

# HISTOIRE GÉNÉRALE

DES

## PROVINCES-UNIES.

TOME TROISIEME.





DES

## PROVINCES-UNIES,

DÉDIÉE

A MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLEANS, PREMIER PRINCE DU SANG,

Par MM. Date; ancien Maître des Requêtes; State, de l'Académie Impériale & de la Société Royale de Londres.

TOME TROISIEME.



### A PARIS,

Chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule.

M DCC LVIL

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.









## HISTOIRE GÉNÉRALE

DES

## PROVINCES - UNIES.

LIVRE V.

### SOMMAIRE.

ANCIEN Gouvernement des Bataves. Ils se liquent avec les Frisons & les Saxons. Ils ont un Chef. Leur Sénat reconnoît la sureraineté des Rois de France. II. Incursion des Normands. Premiere tige des Comtes de Hollande. III. Erection du Comté. Sentimens sur l'époque de cette érection, partagés entre les Anciens des Modernes. IV. Origine du premier Comte. V. THEODORIC I, premier Comte de Hollande. Si la Hollande a appartenu à la Maison d'Egmond? Donations faites à Theodoric I par le Roi de France. VI. Origine & particularités de l'Abbaye d'Egmond. VII. Theodoric marche contre les Huns. Origine des Tournois. Theodoric y assiste. VIII. Il augmente sa puissance. Son mariage & le tems de sa mort incertains. IX. THEODORIC II, deuxième Comte de Hollande. Guerres avec les Frisons. La Hollande ravagée. Les Tome III.

SOMMAIRE, Liv. V.

Frisons soumis. X. Rétablissement de l'Abbaye d'Egmond. XI. Theodoric II marche contre les Huns. XII. L'Evêché d'Utrecht délivré des Normands. Nouvelles donations faites à cette Eglise. XIII. Theodoric II, entraîné dans les troubles de Lorraine. XIV. Augmentations considérables de ses Domaines. XV. Son mariage. Ses enfans. Sa mort. XVI. AR-NOULD, troisséme Comte de Hollande. Le Comté devenu héréditaire. XVII. Expédition des Hollandois contre les Westfrisons & les Frisons. Mort d'Arnould. XVIII. Ses libéralités envers l'Eglise. Sa semme, ses enfans. XIX. THEO-DORIC III, quatriéme Comte de Hollande. Les Frisons révoltés & soumis. Nouveaux troubles en Frise excités par le frere du Comte. Traité & réconciliation des deux freres. XX. Dernieres invafions des Normands dans ces Pays. XXI. Démélés entre les Trajectins & les Hollandois. Origine de Dordrecht. Défaite des Trajectins. XXII. Ligue contre les Hollandois, soutenue par l'Empereur. Déroute totale des Trajectins & de leurs Alliés. L'Evêque d'Utrecht prisonnier. Paix conclue entre l'Evêque & Theodoric. L'Empereur nomme à l'Evéché d'Utrecht. XXIII. Theodoric part pour la Terre sainte. XXIV. THEODORIC IV, cinquiéme Comte de Hollande. Nouveaux démélés avec Utrecht. XXV. Les Hollandois chafsés de la Zeelande par les Flamands. XXVI. Le Comté de Teisterbant rendu à l'Evêché d'Utrecht. Dordrecht assiegé & pris. XXVII. Theodoric profite des troubles de Lorraine; se déclare contre l'Empereur. Il ravage les pays. L'armée impériale dispersée par une inondation. XXVIII. Tournoi funeste pour Theodoric. Ligue des Allemanas contre lui. Surprise de Dordrecht. Défaite totale des Allemans. Mort de Theodoric IV. XXIX. FLORENT I, sixiéme Comte de Hollande. XXX. Deuxieme entreprise des Allemands sur ce pays, manquée. XXXI. Guerre de Florent avec les Flamands. Sa ligue avec l'Empereur. Prise de Tournay. Paix avec les Flamands. XXXII. La Hollande mise au ban de l'Empire. Ligue formidable des Allemands contre Florent. Défaite & carnage horrible des Allemands. XXXIII. Ils reviennent à la charge. Ils:

SOMMAIRE, Liv. V. Jont encore battus. Mort de Florent, Sa femme. Ses enfans. XXXIV. THEODORIC V, septiéme Comte de Hollande. L'Evêque d'Utrecht forme des prétentions sur la Hollande. XXXV. Affaires de Flandre. Robert de Flandre, surnommé le Frison, veut envahir la Hollande. Il est repoussé par Gertrude, mere de Theodoric. Il l'épouse & devient Régent de Hollande. XXXVI. Malheureuse expédition de l'Evêque d'Utrecht dans la Terre sainte. XXXVII. Troubles de Flandre. XXXVIII. Godefroy de Lorraine envahit la Hollande. XXXIX. Guerre de Flandre. XL. Godefroy de Lorraine afsassiné. XLI. Affaires de l'Empire. XLII. Theodoric mis en possession de ses Etats. Les Trajectins battus. Le Fort d'Ysselmonde affiegé & pris. XLIII. Mariage de Theodoric. Incertitude sur son regne. XLIV. Troubles en Frise. XLV. L'Evêque d'Utrecht assassiné. XLVI. Mort de Theodoric V. Donation faite à l'Abbaye d'Egmond. Formule par la grace de Dieu. Femme de Theodoric V. Ses enfans. XLVII. FLO-RENT II, huitième Comte de Hollande. Ses tuteurs pendant sa minorité: XLVIII. Nouvelles Croisades & leurs motifs. XLIX. Mariage de Florent. Incertitude sur sa femme. L. Affaires de Flandre. Traité de Florent avec l'Empereur. LI. Hérésies de Tachelin détruites. Abus corrigés à Egmond. LII. · Caractere de Florent. Avanture singuliere avec un Gentilhomme Frison. LIII. Révolte des Westfrisons. Leur défaite. LIV. Avarice de Florent. Sa Femme. Ses Enfans. LV. THEO-DORIC VI, neuviéme Comte de Hollande. Sa minorité sous sa mere Régente, qui s'attire les armes des Impériaux. LVI. Troubles à Utrecht. Ligue contre l'Empereur. LVII. Affaires de Flandre. Assassinat du Comte. La Régente de Hollande cherche à en profiter pour son Fils. LVIII. Theodoric prend le gouvernement de son pays. Désunion entre lui & Florent son frere. LIX. La Frise annexée à la Hollande. Les Westfrisons révoltés. Florent ravage la Hollande. Theodoric châtie les Kennemers. Traité entre les deux freres. LX. Troubles de Rechem. Florent s'empare d'Utrecht. Il est assafsiné. LXI. La Frise rendue à l'Evêque d'Utrecht. Révolte à Aij

4 SOMMAIRE, LIV. V. Groningue appaisée. LXII. Ligue de Theodoric contre l'Evêque d'Utrecht. Affaires de Drenth. Theodoric affiege Utrecht. Il se réconcilie avec l'Evêque. LXIII. Transmigrations des Hollandois &c. en Allemagne. LXIV. Particularités sur les Abbayes d'Egmond & Rhinsburg. LXV. Affaires d'Utrecht. Theodoric installe le nouvel Evêque. Les Trajectins punis. Les Westfrisons révoltés & châtiés. LXVI. Mort de Theodoric VI. Ses enfans. Son crédit.





exempts de tributs, & assujettis seulement au service militaire. Dans la décadence de l'Empire ils formerent une espece de République indépendante, gouvernée par un Sénat tiré du Corps de la Noblesse, qui régissoit le dedans, & veilloit à la sûreté du dehors.

Leur Ligue avec les Fri-Nons.

Leur alliance avec Rome, & leur fidélité pour les Emsons & les Sa- pereurs irritoient depuis long-tems les autres Germains, dont la haine éclata par les fréquentes incursions qu'ils firent sur leurs terres, aussitôt que les Légions Romaines eurent abandonné les bords du Rhin. Les Bataves, trop foibles pour s'opposer à la multitude de leurs ennemis, s'allierent avec les Frisons & les Saxons, & formerent une Ligue qui comprenoit tous les peuples depuis l'Escaut jusqu'à l'Eider.

Ili ont un Chef.

Quoique chacun d'eux conservat la forme particuliere de son Gouvernement & sa police, cependant la généralité obéissoit à un Sénat composé de la Noblesse de tous ces Peuples, & n'avoir qu'un Chef pour commander ses forces réunies. L'autorité de ce Capitaine égaloit celle des Rois pendant la guerre; mais son pouvoir expiroit avec elle, & de retour chez ses Compatriotes, il reprenoit son premier

Ils reconnoissent la su-Rois de Fran-

Les Francs qui pour lors venoient de former un Etat dans zeraineté des les Gaules, furent allarmés des forces de cette Ligue, qu'ils confondirent sous les noms de Frisons & de Saxons, devenus bientôt synonimes. La guerre étant sur le point de s'allumer entre ces Nations belliqueuses, le Sénat, qui n'étoit pas encore bien affermi, reconnut volontairement la suzeraineté des Rois de France, fans cependant donner aucune atteinte à la liberté des Peuples, & sans préjudicier à l'autorité non plus qu'à la dignité de la Noblesse. Charlemagne ayant subjugué toute la Germanie, leur donna des Gouverneurs, & l'on ne peut raisonnablement douter que la liberté des Bataves n'en eut souffert avec le tems.

Mais comme l'Empire d'Occident, que ce Prince avoit rele-Incurions des vé, fut presque aussitôt assoibli par les partages qui se faisoient Normanis. encore alors entre les Fils du Souverain, & par les guerres qui survinrent entre ses Descendans, dans lesquelles périt la DES PROVINCES-UNIES. Liv. V.

fleur de la Noblesse Françoise; les Peuples du Nord prositerent de l'abattement de l'Etat, pour en ravager les Provinces maritimes. Le Rhin, la Meuse & l'Escaut leur ouvrirent autant d'entrées, & leurs flottes remontant ces fleuves, pénétrerent jusques dans le cœur du Pays. Les Frifons, abandonnés par leurs Souverains, se choisirent des désenseurs : tels surent Thiebold & Gerlof, de qui les His- Premiere titoriens modernes font descendre les premiers Comtes de de Hollande.

Hollande (a).

On doit ici se rappeller ce que nous avons dit, à la fin du Volume précédent, de la manière dont se forma cette multitude de Seigneuries qui diviserent en tant de parties l'Empire de Charlemagne. La mauvaise politique des Princes de fon Sang qui les premiers partagerent entre eux ses Etats ayant souffert que les fils succédassent à leurs peres dans le gouvernement des Provinces, ces nouveaux Seigneurs acquirent d'abord une possession d'hérédité (b), dont ensuite, les uns après les autres, ils arracherent les titres en forme & la propriété à la foiblesse de leurs Souverains. Il paroît que dans ces premiers tems les pays arrosés par la Meuse & le Rhin, étoient partagés entre différens Comtes, & que Gerlof étoit l'un des plus puissans. Tous ces Comtés furent ensin réunis en un seul qui fut érigé en Souveraineté.

L'époque de cette réunion & de cette érection partage les Auteurs anciens & modernes, les uns les attribuant à Charles le Chauve, & les autres à Charles le Simple. Les l'époque. anciennes Chroniques donnent à Charles le Chauve le diplome qui réunit la Hollande pour en former un seul Etat. des Ancions-Elles se fondent sur une donation dont on a trouvé la copie dans le Chartrier de l'Abbaye d'Egmond; & cet Acte paroît d'autant plus authentique, qu'on est assuré que ces Moines étoient les dépositaires des Archives des Comtes de Hollande. Sur la foi de cette piéce, les Anciens racontent que Charles le Chauve tenant ses grands jours à Pladelle, maison de plaisance dans le Brabant, sut touché des plain-

Sentimens.

(a) Matthæus de Nobilit. pag. 3. 31. Vossius Annal, Holl. Lib. I. pag. 3. 4.

(b) Capitul Reg. Franc. Tom. II. col. 263. 269.

mands, & que cédant aux instances du Pape Jean VIII, qui pour lors étoit en France, & aux sollicitations de Haganon, son beau-frere, il donna la garde des côtes au neveu de ce Seigneur, & lui sorma un Etat capable de se soutenir par lui-

même, & de se désendre contre ses ennemis.

Ce Comte, sclon eux, se nommoit Theodoric. Il étoit fils de Sigebert, Duc d'Aquitaine, descendant de Chilperic, Roi de France de la premiere Race, & de Gesne fille de Pepin, Roi d'Italie. Il portoit sur son écu un Lion de gueule en champ d'or, que la Hollande garde encore dans ses armes. Il ne fut pas long-tems tranquille dans son Etat: une conspiration générale qu'il découvrit, l'obligea de se sauver à la Cour de son protecteur. Charles piqué de la révolte, mais voulant autorifer la vengeance qu'il méditoit, confulta Nicolas I sur ce qu'il devoit faire. Le Pape ayant pris la lettre que ce Prince lui avoit écrite, la déchira par bandes inégales, & rogna les plus longues. Les Ambassadeurs de Charles, qui le regardoient faire, se retirerent sans avoir compris sa pensée, & retournerent le lendemain demander la réponse. Le silencieux Pontise les conduisit dans son jardin, coupa les têtes des fleurs les plus élevées, & leur dit : Allez, & rendez compte à votre Mastre de ce que vous avez

Le Roi devina l'énigme. Il fit arrêter les Chefs des mutins & leur fit couper la tête. Cette exécution rétablit la tranquillité dans le pays. Les Danois n'ofant plus risquer des descentes, se logerent dans les Isles voisines, pour attendre quelque occasion favorable de recommencer leurs courses. Le Comte auroit bien voulu les rechasser dans le Nord; mais il étoit trop soible lui seul, pour les attaquer dans des forts que la nature avoit rendu inaccessibles; ainsi comme il vit Charles trop occupé dans d'autres guerres, il demanda du secours à Louis le Germanique, qui lui envoya Ludolph avec une troupe d'élite. Ce Capitaine ayant sorcé les Normands de repasser la mer, demanda au Comte les pays qu'il venoit de conquérir, & Theodoric les lui accorda à la charce.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. charge de l'hommage. Ludolph étoit fils d'un Sénateur de Constantinople, qui, chassé par Nicephore, auguel il avoit disputé l'Empire, étoit venu s'établir dans la Hongrie, où il avoit épousé Elisabeth, fille de Maroth, Roi des Huns. De ce mariage fortirent Frederic, tige de la premiere Maison d'Autriche, Wranck, auteur de celle des Wachi dans la Suabe, & Luppold, qui donna naissance à celle de Borselen, si célebre dans la Zeelande.

Tel est le récit que font nos anciens Historiens des premiers commencemens des Comtes de Hollande (a). Les Modernes qui le rejettent en entier, le détruisent dans toutes ses parties. Ils disent en premier lieu, que c'est un fait constant que sous les regnes de Louis le Débonnaire & de Charles le Chauve, on ne trouve aucun homme de nom appellé Theodoric; qu'au contraire on en voit un fous Charles le Simple, qui dès le tems de Louis le Begue s'étoit fignalé contre les Normands; & qu'en descendant l'érection du Comté de Hollande sous le regne de Charles-le-Simple, on s'épargne l'absurdité de supposer deux Theodorics, dont les regnes n'auroient pas duré moins de cent vingtcinq ans. Le Lion de gueule en champ d'or qu'on lui donne pour armes, ne décide rien. Les premiers Rois de France portoient un Lion sur leur écu (b), & dans la suite il est devenu extrêmement commun. Il étoit l'emblême de la plûpart des Seigneurs dans le tems des Croifades (c); la Hollande, la Zeelande, la Gueldre, la Frise, l'Overysfel, la ville d'Utrecht, le Hainaut, le Luxembourg & le Comté de Namur, le conservent encore aujourd'hui (d); & nous ajouterons que celui de Hollande parut pour la premiere fois sur la monnoye qui sut frappée par ordre de

Sentimens des Modernes.

Guillaume I. La pique surmontée d'un chapeau qu'il tient

<sup>. (</sup>a) Annal, Egmond. ad ann. 863. & les Chroniques appuyées par Bockemberg. Hist. Com. & Douzana Ludibria. pag. 33. Beka Hist. Episc. Ultraj. pag. 27. 28. Heda Hist. Pontif. Ultraj. pag. 48. Meyer Annal. Flandr. ad ann. 863. Barland. Hist. Com. Holl. in Dideric. I. Chron. Urspergens. ad ann. 863.

(b) Hunnibald. Hist. Reg. Franc. pag. 176.

(c) Munster. Cosmogr. Lib. II. cap. 24.

(d) Guicciatd. Basav. Lib. I. cap. 7.

Tome III.

d'une de ses pattes, est un ajustement moderne, qui doit sa naissance à l'imagination des Peuples, qui s'en sirent un emblême de la Liberté, lorsqu'ils eurent secoué le joug de

l'Espagne.

En second lieu, que la filiation de ce Theodoric est contre toute vraisemblance; que Louis le Débonnaire, du vivant même de Charlemagne, gouverna l'Aquitaine sans contradicteur; ce qui n'auroit pû être, si ces peuples eussent reconnu un Duc descendant de la premiere Race des Rois de France, & qu'il est ridicule d'aller chercher un pere au premier Comte de Hollande dans les montagnes des Allo-

broges ou dans celles des Gascons.

En troisième lieu, que la Chronologie est trop visiblement blessée dans les tems où ils sont paroître les Papes Jean VIII & Nicolas I; que, sans examiner le fait de Nicolas I, on sçait qu'il monta sur le Saint Siege en 858 du tems de Louis II, Empereur; qu'en 867 il eut pour successeur Adrien II, que Jean VIII remplaça en 872; que si Charles le Chauve érigea le Comté de Hollande à la priere de Jean VIII, il ne put, au sujet de la révolte de ce pays contre son nouveau Souverain, consulter Nicolas I, qui sans contredic étoit mort plusieurs années avant son second successeur; & que quand même on voudroit dire que par erreur de copiste le nom de Nicolas I se seroit glissé au lieu de celui de Jean VIII, il se trouveroit encore une disficulté également impossible à lever entre le tems où Jean vint en France, & celui où l'on place la donation. En effet ce Pape, sur l'invitation de Charles le Chauve, se rendit en France, pour assister au Concile de Troyes, qui se célébra en 878, & la date de la donation est de 863, tems auquel vivoit encore Nicolas I: de forte que l'on ne peut accorder ni le tems de ces deux Papes ensemble, ni la date de la donation avec celui de ces deux Pontifes, que l'on en dit le premier auteur.

Enfin ils attaquent la donation même qui sert de sondement aux sables adoptées par les Anciens, & soutiennent qu'elle est au moins salissée. Les contradictions que nous DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 11 venons de remarquer, sont la base de leur critique. Ils ajoutent ensuite:

Io. Que dans aucun Acte de Charles le Chauve, on ne trouve le nom de Haganon parmi les signatures; que ce nom n'est connu que sous Charles le Simple, dont le Favori étoit ainsi nommé; que dans tous les Actes de ce Prince on ne manque point de trouver Haganon au nombre des témoins (a), & qu'avant & depuis ce regne il n'est point question de ce nom dans l'Histoire.

IIº. Que la forme de la signature décele la fraude du Fabricateur de cette piéce. Cette signature est ainsi figurée.

On ne la trouve dans aucun des Actes qui font unanimement attribués à Charles le Chauve; mais on la rencontre dans tous ceux qui font constamment de Charles le Simple, & notamment dans la transaction qu'il passa à Bonn avec Henri l'Oiseleur, par laquelle il acquit la propriété de la Basse-Lorraine (b).

IIIº. Qu'il en est de même du style de cet Acte. Le sormulaire porte: Hagano Notarius, ad vicem Rotgeri, Archiepiscopi, summique Cancellarii, recognovi. Datum anno DCCCLXIII. XVII. Kalend. Junii. Indiction. XI. ann. XXX. regnante Domino Karolo Rege, redintegrato XXV. Largiore verò hæreditate indepta.... Actum Pladellæ villa seliciter. Amen. « Reconnu par Haganon, Noraire, en l'absence de » Rotger, Archevêque & grand Chancelier, l'an du Seingneur 863, le 15 Juin, Indiction XI. la trentième année du Roi Charles regnant, la vingt-cinquième de son » rétablissement, & la..... de sa plus grande succession. » Fait heureusement au Château de Pladelle. Ainsi soit-il! Sur ce sormulaire on sait plusieurs remarques, & l'on

Sur ce formulaire on fait plusieurs remarques, & l'on observe d'abord, 1°. Que sous le regne de Charles le Chauve aucun Archevêque ne portoit le nom de Rotger; & sous

<sup>(</sup>a) Mirzus Cod. Donat. piar. in Oper. Diplom. Tom. I. cap. 16. 18. 35. 36.
(b) Mirzus Diplom. Belg. Lib. II. cap. 18. 19. 20. Supplem. Mirzi ap. Marten. & Durand Veter. Monum. Tom. I. col. 271-278.

celui de Charles le Simple Rotger étoit Archevêque de Co-

logne & grand Chancelier (a).

2°. Charles le Chauve employoit une autre formule. Nous lisons à la fin d'un Acte, qu'on ne peut disputer à ce Monarque: Data VII Idus Julii, Indict. X. anno XXXVIII Regni Caroli gloriosissimi Imperatoris in Francia, & Imper. II. & in successione Lotharii VIII. » Donné le 9 Juillet, Indicution X. la trente-huitième année du regne en France du » très-glorieux Empereur Charles, la deuxième année de » son Empire, & la huitième de sa succession à Lothaire. »

3°. Il n'est pas possible de saire quadrer les dates énoncées dans la donation de la Hollande avec les années du regne de Charles le Chauve. L'an 863 n'étoit que le vingt-quatriéme de son avénement à la Couronne, & ainsi des autres. Elles s'accordent toutes au contraire aux années de Charles le Simple. Ce Prince étoit monté sur le Trône en 893, & la trentiéme année de son regne tombe en 923. Eudes mourut en 913, & la vingt-cinquiéme année de la pleine domination de Charles donne 923. La date de sa succession à la Lorraine est essacée; mais il est certain que Zwentibold mourut peu avant 912, & nous trouvons encore la même époque.

Ainsi raisonnent les Modernes (b), & après avoir pleinement résuté les Anciens & détruit leurs autorités, ils établissent leur sentiment. Ils posent pour principe que l'on ne peut attribuer aux Rois de France l'érection du Comté de Hollande que dans le tems où ce pays leur appartenoit; qu'il faisoit partie de la Basse-Lorraine; que la Lorraine haute & basse, qui avoit reçu son nom de Lothaire, étoit restée dans sa famille tant qu'elle avoit subsissé; qu'ainsi Charles le Chauve, ni même Louis le Germanique n'en avoient jamais rien

<sup>(</sup>a) Mirzus Cod. Donat. Belgic. Tom. I. cap. 14.
(b) Douza Hist. Holl. Lib. V. Ubbo Emmius Rer. Fris. Lib. V. pag. 76. 77. Buchelius in Hedam pag. 58. Suffrid. Petr. not. in Bekam. pag.

<sup>30.</sup> Mirzus Notit. Eccles. Belg. cap. 107. Pontan. Histor. Gelt. Lib. IV. pag. 56. Melis Stoke dans Dideric 1. pag. 9. 13 Lindani Teneramond. Lib. III. cap. 3. Scriver. in vita Com. Harrzus Hist. Brabant. Eyndius Chron. Zeeland. &c.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 13 possédé: mais qu'après la mort de Zwentibold, Charles le Simple par droit de succession eut la Basse-Lorraine, quoiqu'elle lui sût dûe toute entiere, & même la Couronne Impériale, étant le seul qui existât du Sang de Charlemagne.

Ils ajoutent que l'Empire François se démembrant par l'incapacité des Princes, les guerres intestines & les ravages des Peuples du Nord, il est naturel de penser que les Pays-Bas, qui furent les premiers infestés par les Barbares, étant partagés entre un trop grand nombre de petits Gouverneurs, ceux-ci trop foibles pour repousser l'Ennemi, apprirent, par la nécessité de se défendre, combien il leur seroit avantageux de se réunir; que dans ces secours mutuels pour des dangers toujours pressans, les Comtes, quoiqu'égaux en dignité, étoient forcés par les circonstances d'en reconnoître un d'eux pour Supérieur; que ce Comte supérieur aux autres, s'accréditant par sa valeur & sa prudence, a pû facilement, dans les désordres continuels qui coutoient tous les jours la vie à l'élite de la Noblesse, augmenter son Comté de ceux qui venoient à vaquer par la mort de leurs Comtes, sans que les Souverains, embarrassés pour se maintenir eux-mêmes, pussent penser à les contenir dans leurs premieres bornes; que les Peuples devoient favorifer ces agrandissemens qui faisoient leur sûreté; & que ce sut sans doute par ces dégrés successifis qu'il s'éleva, sous le regne de Charles le Simple, un Comte de Hollande assez puissant & assez accrédité pour former une armée capable de faire rentrer ce Prince dans son Royaume.

Quant à la donation qui se trouve dans l'Abbaye d'Egmond, ils pensent qu'elle doit être attribuée à Charles le Simple, & que la date en a été falsissée. Ce que nous avons rapporté de leurs observations sur cette pièce, suffit pour le prouver, & il est au reste sort inutile de chercher par qui & comment elle a pû l'être. Assurés de la succession non interrompue des Comtes Souverains & héréditaires de Hollande, en remontant jusqu'à celui que Charles le Simple a gratissé de l'indépendance, il ne s'agit plus que de rechercher

quel étoit son pere.

IV. Origine de Theodoric I.

Les Historiens anciens & modernes s'accordent à nommer ce premier Comte, Theodoric. Nous avons vû que les Anciens le font, contre toute vraisemblance, sils de Sigebert Duc d'Aquitaine, & de Gesne sille de Pepin, Roi d'Italie. Les Modernes lui donnent une autre origine. Ils le prétendent petit-sils d'un vieux Theodoric qui conquit la Frise sous Charlemagne; & ajoutent que ce Capitaine, ayant été en état de sormer dans ce pays de grands établissemens, a pû avoir des successeurs dignes de lui, qui se soient maintenus dans un assez grand crédit pour prositer des fréquentes révo-

lutions de la France & de l'Allemagne.

Quant à nous, ayant poussé nos recherches avec toute l'attention qu'exige un pareil sujet, nous avons trouvé que Gerlof, envoyé par Godesroy en Ambassade à Charles le Gros, eut trois sils qui se nommoient Walger, Radbod & Theodoric. Ce dernier sut pere d'un second Gerlos qui sut tué dans une bataille contre les Normands, & laissa trois sils nommés comme son pere & ses oncles. Walger sut Comte de Teisserbant; Radbod, de Lacke & de Heussen, & Theodoric hérita des terres d'Egmond. Ce sut ce Theodoric qui reçut de Charles le Simple l'investiture des pays qui s'étendent depuis l'eau de Kinhem jusqu'à Zuydershage (a); & c'est par lui que commence l'Histoire des Comtes Souverains de Hollande.

(a) Suffrid. Pet. Not. in Hedam. pag. 30. Mirzi Notit. Eccles. Belg. cap. CVII.



### THEODORIC

Premier Comte de Hollande.

A souveraineré de la Hollande ne sut point la premiere Theoboare grace que Theodoric reçut de Charles le Simple. La Chronique Rimée nous apprend que l'année précédente, c'està-dire, en 922, le Roi confirmant à ce Seigneur la possession des terres qu'il avoit héritées de son pere, par des Let- des à Theodotres datées du 20 Mai, veille de Pâques, y ajouta les Fiefs ricde son Domaine & le droit de percevoir les dixmes & les amendes, à la charge de rapporter au Fisc les autres impositions. Les limites marquées dans cet Acte sont Zarydershage & Bodegrave à l'Est, Fostrape au Sud, Katwyk à l'Ouest, & le ruisseau de Kinhem au Nord. Quoiqu'il ne reste aucun vestige de cette petite riviere, tous les Auteurs conviennent qu'elle couloit aux environs d'Alkmaar, & qu'elle séparoit la Nordhollande de la Frise; mais on ne sçair où placer Fortrape. Quelques uns vont le chercher dans les ruines de Veur, qui sont au nord du Dam de Leide; & les autres au Polder-le-Comte, dans l'Isse de Sudbeveland (a). Mais si l'on consulte l'Histoire, on ne pourra douter que les Etats de Theodoric ne, s'étendissent jusqu'à Vlaardingen; conséquemment Fortrape devoit être au Sud du Delfland & du Rhinland, & l'on trouve dans l'Isle de Sudbeveland un Village qui se nomme Voortrappen.

La même Chronique parle du Diplôme de la donation d'Egmond, & le date de Pladelle, village de la Mairie de Bois le-Duc, dans le quartier de Kempenland, l'an 922. En voici les termes : » Charles Roi des Francs, à la priere » du révérend Comte Haganon, a donné à certain fidéle » appellé Diderik ou Theodoric, l'Eglise d'Egmond avec

(a) Boxborn for Reigersberg. Part. I. pag. 85. 92. 424. Part. II. pag. 16.

TheoDoric » les terres qui lui appartiennent suivant le droit, depuis " Zuydershage jusqu'à Fortrape & Kinhem, pour en jouir

» librement & pleinement, ex integro & libere, par lui &

« ses Descendans, & en disposer à sa volonté.»

Si la Hollanfon d'Egmond?

Quelques Ecrivains, prenant ces mots au pied de la letde a apparte- tre, se sont imaginé que la Hollande avoit appartenu à la nu à la Mai- Maison d'Ermond. Mais on dois entendre seulement que ces Maison d'Egmond. Mais on doit entendre seulement que ces Seigneurs avoient quelques terres en différens endroits de la Province, & nous en avons la preuve dans la donation que Guillaume d'Egmond fit en 1311 au Monastere de Haarlem. Il donne à cette Eglise toutes les terres & rentes depuis la Zype jusqu'à la Meuse; ce qui ne pouvoit comprendre que ce que le Donateur possédoit dans cette étendue de pays (a).

> On ne voit point au surplus l'utilité de cette donation. Les Chroniques racontent que Wilsit Religieuse, découvrit au Comte le tombeau de Saint Adelbert. Il étoit au sommet d'une montagne, au bas de laquelle étoit l'embouchure de la riviere d'Eg; Theodoric y bâtit une Chapelle & y fonda un Monastere, dont Wilsit sut la premiere Abbesse (b). Or, selon l'usage de ces tems, l'administration & la protection de l'Eglise appartenoient au Fondateur; ainsi

le Diplôme n'ajoutoit rien au droit du Comte.

Donation de la Westfrise.

Mais les Rois de France ayant été Comtes de Frise; Theodoric pouvoit craindre qu'il ne leur prît envie defaire revivre leurs anciens droits sur la Westfrise, & pour prévenir la guerre qu'une semblable prétention ne manqueroit pas d'allumer, il follicita une donation, dans le dessein de se procurer un titre qui valut une renonciation.

Le Monastere d'Egmond, qui devint dans la suite l'Abbaye la plus célebre des Pays-Bas, tiroit son nom d'une branche du Rhin, qui, traversant le Kennemerland sous le nom d'Eg, vient se jetter dans la mer au pied du mont, sur le-

quel il étoit bâti (¢).

Origine de 1'Abbaye d'Egmond.

> (a) Matthaus Fundat. Satrar. Ædium. Fundat. VII. pag. 489. in Analod. Vct. Ævi. Tom. III.

<sup>(</sup>b) Vita S. Adalberti. Cap. XI. 5. 13. Melis Stoke dans Dideric I. pag. 11. (c) Annales Egmond. in Masthai Anal. Vet. Ævi. Junii Batav. pag. 46.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V.

Les Moines, dont le zéle cherche à tirer avantage de tout, n'ont pas manqué de donner une éthymologie merveilleuse à ce nom. Leurs Chroniques portent, qu'Adelbert ayant détruit un Temple d'Idoles qui étoit en ce lieu, s'écria: Gratia Deo, hæc munda sunt loca! On ne voit aujourd'hui que les ruines de cette maison célebre: & l'on montre un bas-relief qui étoit sur la porte, où Theodoric IV, est représenté avec Petronelle sa mere, & une inscription dont les caracteres sont extraordinaires & très-difficiles à déchiffrer.

Les Bénédictins que Theodoric II mit dans cette Abbaye à la place des Religieuses qui l'occuperent d'abord, nous ont conservé l'histoire ancienne du pays. Wilhelmus Procurator qui vivoit en 1300, a écrit une Chronique qui s'étend depuis 647 jusqu'en 1333. Willebrord sut le premier Abbé en 913, & Govers de Mircaloo, qui passa à l'Evêché de Haarlem & mourut à Dewenter en 1587, sut le dernier. La sépulture des Comtes de Hollande étoit dans cette Eglise, & l'on y gardoit les Archives de la Province. Les Espagnols la renverserent dans les guerres que causa la

grande révolution, l'an 1567 (a).

La célébrité de ce lieu nous ayant entraîné dans une digression un peu détaillée, nous revenons à notre Histoire. L'irruption des Huns avoit obligé Henri l'Oiseleur de demander du secours à tous les Princes de l'Europe. Theodoric y mena ses Bataves à la suite du Duc de Suabe. L'Empereur, à la tête des forces de l'Occident, attaqua les Huns entre la Sala & Mersebourg, & remporta une victoire complete. Il n'osa cependant congédier son armée, dans la crainte que les ennemis ne revinssent en plus grand nombre; &, pour amuser l'oissveté de ses soldats & les tenir en haleine, il inventa les tournois, par le moyen desquels il les accoutumoit de plus en plus aux exercices militaires. On trouve le nom de Theodoric entre les douze Comtes qui combat-

VII.
Theodoric
marche con-

treles Huns.

(a) Matth. Annal. Egmond. ubi supra. Vossius Hist. Holl. Pars I. Lib. IL. Jun. Batav. pag. 166. Bockemb. Antist. Egmond. Cap. XII. pag. 9. Hovius Monach. Egmond. Chron.

Tome III.

Theodoric tirent le troisième jour de ces sêtes guerrieres (a).

Theodoric affifte aux Tournois.

VIII.
If fe rend formidable.

Son mariage

Demême que le tems de sa mort.

Ce Prince assista pareillement au tournoi que Gerard, Duc de Franconie, convoqua peu après à Rotembourg; mais aucun Annaliste ne faisant mention de ces sètes qui ne sont détaillées que dans les fastes particuliers à ces jeux, on peut douter de ces faits. Les troubles & les divisions de la France ne discontinuant point, Theodoric en profita pour augmenter ses domaines, & étendit sur ses nouvelles possessions l'indépendance qu'il avoit obtenue pour les anciennes. Ainsi il se rendit puissant, & commença à figurer dans les Pays-Bas. Les Monumens historiques de ces tems d'ignorance, de guerres, de pillages & d'incendies sont si rares & si désectueux, que l'on ne découvre point au vrai ni quand il se maria, ni le nom & la famille de sa semme. Quelques-uns l'appellent Gesne, & la sont fille de Pepin, Roi d'Italie, sans penser que ce Prince n'étoit plus, cent ans avant que Theodoric parut dans le monde. On ignore pareillement la date de sa mort. Les Chroniques en la placant dans la quatriéme année du regne de Henri l'Oiseleur, la font arriver en 923 (b); ce qui est absurde par tout ce que nous avons dit. Mais, suivant nos anciens Auteurs, il paroît qu'il parvint à une extrême vieillesse; & qu'après un regne de quarante ans, ne pouvant plus foutenir le poids du gouvernement, il le remit à son sils, nommé comme lui, Theodoric. Il n'est point parlé d'aucun autre de ses ensans; ainsi l'on peut conjecturer que celui-ci fut le seul, ou qu'il n'eutque des fœurs.

(a) Goldast. Constit. Imperial. Tom. I. p.27. 211. Ruxnerus ap. Dousam, Lib.'
VIH. p. 394. Frodoard. Chron. ad ann. 923. Melis Stoke Chron. dans Dideric L.
(b) Herman. Corneri. Chron. ad ann. 923.





## THEODORIC

Deuxième Comte de Hollande.

PEINE Theodoric II fut fur le Trône, que les Fri- THEODORIC fons attirerent ses armes dans leur Pays, par le refus qu'ils firent de le reconnoître (a). On ne fait cependant à quel titre ce Comte exigeoit leur soumission, puisqu'ils de- Il fait la guermeuroient au-delà du Kinhem, qui terminoit ses Etats. Les re aux Fri-Chroniques gardent le silence sur cet article. L'ambition de sons. s'aggrandir de la part du Prince; ou quelques hostilités de la part de ses voisins séroces, causerent sans doute cette guerre qui ne sur pas d'une longue durée. Les Frisons surent défaits & se foumirent; mais l'année suivante ils reprirent les armes, brûlerent Alkmaar, saccagerent Egmond, pil- La Hollande lerent le Kennemerland & mirent le siege devant Leide. ravagée. Theodoric assembla ses vassaux, & le Seigneur de Borselen lui ayant amené ses Zeelandois, il livra aux Frisons une sanglante bataille près de Rhinsburg, & les défit entiérement. Les Paysans outrés des cruautés qu'ils avoient exercées, firent main-basse sur les suyards, de sorte qu'aucun de ceux qui avoient passé le Kinhem, ne retourna dans son pays. Les Frisons ayant perdu l'élite de leurs soldats, implorerent la miséricorde du Vainqueur qui leur accorda la soumis. vie; mais il fit publier une Loi qui fixoit la hauteur de leurs portes, de façon qu'ils étoient forcés de se plier en deux pour entrer dans leurs habitations. Cette Loi qui paroît renouvellée des Danois, ne se trouve en aucun endroit, & nos Critiques doutent avec raison qu'elle ait jamais existé (b),

Theodoric sit bâtir une Chapelle, & fonda un Convent de Religieuses dans l'endroit où s'étoit donné la bataille. Il d'Egmond ré-

Les Frisons

(a) Nicolas Kolin Chron. pag. 164. (b) Van Leuwen Lugd. Bat. pag. 384. Scriver in Goudhov. &c. THEODORIC

releva aussi l'Abbaye d'Egmond, que les Frisons avoient brûlée; & afin de la mettre dans la suite à l'abri de pareils incendies, il fit construire en pierre ce que son pere n'avoit fait bâtir qu'en bois. Mais il n'y rétablit point les Religieuses : les outrages qu'elles avoient essuyées de la part des Barbares, lui faisant connoître que ce lieu étoit trop voisin d'un Peuple féroce & sans mœurs, il mit des Bénédictins à leur place, & transféra les Religieuses à Bennebroek, où il les mit sous la direction de sa sœur Arlinde. Comme il leur ôta la liberté de recevoir des Novices, cette Communauté s'éteignit d'elle-même dans un petit nombre d'années (a).

Sur ces entrefaites l'Empereur Henri demanda à Raoul Theodoric ou Rodolphe Duc de Bourgogne, qui venoit de chasser du impliquédans Trône Charles le Simple, l'exécution du Traité conclu à tre les Huns. Bonn en 921. Sur son refus, il entra dans la Lorraine, dont il se mit en possession (b). Alors le Comte de Hollande contraint de le reconnoître, marcha pour son service contre les Huns sous la bannière de Suabe (c). Ces Barbares après avoir ravagé une partie de l'Allemagne (d), avoient passé le Rhin sur le pont de Worms, pillé la Frise (e), & s'6toient établis dans la Veluwe, où l'on voit encore les ruines de deux Forts qu'ils avoient construits, l'un près d'Udelermer, & l'autre entre Arnhem & Wageningen (f). C'est à cette époque qu'on doit rappeller la grande victoire dont nous avons parlé, & que les Chroniques placent sous le regne du premier Theodoric.

Les Normands se maintinrent plus long-tems dans le pays d'Utrecht. Ils y étoient encore sous l'Empire d'Otton I.

<sup>(</sup>a) Joan. 1 Leydis. Lib. VII. cap. 2. 3. Annal Egmond. apud Mattheum. Anal. Vet. Evi. ubi supra. Scriver. in Goudhov. pag. 244. Melis Stoke Chron. dans Dideric II. pag. 15.
(b) Frodoard. Chron. ad ann. 325.

<sup>(</sup>c) Ruxnerus ap. Douzam. Annal. Holl. Lib. VIII. pag. 393.

<sup>(</sup>d) Contin. Reginon. ad ann. 907. 908. &c. Herman. Contract. ad ann. 926.

<sup>(</sup>e) Mutius Chron. Germ. Lib. XII. pag. 89.
(f) Hist. de la Patrie. Tom. II. Liv. VI. pag. 117. Continuat. Reginon. adann. 907. Hermann, Contract, ad ann. 926, 927. Mutius Chron. Germ. Lib. XII.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. Balderic, successeur de Radbod, tenoit le Siege Episcopal à Dewenter. Ce Prélat, fils de Ludger, Comte de Cleves, avoit été Précepteur d'Otton. Il profita du crédit qu'il avoit sur l'esprit de son Eleve, pour obtenir un bon nombre de XII. gens de guerre; & secondé par le peuple, que la foiblesse chasses de l'Edes Danois encourageoit, il attaqua la ville avec tant de vi- vêché d'Ugueur, qu'il en chassa l'ennemi, & l'obligea d'abandonner trecht.

le pays (a).

Sa Cathédrale qu'il trouva ruinée (b), lui fit prendre la résolution de passer en Italie où l'Empereur étoit alors, pour faites à cette lui demander les secours nécessaires pour la rétablir. Il en obtint le renouvellement de ses privileges & de grosses sommes d'argent. Otton lui donna de plus des terres en dissérens endroits, l'affranchit des péages, lui céda un sixiéme dans la pêche qui se faisoit à l'embouchure du Rhin, avec la dixme du Kennemerland & de la Westfrise jusqu'à Texel (c). On ne peut trop louer le motif de ces donations. - C'est, dit l'Empereur, asin que le Clergé & la pauvre De Commune en soient entretenus, que le reste soit employé » à la subsistance des nouveaux Convertis, & pour leur \* procurer les instructions dont ils ont encore besoin (d). Mais les successeurs de Balderic, loin de suivre ces pieuses destinations, tournerent ces revenus à leur usage particulier, & s'en servirent pour troubler la paix de l'Etat & pour inquieter leurs voisins. Par le Diplôme en date de 937, Otton accorde à cette ville le droit de battre monnoye, toutes les terres situées entre le Leck & l'Yssel, le péage de Muyden, sur le Vegt, les biens d'un certain Comte Hatto, situés dans Loenen & Eki, & les bois avec la chasse dans le pays de Drenth (e). Il semble que la Religion consustainte de l'était alors à enrichir le Clergé, & que pour maintenir leur

THEODORIC 934.

Donations

<sup>(</sup>a) Heda in Baldric. pag. 75. 76. Joann. à Leydis. Lib. VII. cap. 2. 3. Annal. Egmond. ap. Matthæum. Anal. Vet. Evi ubi supra, Scriver. in Goudhov. pag. 144. Melis Stoke Chron. dans Dideric. II. pag. 15.

<sup>(</sup>b) Luitprand. Lib. IV. cap. 7.

<sup>(</sup>c) Heda in Baldric. pag. 64. 69. 66. (d) Diploma Zwentiboldi ap. Hedam. pag. 63. (e) Diplom. Otton. ap. Hedam. pag. 81. 87.

H.

THEODORIC autorité sur les Peuples, les Princes avoient besoin d'achetér la bienveillance des Evêques & des Moines. Balderic mourut dans fon Eglise, à laquelle il avoit rendu son ancien éclat : ce fut lui qui rapporta de Rome les Reliques des Saints Pons, Agnes & Bayon, que la ville adopta pour ses Protecteurs (a).

XIII. Troubles en Lorraine.

Les commencemens du regne d'Otton I, surnommé le Grand, avoient été agités par la révolte de son frere Henri, qui, contre l'ancien usage, étoit exclus du Gouvernement. Giselbert, auquel Charles le Simple avoit donné les deux Lorraines, & que Henri l'Oiseleur avoit confirmé dans ces Duchés, soutenoit le rebelle; mais Otton ayant remporté une victoire décisive, le chassa de ses Etats, & le contraignit à se resugier avec Henri à la Cour de France (b).

939. Theodoric troubles.

Louis d'Outremer, ainsi nommé parce que les François melé dans ces l'avoient rappellé d'Angleterre pour le mettre sur le Trône, se laissa gagner facilement par ces Princes, dans l'espérance de rétablir les premiers droits de sa Couronne sur les Lorraines. Ce Monarque entra dans l'Alface à la tête d'une nombreuse armée (c): Theodoric le joignit avec les sorces des Pays-Bas; mais Otton étant venu au-devant de l'ennemi, le battit auprès d'Andernach, & Giselbert se noya dans le Rhin en voulant se sauver (d). Cette action sut suivie d'un Traité de paix entre les deux Couronnes, & le vainqueur céda volontairement la Lorraine à son frere, sous la réserve des droits régaliens (e). Depuis ce tems ces Pays ont relevé de l'Empire, & nous voyons différentes Dietes tenues à Nimegue, à Utrecht & dans les autres Villes des Pays-Bas. L'empressement qu'avoit Otton de recevoir l'Onction Impériale, & de chasser Berenger de l'Italie, sut le vrai motif de cette paix.

940.

<sup>(</sup>a) Vid. Epitaph. Baldrici in Eccles. S. Mar. Traject. apud Petit. Chron. Holl.

<sup>(</sup>b) Luitprand. Lib. IV. cap. 9. 10. 11. Wittichind Annal. Lib. II. pag. 18. (c) Luitprand. Lib. IV. cap. 14.

<sup>(</sup>d) Frodoard. ad ann. 939.

<sup>(</sup>e) Continut. Reginon. ad ann. 940.: Luitpr. & Frodoard. ubifuprd.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V.

Theodoric hérita de Wigman, dont il avoit épousé la Theodoric fille, les pays de Waes, le Château de Gand, & la Comté. d'Alost. Egbert, Archevêque de Treves, l'un des fils de Theodoric & Favori de Theophanie, mere de l'Empereur, Plusieurs acse servit du crédit de cette Princesse, pour obtenir un Di- cessions de plôme qui donnoit à son pere la propriété des Pays qu'il ne Pays. tenoit que comme Fiess de l'Empire. Otton III par cet Acte » donne à son fidéle le Comte Theodoric tout ce qu'il pos- faites au Com-» sédoit en Fief ou en usufruit de l'Empire., entre les ri- te de Hollanvieres de Liora & Hisla dans le Bourg de Sunnemere, & de. entre les rivieres de Medemelacha & de la Chinnelofara,

» appellée Gemarchi dans le Pays de Texla, à l'exception » de l'impôt appellé Haslade, & dans les Comtés de Ma-

" salant, Kinhem & Texla pour les posséder à l'avenir, non » plus comme Fiefs, mais en pleine propriété, avec pou-» voir de les donner, échanger, & d'en disposer à sa vo-

» lonté. » Ces Lettres sont datées de Nimegue le 23 Août

Les noms barbares dont cet Acte est rempli, & dont on ne trouve plus de vestiges, embarrassent les Critiques sur la situation des lieux qu'ils désignent. Quelques-uns lisent Lioka à la place de Liora, le rendent par le Leck, & cherchent Sunnemere entre cette riviere & l'Yssel. Mais les anciennes Chroniques s'accordent à n'écrire que Liora ou Langeroire, & l'on trouve dans le Rhinland sur le bord de l'Aar un village qu'on nomme Langer-aar. Il femble que l'Hisla doit être l'Yssel, aux environs de Gouda & d'Oudewater, & Sunnemere sera Sonnemaar dans l'Ise de Schouwen. La riviere de Medemelacha est le Leck près de Medemblie, dont cette ville a tiré son nom. Mais on ne trouve aucunes traces de Chinnelofara, qui vraisemblablement est engloutie par la Zuiderzee. Gemmarki a eu le même fort, & la petite Isle de Marken paroît un reste de ce Pays. Quant à Masaland, Kinhem & Texla, il est naturel de penser qu'ils signifient le Maasland, le Kennemerland & l'Isle de Texel.

985.

<sup>(</sup>a) Douza Annal. Lib. VIII. pag. 412. Mirzi Cod. Donat. piar. Cap. XLL.: in Tom. 1. Oper. Diplom. pag. 52.

Theodoric Ainsi cette donation auroit étendu les Etats du Comte de Hollande sur la Zeelande & sur la Westfrise (a).

XV. Femme de Theodoric.

La femme de Theodoric se nommoit Hildegarde, que quelques Sçavans prétendent fille de Herman Duc de Lunebourg, qui devenu trop puissant par la faveur de l'Empereur, dont il étoit le Favori, sit long-tems la guerre à son Biensaiteur. Mais est-il vraisemblable qu'Otton eut augmenté si considérablement les Etats du gendre d'un homme qui abusoit de ses graces? Il est plus naturel de la croire, avec le plus grand nombre des Historiens, sille de Wigman, & de Mathilde, sille d'Atnould, Comte d'Alost. Le nom d'Arnould que portoit le sils de Theodoric, & qui jusqu'alors étoit inconnu en Hollande, en est une preuve bien convaincante. Ce dernier avoit deux freres qui embrasserent l'Eta Ecclésiassique, & l'aîné, comme nous avons vû, sut Archevêque de Treves.

Ses Enfans.

Caractere de fon fuccelfeut.

Arnould, le troisséme des fils du Comte, animé du même esprit, menoit une vie austere & retirée, & son pere appréhendoit qu'il ne prît le même parti. Le refus obstiné qu'il faisoit de s'engager dans le mariage, redoubloit les inquiétudes de Theodoric, qui craignoit, avec trois fils, de se voir sans héritiers. Il alla un jour le trouver dans la solitude, dont il ne pouvoit l'arracher; & seignant d'abord d'entrer dans ses sentimens, il loua son amour pour la vertu, son zéle pour la Religion, le mépris qu'il faisoit des biens & des grandeurs de la terre, & l'exhorta à persévérer dans cette grande piété. Il entra ensuite dans la distinction des devoirs que la naissance & le rang imposent aux Princes. Il convint que la pureté étoit l'état qui plaisoit le plus aux yeux de Dieu. Mais il ajoura » que les Souverains étoient » obligés de laisser à leurs Peuples des héritiers de leur sa-" gesse & de leurs vertus; que les Loix divines & humai-» nes obligeoient également à la soumission envers les pe-» res; qu'il le réduisoit au désespoir par le resus opiniâtre de » se marier, & le privoit de la récompense qu'il avoit mé-

<sup>(</sup>b) Nic. Kolyn Chron. pag. 266. Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VI. pag. 127.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 25

"ritée par les travaux auxquels il s'étoit livré pendant sa

"vie, pour affurer le bonheur de ses Peuples; que sa mort

"ouvriroit la porte aux crimes qui suivent les guerres ci
"viles, & que son obstination peu raisonnée le rendoit res
"ponsable devant le Tribunal de Dieu de tous les maux

"dont elle seroit la cause (a) " Ce discours sit impression

sur le cœur d'Arnould, & le détermina à l'obéissance; mais

son pere ne put jouir long-tems d'une satisfaction trop at
tendue: il mourut peu après, & son corps sut porté dans l'E
Theodoric II.

Mort de

Theodoric III.

(a) Voss. Hist. Holl. Part. I. Lib. II. (b) Leon. Monach. Brevic. pag. 147. Nic. Kolin Chron. pag. 266.



# ARNOULD,

### Troisième Comte de Hollande.

ARNOULD.

989. XVI. Hollande héréditaire de plein droit.

'AUTORITÉ des Comtes de Hollande étoit si bien établie, qu'Arnould remplaça son pere sans qu'il sût Le Comté de besoin du consentement des Peuples, ni de la confirmation de l'Empereur (a). L'héritier le plus proche se mettoit en possession sans aucun cérémonial, & sa dignité étoit héréditaire de plein droit. Le Comte se regardoit comme Membre de l'Empire, mais il étoit indépendant. Il se réputoit vassal libre; & ce fut en cette qualité qu'il se rendit à la Diete de Magdebourg, où les Princes de l'Empire célébroient un Tournoi (b).

XVIL Troubles dans la Westfrile

Les Westfrisons le rappellerent de ces jeux par une guerre plus férieuse. Ce Peuple, à l'instigation de Volkmar, Eveque d'Utrecht, avoit refusé de le reconnoître (c). Le Comte tenta inutilement toutes les voyes de douceur pour les rappeller à leur devoir. Il vint à bout de gagner l'Evêque, mais il ne put ramener les rebelles, secourus par les Frisons, jaloux & inquiets de l'aggrandissement des Comtes de Hollande. Les hostilités devinrent plus vives en 993 (d). Arnould ayant assemblé une bonne armée, marcha vers la fin de l'été le long des Dunes, & pénétra au milieu de la Westfrise. Ce pays étoit alors coupé de lacs & de marais, qui, communiquant à la mer dans le montant des marées, en rendoient l'abord impraticable; ce qui réduisoit la guerre en chicanne: de sorte que le plus fort perdoit l'avantage du nombre, & le plus foible l'emportoit par la connoissance des passages & des détours qui formoient une espece de laby-

<sup>(</sup>a) Melis Stoke Chron. dans Arnould. pag. 21.

<sup>(</sup>b) Joan Palat. Aquila Saxon. pag. 23. (c) Nicol. Kolin Chron. pag. 263.

<sup>(</sup>d) Melis Stoke Chron, dans Arnold, pag. 21-



DES PROVINCES-UNIES. Liv. V.

rinthe. Aussi verrons-nous dans la suite que les plus habiles Capitaines attendoient ou la sécheresse des étés, ou les glaces

des hyvers pour entrer dans ce pays.

On y trouve au Nord-Ouest un lieu qui se nomme la Kogge de Schage & de Nieuwdorp. C'est un terrein élevé, & la petite plaine qu'il forme s'appelle Winkelmade. Dans la suite on a bâti dans cet endroit le village de Winkel. Ce lieu parut propre à Arnould pour asseoir son Camp; mais bientôt il se trouva dans un grand embarras : les eaux étoient saumatres, & son armée périssoit par la sois. Les Chroniques portent que dans cette extrêmité le Comte se mit en prieres, & que de relevant, il ordonna à ses soldats de souiller dans un lieu qu'il marqua, où l'on trouva une source abondante d'eau douce (a). Mais si le Ciel le favorisa dans cette occasion, il cessa bientôt de le protéger. Les Frisons s'étant réunis aux Westfrisons, l'attaquerent avec tant de fureur qu'ils emporterent ses retranchemens, & lui-même périt dans la déroute.

Les anciens Auteurs placent cette journée au 18 Septem- Arnould rué bre 993; &, selon ce calcul, le regne de ce Prince n'auroit été que de cinq ans (b). Nous avons cependant des Lettres signées d'Arnould & de Luitgarde son Epouse, qui portent une donation en faveur de Blandines de Gand, datées de 998 (c). Ces contrariétés jettent du louche sur la chronologie de ces tems : car on ne peut douter qu'Arnould qui parle dans ce Diplome, ne soit le même qu'Arnould, Comte de Hollande. Il avoit époufé Luitgarde dès le vivant de son pere, & le surnom de Ganthois, qu'il porte dans quelques Auteurs anciens (d), ne permet point d'en douter; puisqu'il est certain qu'il avoit hérité du Burgraviat de Gand du chef de sa mere. Cependant on ne peut reculer la date de cet Acte pour la faire quadrer avec celle de sa mort, puisque

ARNOVAD-

993.

<sup>(</sup>a) Beka Hist. Pontif. Traject. in Balduino. pag. 35.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke Chron. dans Arnould. pag. 22. Beka ubi furra-

<sup>(</sup>c) Diplom. apud Mirzum Oper. Diplom. Tom. II. pag. 944.
(d) Sigebert Gemblac. ad ann. 1013. Hift. Monast. S. Laurent. Leod. ap. Marten. & Durand. Thefaur. Anecd. Tom. IV. col. 1052.

ARNOULD.

Robert ne fut couronné en France qu'en 996, & qu'ilétoit

déja sur le trône lorsque l'acte sut publié.

XVIII. Ses donations à l'Eglise d'Egmond.

Ce Comte augmenta considérablement les biens de l'Abbaye d'Egmond. Il lui donna des terres situées à Leide, à Vlaardingen, à Bergen dans le Kennemerland, à Kastrikom, à Velzen, à Sassenheim, à Voorhout, à Noordwyk, & ailleurs (a).

Quelques Auteurs prétendent que ce sur ce Comte qui obtint de l'Empereur Otton III l'érection du Comté de Hollande en Fief libre & héréditaire (b); mais, selon le plus grand nombre, cette grace sut accordée à Theodoric II.

Sa Femme.

Il en est aussi qui avancent que Luitgarde son épouse étoit fille de Theophane Empereur de Constantinophe (c), mais on ne trouve point ce nom dans le catalogue des Princes de cet Empire. Nicephore, qui avoit épousé Theophanie, eut à la vérité une fille du même nom, mais elle épousa Otton II. D'autres prétendent qu'elle étoit fille de Romain le Jeune (d); & Lazius parle d'une Grecque qu'il appelle Luitgarde, sans nommer son pere (e). Les Modernes la disent avec plus de vraisemblance sille de Sigefrid, premier Comte de Luxembourg (f).

Ses Enfans.

Arnould eut de ce mariage trois fils; Theodoric qui lui succéda; Adelbert qui sur Burgrave de Gand, dont les descendans conserverent cette dignité jusqu'à la fin du douziéme siecle, auquel tems elle sut réunie au Comté de Flandre; & Sicco ou Siward, qui fut la tige des Comtes de Brederode & de Teilingen. La premiere de ces Maisons a subsisté jusqu'en 1679, qu'elle fut éteinte, & ses armes rompues sur la tombe du dernier qui sut enterré à Vianen; & celle de Teilingen avoit fini dès le regne de Guillaume V (g).

(a) Melis Stoke Chron. dans Arnould. pag. 21.

(b) Le Clerc anonyme, pag. 40. (c) Barland. Hist. Com. in Arnold. Melis Stoke, d l'endroit cité, Beka in

(d) Scriver, ad Annal. Holl. Buchelius in Hedam.

Folnero Episc.

(e) Lazius de migrat. Gent. Lib. III. (f) Hist. de la Patrie. Tom. II. Liv. VI. pag. 131. (g) Joan. à Leydis de orig. & reb. gest. Brederod. ap. Matthæum. Anal. Vet. Evi. Tom. II. pag. 341. Douza Ann. Holl. pag. 19. Scriverius in Goudhov. pag. 249. Junius Batay, cap. 19. Bockemberg Heroes Brederod. au commencement.

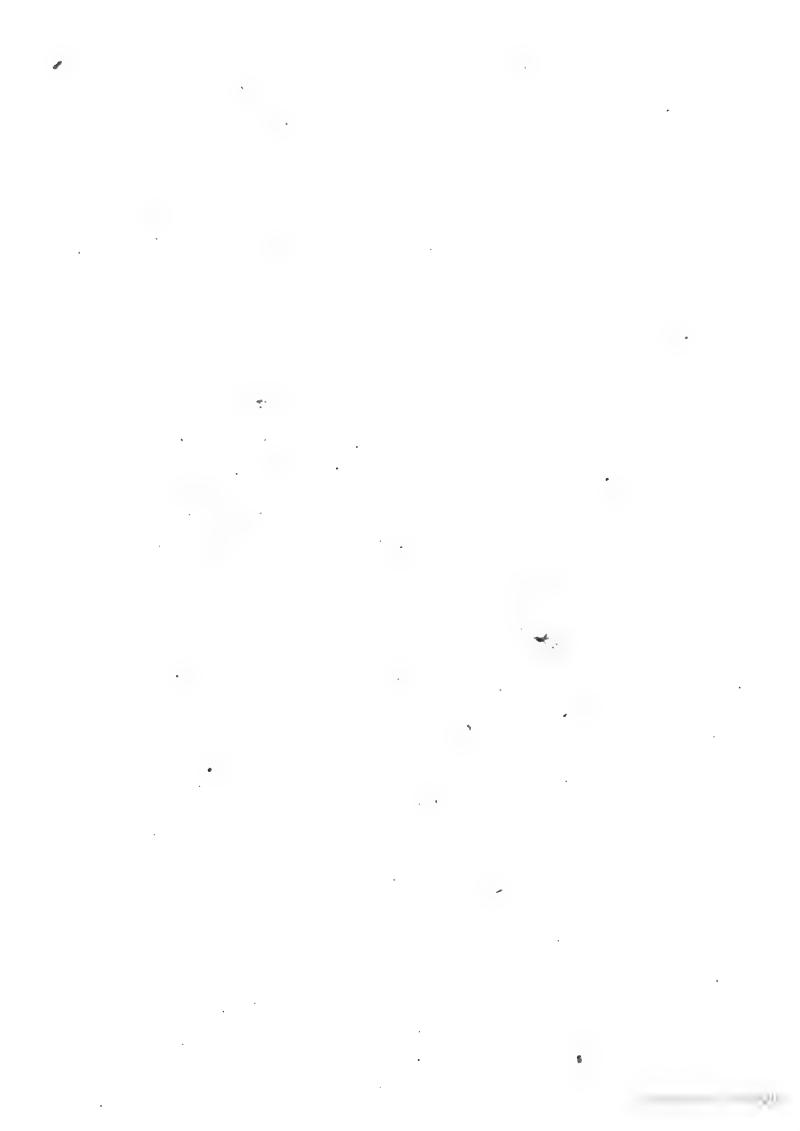

## THEODORIC

Quatriéme Comte de Hollande.

THEODORIC n'ayant que douze ans lorsqu'il monta sur le trône (a), sa mere prit le Gouvernement de ses Etats. Les Frisons méprisant la soiblesse de son sexe, refuserent de reconnoître le nouveau Souverain. Mais Luit-révoltés & garde ayant obtenu du secours de l'Empereur Henri III, qui avoit épousé sa sœur, sit équiper une flotte, à la vûe de

laquelle les rebelles se soumirent (b).

Quelque tems après la mort de cette Princesse, Sicco s'étant brouillé avec son frere, se sauva dans la Frise, & Nouveaux troubles dans souleva de nouveau ces Peuples. Les Chroniques racontent la Frise. que ce Prince ayant tué un Gentilhomme, abandonna son pays, pour éviter la colere du Comte, & que Gosso Lingdama, qui gouvernoit les Frisons en qualité de Podestat, lui donna sa sille en mariage, & le secourut, asin d'obliger son frere à l'appanager. Quelques autres attribuent la cause de cette brouillerie au mariage disproportionné que le cadet avoit contracté avec Tetta, ou Tietburge, ou Teutburge, fille d'un Westfrison, dont nous parlerons plus bas.

Le jeune Comte sit sommer les Frisons de quitter les Appaisés par armes, & leur ordonna de lui rendre son frere, sous me-un Traité. nace de leur déclarer la guerre. Ceux-ci craignant qu'il ne voulut venger sur eux la mort de son pere, presserent Sicco de se reconcilier avec le Comte. Theodoric le reçut en grace, le nomma son Lieutenant dans le Kennemerland, & profitant de la terreur que ses préparatifs avoient répandue chez les Frisons, il conclut avec eux un Traité, par lequel ils s'obligerent de lui rendre hommage, consentirent à payer la dixme de leurs revenus, à marcher à leurs dépens toutes

1006.

1005.

THEODORIC

Les Frisons

<sup>(</sup>c) Nicol. Kolin Chron. pag. 268. Melis Stoke dans Arnould, pag. 21. (d) Ditmari Chron. Lib. VI. pag, 380.

THEODORIC III.

les fois qu'il les manderoit; & le Comte promit de son côté de ne tirer aucune vengeance de la mort d'Arnould (a).

XX. Incursions des Normans.

1009.

1010.

La tranquillité du pays, que ce Traité avoit assurée, sut troublée au bout de trois ans par une descente des Normands. Leur slotte étant entrée dans la Meuse, remonta par le Waal, jusqu'à Tiel, Ville que le commerce rendoit très-slorissante. Godessoy, Avoué de Gueldre, quoique dans un âge sort avancé, rassembla ses troupes, & ralliant les Peuples qui suyoient devant les Normands, s'avança à leur rencontre. Les Barbares venoient de saccager la Ville & de renverser le Couvent de Saint Walburg, sondé par Walger, Comte de Teisserbant; lorsqu'ils apprirent que Godessoy s'étant joint avec Balderic, Comte de Cleves, & Unroch, Comte de Teisserbant, s'avançoit pour les combattre. A cette nouvelle ils ne penserent plus qu'à sauver le butin qu'ils avoient fait, & se rembarquerent, après avoir mis le seu à quelques Villances sur le bord du seuve (h)

ges sur le bord du fleuve (b).

Ils revinrent l'année suivante, entrerent dans la Leck, comme s'ils en eussent voulu à Wyck te Duurstede. Mais ils trouverent tout le pays sous les armes. Les deux côtés du fleuve étoient bordés d'Infanterie & de Cavalerie, & les Hollandois avoient rassemblé un grand nombre de bâtimens de toutes grandeurs, qui leur fermoient le passage. Leur Avant-garde à cette vûe s'atrêta au milieu du fleuve, pour attendre le Général, & leurs Chefs résolurent de ne pas hafarder une descente, qui ne pouvoit que leur être suneste. Il y eut cependant un combat fur les eaux, où les Hollandois eurent le dessous. Le lendemain le bruit s'étant répandu que la Cavalerie étoit engagée dans une action très-vive avec une troupe qui avoit pris terre, la Flotte Hollandoise revint à la charge, sans attendre l'ordre du Général; & les Normands eurent encore l'avantage (c). Le passage étant libre, leur flotte s'avança devant Utrecht.

Ansfrid ou Aufrid, étoit alors Evêque de cette Ville.

<sup>(</sup>a) Nicol. Kolin Chron. pag. 296. Vost. Annal. Lib. II. pag. 126.

<sup>(</sup>b) Alpert de Divers Temp. Lib. I. cap. VIII. col. 96.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 31 Ce Prélat qui par les semmes descendoit de Charlemagne, avoit été Comte de Teisterbant, de Louvain & d'Huy. Il étoit Seigneur de Hoyen, de Batusprance, d'Altena & de l'Isle de Bommel. Il avoit été marié; mais la dévotion avoit engagé les deux époux à se séparer d'un commun accord, à se vouer l'un & l'autre à la vie monachale, & à donner à l'Eglise se biens qu'ils possédoient. L'Evêché de Liége reçut d'eux le Comté d'Hoyen, & celui d'Utrecht eut pour son partage Batusprance. Les deux Chapitres d'Utrecht & de Dewenter l'ayant élû après la mort de Baudouin, il sonda l'Abbaye d'Heyligenberg auprès d'Amerssort, & la dota du reste de ses biens (a).

La réputation de fainteté, dans laquelle il vivoit, sit imaginer aux Normands de lui demander la permission d'entrer dans la Ville, sous prétexte d'y faire leurs dévotions; mais l'Evêque aussi prudent que dévot, sentit le piége, & sur son resus ils se retirerent (b). Cette incursion des Normands est la derniere, dont l'Histoire sasse mention, & vraisemblablement la reception qu'on sit à cette slotte, les dé-

goûta de continuer un métier si dangereux.

Ansfrid ne survécut gueres à leur retraite. Adelbold son Successeur, d'un caractère bien opposé à celui de ce saint Prélat, se servit des biens de son Eglise pour faire éprouver à Theodoric la haine naturelle que les Frisons avoient contre les Hollandois. Les Empereurs avoient donné à cette Eglise, du vivant de Walger, strete de Theodoric I, une partie du Pays qui composoit le Comté de Teisterbant. Les Pontises avoient usurpé celle, dont Radbod, sils de Walger, avoit hérité. Unroch ou Hunneric possédoit encore ce qui avoit sait la part de Poppon; mais lorsqu'il mourut, l'Evêque s'empara aussi de la troisième partie (c). Cet

X X I. Démélés en re l'Evêque

THEODORIC

<sup>(</sup>a) Diplom. Ansfrid. ap. Hedam. pag. 98. 206. Sigeb. Gemblac. ad ann. 997...
Mirzus Cod. Donat. piar. cap. 40. Oper. Diplom. Tom. I. Chron. Traject. ap.
Matthzum Anal. Vet. Ævi. Tom. V. pag. 325. Beka in Aufrid. pag. 36.

(b) Alpert. de Diversit. Tempor. Lib. I. Cap. X. col. 98.

<sup>(</sup>c) Nicol. Kolin Chron. pag. 259. Alpert. de Diversit. tempor. Lib. I. cap. XVI. col. 102. Diplom. Otton I. apud Hedam. pag. 83. 86. Diplom. Hengi II. ibid. pag. 100. Otton. III. ibid. pag. 95. & Conradi II. pag. 114.

THEODORIC III.

Etat étoit d'une grande étendue. Il comprenoit le Thielerwaard, le Bommelerwaard, le pays de Kuylemburg, ceux de Buuren, de Vianen, d'Arkel, de Heusden, d'Altena,

& s'étendoit jusqu'à la vieille Meuse (a).

Le voisinage brouilla bien-tôt les Trajectins & les Hollandois. Nous avons dit que les Etats de Gerlof confinoient à la Seigneurie d'Utrecht du côté de Bodegrave, & que cette Eglise s'étoit emparée de quelques Terres & du sixiéme dans la pêche du Rhin (b). Les nouvelles donations approchant l'Evêque de l'embouchure de la Meuse, il voulut se rendre maître de la chasse de la Forêt de Merwede, & de la pêche qui se faisoit dans le Waal & dans la Meuse (c). Les Evêques de Liege, de Treves & plusieurs autres Ecclésiastiques prétendoient aussi avoir le même droit. (d). Theodoric, qui en jouissoit, résolut de s'en conserver la possession, & fit bâtir un Fort sur les ruines de celui de Dursos; ce fut le commencement de la Ville de Dordrecht (e). Son premier but se bornoit à s'assurer la pêche & la chasse qu'on lui disputoit; mais il s'en servit bientôt pour établir un péage sur toutes les marchandises qui passoient sur les deux rivieres, & s'attira l'inimitié des Négocians (f).

Commencement de la ville de Dordrecht.

Les Episcopaux battus. Adelbold ayant fait alliance avec les Frisons, ses compatriotes, chargea Dideric Bavo qui avoit succedé à Wirich & à Godezo, Margraves de Bodegrave, de commencer les hostilités. Theodoric marcha contre lui à la tête de ses Vassaux, le chassa de sa Ville, & reprit ce pays, qui anciennement avoit appartenu à Gerlos. Adelbold accourut au secours, & le 10 Juillet 1018, il se donna une sanglante bataille, dont la Victoire demeura aux Hollandois. Les principaux Bourgeois d'Utrecht resterent sur la place,

(b) Voyez ci-dessus pag. 21.
(c) Nicol. Kolin Chron. pag. 296.

& le

<sup>(</sup>a) Joan à Leydis. Lib. IV. Cap. XII.

<sup>(</sup>d) Baldrici Chron. Camerac. Lib. III. Cap 19.

<sup>(</sup>e) Nicol. Kolin Chron. pag. 270. Alpert. de diversit. tempor. Lib. II. Cap. XX. col. 118.

<sup>(</sup>f) Nicol. Kolin Chron. ubi suprà. Baldrici Chron. Camerac. Lib. III. Cap.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. & le Comte se rendit maître de tout le Pays situé à l'Est

du Rhin du côté de Bodegrave (a).

L'Evêque humilié par sa désaite, eut recours à l'Empereur, dont il avoit été Conseiller, & les Evêques de Co-Ligue contre logne & de Liege se joignirent à lui (b). Ils ameuterent les Négocians & les Villes commerçantes, & tous ensemble ils présenterent une requête à l'Empereur Henri II qui pour lors étoit à Nimegue (c), par laquelle ils exposoient que Theodoric avoit construit un Fort sur la Merwe, par le moyen duquel il ranconnoit les Vaisseaux qui descendoient & remontoient la Meuse & le Waal, & que ces exactions mettroient les Villes hors d'état de payer les impôts ordinaires (d). L'Empereur sit citer le Comte devant son Tribunal; Qui est cité & quoique celui-ci prétendît n'être point son justiciable sur pereur, cette matiere, il comparut pour désendre ses droits. Mais la faveur décida le procès; & Godefroy le Barbu, Duc de Est condam-Lorraine, sut chargé de se joindre aux Evêques & de mettre ne. à exécution la Sentence qui ordonnoit la démolition du Fort (e).

Theodoric appella à son secours Sicco, son frere, le Les Episco-Seigneur d'Arkel, celui de Borselen & les Vicomtes de Leide. Paux & leurs Alliés battus. Godefroy descendit par le Waal, & les Evêques de Cologne, de Liege & de Cambray le joignirent par terre (f). Celui de Liege, qui dans un âge fort avancé voulut être de cette expédition, mourut en arrivant à Tiel le 29 Juillet (g). Le rendez-vous étoit dans le Betuwe (h), d'où l'armée devoit passer l'eau d'Ablas, & pénétrer par l'Ablasserwaard. Le Comte laissa surprendre par une nuit fort noire le Pont de Giessen qu'il gardoit (i); & voyant

THEODORIC

III.

XXII.

Theodoric .

(a) Beka in Adelbold. pag. 37. Diploma Henrici II. apud Hedam, pag. 130.

(b) Baldrici Chron. Camer. ubi supra. (c) Annal. Saxo ad ann. 1018.

(e) Idem. Ibid. Cap. XXI. (f) Anselm. in Baldrico Cap. LXIII.

(i) Nicol. Kolin Chron. pag. 271.

<sup>(</sup>d) Alpert de diversit temp. Lib. II. Cap. XX. col. 118.

<sup>(</sup>g) Annal. Saxo ad ann. 1018. (h) Nicol. Kolin Chron. pag. 270. Diemar. Lib. VIII. pag. 425. 426. Alpert. de diversit. temp. Lib. II. Cap. XXI. col. 119.

THEODORIC. III.

ses Soldats effrayés du nombre de leurs ennemis; il monta sur une élévation & leur représenta : » Qu'il étoit question · d'opter entre l'esclavage & la liberté; qu'en laissant dé-» molir le Fort de Dordrecht, ils seroient bien-tôt réduits fous la fervitude la plus dure; que le danger qui mena-» coit leur Patrie, leurs femmes & leurs enfans, devoit • animer leur courage; que la multitude qui leur en im-» posoit, n'étoit qu'un assemblage de Peuples dissérens, for-» cés de combattre sans intérêt particulier; que les Hol-» landois avoient pour motifs l'honneur, la liberté, la Pa-• trie & les liens du fang; que la justice de leur défense » garantissoit le succès; qu'ils n'avoient qu'à le suivre pout • s'assurer de la victoire, & que plus avide de partager leur » péril que de les commander, ils le verroient toujours dans » le chemin de la gloire «. Ce discours ranima ses Soldats qui jurerent à l'instant de ne l'abandonner qu'à la mort (a).

Les environs de Dordrecht étoient coupés par un grand nombre de canaux qu'on avoit creusés, tant pour facilitet l'écoulement des eaux qui montent très-haut pendant les marées, que pour fortifier la place (b). Le Château étoit bâti sur une éminence, & le Comte s'étoit posté sur celles qui l'environnoient. Godefroy ayant reconnu l'avantage de cette position, fit attaquer les Hollandois par des troupes légeres qui avoient ordre de fuir, pour les attirer dans la plaine (c). Theodoric qui pénétra son dessein, chargea Sicco de leur faire face, & tournant lui-même le marais, il tomba sur leur flanc avec une troupe d'élite. On entendit en mêine tems une voix qui crioit: Sauves! Sauves! tout est perdu (d). Les Critiques prétendent que ce cri n'étoit qu'un artifice du Comte pour effrayer son ennemi, & les Chroniques le rapportent comme un avertissement du Ciel. Quoiqu'il en soit, la terreur s'empara de l'armée des Alliés; la déroute fut générale & la fuite si précipitée, que le plus

(a) Vossii Annal. Lib. II.

<sup>(</sup>b) Alpert. de diversit, tempor. Lib. II. Cap. XXI. col. 120.

<sup>(</sup>c) Idem, ibid. (d) Nicol Kolin Chron. pag. 271.

THEODORIC

DES PROVINCES-UNIES. LIV. V. grand nombre périt dans les rivieres & dans les canaux (a). Godefroy à la tête de ses Lorrains restoit seul au milieu de la plaine: le Comte l'attaque avec une ardeur nouvelle; il le joint dans la mêlée, le renverse de son cheval, & le fait prisonnier (b). Cette bataille, la plus sanglante dont on eut entendu parler depuis long-tems, répandit un deuil général dans les deux Lorraines. Chaque famille regrettoit un pere ou un fils. Les troupes de Liege & du Cambresis furent passées au fil de l'épée par la garnison de Dordrecht, qui leur coupa la retraite (c). Cette action se passa le 29 Juillet; & les Chroniques, toujours avides du merveilleux, rapportent qu'elle fut annoncée par une Cométe (d), & que toutes les troupes étant déja sous les armes, on avoit vu une grande multitude d'oiseaux combattre entr'eux audessus du champ de bataille (e).

L'Evêque Adelbold fut pris le lendemain dans un batteau, sur lequel il se sauvoit (f). Theodoric eut pour ses d'Utrecht pris prisonniers des attentions extraordinaires, & particulière- sonnier. ment pour Godefroy qui étoit dangereusement blessé, à qui il rendit la liberté aussi-tôt qu'il sut guéri. Ce procédé gagna le cœur du Duc qui prit sa défense auprès de l'Empereur, & vint à bout de le reconcilier (g). Assuré des Theodorie rébonnes graces de Henri, Theodoric se sit amener Adel- concilié avec bold, & lui demanda quel étoit le motif de sa haine. Le Prélat répondit qu'il n'avoit aucun sujet de plainte personnelle; mais qu'ayant apprisque le cours de la Merwe appartenoit à son Eglise, il étoit obligé en conscience d'en pourfuivre la restitution, & que tant que ce motif subsisteroit, l'in-

L'Eveque

(a) Alpert, ubisupra-

(b) Baldrici Chron. Camerac. Lib. III. Cap. 22.

(d) Beka in Adelbold. pag. 37.

(g) Sigeb. Gemblac, ubi supra-

<sup>(</sup>c) Sigebert Gemblac. ad ann. 1019. Nicol. Kolin Chron. pag. 272. Ditmer, Lib. VIII. pag. 426. Annal. Saxo ad ann. 1018. Pontani Hist. Gelr. Lib. V. Eyns dii Chron. Zeel. Lib. II. cap. 37.

<sup>(</sup>e) Annal. Saxo, ad ann. 1018.
(f) Beka in Adelbold, pag. 38. Heda in Adelboldo, pag. 107. Ubbo Emmius.
Ren. Prific. Lib. VI. pag. 89. Lambert, Hortens, Seccia. Civil. & Beller. Lib. s.

THEODORIC résêt de Dieu seroit taire tout autre sentiment dans son cœurs » Si vous voulez cependant jurer, lui repartit le Comte, o de ne jamais porter les armes contre moi, je fuis prêt » à vous remettre en liberté. Si j'exige ce serment, ce n'est » pas que je craigne vos menaces; l'impuissance où je vous » ai réduit, sussit pour ma vengeance, & me répond de n l'avenir. Quant aux prétentions de votre Siege, jugez-en » vous-même fans prévention. Charles, Roi de France, » a érigé mes Etats en Comté, sur la requisition du Pape Jean VIII. Si vous prétendez vous défendre par la cef-» sion que Charles le Gros avoit faite à Godefroy le Danois, " vous serez obligé de convenir que vous tenez votre droit » d'un Usurpateur, & par conséquent le temporel ne peut » être en dispute entre nous. J'offre de vous reconnoître » pour le spirituel. Rendez-vous justice comme je me la » fais, & songez que vos Prédécesseurs doivent leur grandeur aux mêmes Souverains qui ont établi la mienne (a).

Comte.

Ce discours frappa vivement Adelbold, & par l'entremise de Godefroy, on conclut un Traité dont il ne reste aucun dél'Eveque & le tail; mais il est certain que le Comte & l'Evêque vecurent depuis en bonne intelligence (b). Theodoric demeura en possession de Dordrecht & de Bodegrave; mais on peut présumer qu'il les reportoit en fief à l'Eglise d'Utrecht. En esset nous avons un ancien Catalogue des Vassaux de ce Siege, où le Comte est qualifié de Grand Maréchal de l'Evêque, & le nomd'Adelbold est en tête (c). Il est vrai que les Critiques revoquent en doute l'authenticité de cet Acte, & que les Copies ne sont pas conformes (d): on peut même y soupçonner des insertions plus modernes, & de plus le titre de Grand Maréchal pouvoit se donner à un Protecteur, sans qu'il sût Vassal de l'Eglise dont il prenoit la désense (e).

(a) Vossius Annal. Holl. Lib. II.

(c) Heda in Adelboldo, pag. 111.

(e) Heda, ubi supra & Excerpt. ex Chron. Brem. ap. Leibnie. Tom. II. pag. 2720

<sup>(</sup>b) Ditmar. Chron. Lib. VIII. pag. 426. Annal. Saxo ad ann. 1018. Sigeb. Gembl. ad ann. 1018. Voss. Annal. Holl. Lib. II. pag. 36.

<sup>(</sup>d) Buchelius ad Hedam. pag. 117. Chron. de Traject. ap. Matthæum Anal-Vet. Evi. Tom. III. pag. 332.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. V.

Theodoric assista en qualité de Prince de l'Empire à la Theodoric Diéte qui se tint en Septembre pour l'élection de Conrad II, Duc de Suabe. Il y est qualifié de Comte de Frise, Thiedericus Frisoniæ (a), & dans l'Assemblée générale des Princes de l'Empire, tenue en Septembre, 1030, à Higgsfeld, on lui donne le même titre (b).

1024. 1030.

Sicco son frere étoit mort vers le mois d'Août ou de Juil- Mort de Siclet, 1024, & son corps avoit été porté dans l'Abbaye d'Eg- Conte.

mond qu'il avoit enrichie de ses biensaits (c). Nous avons vu qu'il avoit été quelque tems brouillé avec son frere à l'occasion de son mariage avec Tetta ou Tietburg, qui l'avoit séduit par son esprit & sa beauté. Elle étoit fille d'un certain Gozewin, Westfrison d'origine, & négociant fort riche, qui s'étoit établi à Kastrikom: mais s'étant depuis reconcilié avec Theodoric, le Comte lui donna le Gouvernement du Kennemerland, & les terres de Brederode, dont il avoit commencé le

Château (d).

La paix dont Adelbold jouissoit, lui avoit fourni les moyens d'amasser de grandes sommes, & son serment l'obligeant de Evéque d'Udemeurer en repos, il résolut de les employer à construire à par l'Empe-Utrecht un Eglise plus magnifique que l'ancienne. Il pria Hen- reutri II d'en honorer la dédicace par sa présence; & ce sut à l'occasion de cette solemnité que l'Empereur le gratifia de la propriété du Pays de Drenth. Quelque tems après l'Evêque étant mort, & les deux Chapitres ne pouvant s'accorder sur le choix de son successeur, Conrad qui regnoit alors, se rendit à Utrecht, pour prévenir les défordres que cette dissension pouvoit occasionner. L'Impératrice surprise en chemin par les douleurs de l'enfantement, fut contrainte de s'arrêter dans la maison d'un Prêtre appellé Bernulphe, & l'Empereur ayant continué sa route, obligea les Chapitres à lui désérer la nomination qui les divisoit. Cependant l'Impératrice étant ac-

(d) Nicol. Kolin Chron. pag. 167.

<sup>(</sup>a) Vita Meinwerci Episc. Paderborn. Cap. XCIII. ap. Leibnit. Tom. I. pag.

<sup>(</sup>b) Ibid. Cap. CII. pag-559. (c) Melis Stoke Chron-in Diderico III. pag. 23. Leon. Monach. Egmond. Brevic. pag. 150.

THEODORIC III.

couchée d'un Prince, envoya son hôte pour en porter la nouvelle à son mari, & dans les premiers transports de sa joye, il récompensa le courier en le nommant à l'Eyêché dont on yenoit de lui céder la disposition (a).

XXIII.

1030. Theodorie Palestine.

La mort de Sicco & l'inaction dans laquelle Theodoric étoit depuis la paix d'Utrecht, réveillerent dans son cœur des fentimens de dévotion; & se livrant aux pieuses pratipart pour la ques de ces tems, il résolut de visiter les saints Lieux, & détermina d'Arkel & d'autres Seigneurs à l'accompagner dans la Palestine (b). Les Grecs & les Italiens avoient mis ces pélérinages à la mode, & les Caliphes, successeurs de Mahomet, les facilitoient à cause des grosses rétributions qu'ils en tiroient. Aaron avoit envoyé à Charlemagne les clefs du Saint Sépulchre pour preuve de la liberté qu'il accordoit aux Chrétiens d'y venir satisfaire leur dévotion (c). Mais le concours des Pélerins devint si considérable, qu'il allarma ses successeurs. On prétend que les Juiss d'Orleans firent naître leur inquiétude en les avertissant que les Princes Chrétiens méditoient la conquête de la Judée, pour empêcher la profanation des faints Lieux. Le Caliphe de Babylone sit raser l'Eglise qu'on avoit élevée dans ce lieu. Après sa mort, Marie, sa mere, qui étoit Chrétienne, la sit rebâtir, & ralluma le zéle des Occidentaux qui s'empresserent plus que jamais de faire ce voyage (d). Les Princes, les Prélats & les Peuples y couroient de toutes les parties de l'Europe; & le Comte de Hollande, après avoir établi Theodoric son fils pour gouverner ses Etats en son absence, mit à la voile, portant avec lui de magnifiques présens, qu'il destinoit aux saints Lieux.

> Les Chroniques se taisent sur le reste de sa vie. Nous trouvons cependant qu'il assista au Tournoi que Conrad, Duc de Franconie, ouvrit à Treves en 1037, qu'il y fut

40. Heda in Bernulph. pag. 118.
(b) Melis Stoke dans Dideric III. pag. 23. Nicol. Kolin Chron. pag. 272.

<sup>(</sup>a) Ubbo Emmius Rer. Frific. Lib. VI. pag. 92. Beka in Adelbold. pag. 3%

DES PROVINCES-UNIES. LIV. V. 39 accompagné par Otton de Nassau, Duc de Gueldre, & Trionoare que l'un & l'autre y furent reçus en qualité de Princes de l'Empire (a).

(a) Hastilud. in German. ann. 1037. Pontan. Hist. Gelr. ad ann. 1037.







DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 41

une grande bataille contre les Flamands. Les suites de cette THEODORTE action nous obligent à reprendre cette affaire de plus haut.

Depuis deux siecles la Flandre étoit gouvernée par des Comtes, Vassaux de la Couronne de France, & ceux-ci pré- Contestations tendoient que les Isles de Zeelande qui sont à l'Ouest de entre les Fla-mands & les l'Escaut, devoient leur appartenir. Les Comtes de Hollande Hollandois. fondés sur la donation de la Forêt de Wasda qu'ils prétendoient avoir existé dans l'Isle de Walcheren, & sur les limites énoncées dans l'érection de leur Comté, qui parlent de Fortrape, situé selon eux dans l'Isle de Sudbeveland, soutenoient que la Zeelande entiere leur appartenoit (a). La propriété de ces Isles étoit alors importante. Dans les tems plus reculés la Mer les couvroit pendant le montant des marées & les rendoit inhabitables; mais lorsque depuis 1037 les hommes eurent appris à se désendre contre l'Océan par la construction des digues (b), la fertilité du terroir excita la convoitise de ses voisins qui se disputerent long-tems la possession d'un Pays que leurs Ancêtres avoient abandonné.

Baudouin IV, Comte de Flandre, ayant chassé de Valenciennes Arnould qui tenoit cette Ville comme un fief de l'Empire, Henri II étoit venu à son seçours, & Robert, Roi de France, avoit soutenu si puissamment son Vassal, que l'Empereur avoit été contraint de se retirer.

Henri étant revenu l'année suivante à la tête d'une armée plus considérable, s'étoit emparé de Gand, & avoit poussé Baudouin jusques sur la frontiere de ses Etats. Dans cette extrêmité le Comte eut recours aux supplications, & l'Empereur qui connoissoit sa valeur & qui vouloit s'assurer d'un Capitaine capable de maintenir la Basse-Lorraine sous fon obéissance, lui rendit non-seulement ses Etats, mais lui donna la ville de Valenciennes & l'Isle de Walcheren à la charge de l'hommage (c).

(a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1007. & Voyez ci-dessus, pag. 15.

Tome III.

XXV.

<sup>(</sup>b) Vossii Annal. Holl. Lib. II. Oudenhov. Sud-Holland. pag. 21. Van Leuwen Bat. pag. 153. Picart Descript. de Drenth. Cap. XXX. pag. 115.

<sup>(</sup>c) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1007. Sigeb. Gemblac. ad ann. 1006. 1007. Ditmar. Lib. VI. pag. 383. Iperii Chron. S. Bertini, Cap. XXXIV Oliver. Vred. Sigill. Com. Flandr. pag. 34.

THEODORIC

1045. Les Hollandois chassés de la Zeelande.

XXVI. L'Evèque d'Utrecht rétabli dans le Comté de Teisterbant-

1046.

Fondé sur ces droits, Baudouin V passa la mer à la tête de toutes ses forces, chassa les Hollandois de l'Isle, & sit une invasion dans la Frise. Les Anciens ne nous ont laissé aucun détail de cette guerre, & se contentent de nous dire que les Flamands demeurerent les maîtres (a).

La perte de ce Pays pour Theodoric, & le désavantage qu'il avoit eu dans cette affaire, encouragerent Bernulphe à demander à l'Empereur la confirmation de la donation du Teisterbant que Conrad II avoit faite à Adelbold (b), &

peut-être déterminerent Henri III à l'accorder.

L'année fuivante les Impériaux descendirent la Meuse, & l'Empereur vint à Utrecht célébrer les Fêtes de Pâques, pendant que son armée s'assembloit pour attaquer Dordrecht, dont elle forma le siege sans différer. Wazo, Evêque de Liege & Lambert, Comte de Louvain, s'y rendirent avec leurs forces; mais le premier n'y parut que pour se déshonorer, ayant été condamné à une amende de trois cent livres, poids d'argent, parce qu'il s'étoit caché pendant le combat (c). Les assiegés se défendirent vivement; mais s'étant enfin rendus, Henri III y mit une bonne garnison, vint investir le Fort de Keenenbourg construit dans le Delfland fur l'eau de Keen, & s'étant rendu maître de ce Château & de Vlaardingen, il rétablit l'Evêque dans le Teifterbant, & s'en retourna dans ses Etats (d).

XXVII. Lorraine.

Theodoric trop foible pour s'opposer seul à la puissance Troubles en formidable de l'Empire, ne pensa qu'à susciter des affaires à l'Empereur pour faire diversion. Gozillon, frere & successeur de Godesroy, Duc de Lorraine, avoit deux fils dont l'aîné nommé aussi Gozillon, étoit imbécille, & cependant le pere s'étoit fervi de l'autorité Impériale pour l'établir Souverain de la Haute-Lorraine, dont il avoit donné l'administration au Duc Albert, Evêque de Breme. Godefroy le cader chassa bien-tôt son aîné de cet Etat, & désit

(a) Moyer. Annal. Flande. ad ann. 1045.

(d) Nicol. Kolin Chron. pag. 173. Hermann, Contract. ed ann. 1046.

<sup>(</sup>b) Diplom. Conrad. II. ap. Hedam. page 114. (c) Anselmus in Wasono. Cap. CVII. Gesta Episcop. Leod. Cap. LXIII. ap. Marten. & Durand Veter. Monum. Tom. IV. pag. 903.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 43 le Duc Albert. Mais ce Prince quoique victorieux réfléchisfant qu'il ne pourroit se maintenir long-tems contre la volonté de l'Empereur, prit le parti d'aller se jetter à ses pieds, lui demandant pardon de sa révolte, & le priant de considérer l'imbécillité de son frere, & le besoin que son Peuple avoit d'un Prince capable de le gouverner. Henri n'écoutant que son ressentiment, sit arrêter Godesroy & le jetta dans un cachot; mais ayant été relaché quelque tems après, il revint dans la Basse-Lorraine, où Theodoric lui proposa d'attaquer l'Empereur à frais communs. La partie ainsi liée entre eux, Godefroy se jetta sur Nimegue, dont il se rendit maître & brûla le magnifique Palais bâti par Charlemagne. Le Comte de Hollande entra de son côté dans le Diocese d'Utrecht, d'où il passa dans celui de Liege, & les mit Et ravage les tous les deux à seu & à sang (a); en même tems Bau- Pays d'Udouin songeant à profiter de ces troubles, s'empara du Pays Liege. de Waes, du Comté d'Alost & des Châteaux de Gand.

L'Empereur à ces nouvelles donna ses ordres pour assembler son armée, & s'avança à Spire vers les sêtes de la Pentecôte; mais le Duc lui envoya des Ambassadeurs, & scut marche contre si bien s'excuser, que Henri tourna ses armes contre Theodoric, qu'il vouloit humilier le premier (b). Il passa sur la fin de l'automne de la Meuse dans le Waal, & prit terre à la pointe de Lobek. Le Comte, qui voyoit la saison s'avancer, se contenta de harceller son armée, sans hazarder d'action décisive, bien certain que les pluyes rendroient impraticable ce terrein naturellement marécageux, & forceroient les Impériaux de quitter le pays. L'Empereur emporta Rhinsburg & reprit Vlaardingen (c). Alors une tempête qui s'éleva ayant renversé la digue, pensa submerger son camp, & précipita sa retraite. Elle se sit avec tant de désordre que les Hollandois qui se mirent à sa suite, lui enleverent un grand nombre de bâtimens; & ce ne fut qu'avec peine qu'il

THEODORIC IV.

Theodoric

trecht & de

1047. L'Empereur

Son-Armée

<sup>(</sup>a) Hermann. Contract. ad ann. 1044. - 47. Lambert. Schafnab. ad ann. 1044. 1048. Sigeb. Gemblac ad ann. 1044. 1048. Ubbo Emm. Rer. Frisic. Lib. VI.

<sup>(</sup>b) Hermann. Contract. ad ann. 1047.

<sup>(</sup>c) Lambert. Schafnab. ad ann. 1047. Chron. Hersveld. ad ann. 1047.

THEODORIC 17.

put regagner Utrecht. Theodoric ne pouvant l'attaquer dans cet asyle, revint sur ses pas, & reprit toutes les places donc il s'étoit emparé. La guerre de Hongrie qui survint, attira d'un autre côté les armes de l'Empereur. Plusieurs Chevaliers Frisons l'y suivirent, & s'y distinguerent de saçon que Henri les combla d'honneurs & de présens : car quoiqu'ils se trouvassent toujours à la tête de l'armée, ils ne perdirent que Sicco Tayerda, qui s'avantura avec trop peu de monde & trop avant dans le pays ennemi (a).

XXVIII.

1048. Theodoric affifte à un Tournoi

La Hollande ne jouit pas long-tems de la tranquillité qu'elle venoit de se procurer. L'Evêque de Liege invita les Princes voisins à se rendre à un tournoi, dont il avoit fait les aprêts dans sa capitale. Theodoric, alors dans la fleur de fon âge, & qui foupiroit après les occasions de faire briller sa force & son adresse, ne manqua pas de s'y rendre, & le troisième jour il courut contre Herman, frere de l'Archevêque de Cologne, qui paffoit pour un des plus fermes Chevaliers de son tems. Leur choc sut si rude que la lance du Comte s'étant brisée, un éclat blessa son adversaire si griévement qu'il expira presqu'aussitôt. Les Allemands prirent cet accident au tragique, &, poursuivant le Comte qui ne pensoit qu'à se sauver, tuerent deux de ses domestiques, & l'obligerent de se jetter dans Dordrecht (b). Là justement piqué de l'injustice qu'on lui faisoit en voulant le rendre responsable du hazard, dans le premier transport de sa colere, il fit brûler quelques vaisseaux qui appartenoient aux Evêques de Liege & de Cologne & qui se trouverent dans le port de cette Ville; il confisqua les marchandises, & désendit

Il penfe y pé-

Ligue Alle-

Cependant l'Evêque de Liege, ceux de Metz & de Comande contre logne, & Egbert, Margrave de Brandebourg, tous parens du malheureux Herman, se réunirent pour venger sa mort, & profitant de la gelée, marcherent avec tant de secret qu'ils

(a) Vossii Annal. Lib. IL pag. 40. Barland. Vit. Com. in Dideric. IV.

rout commerce avec ses Sujets (c).

Bolg. pag. 106.

<sup>(</sup>b) Florar. Tempor. ap. Scriver. Vit. Comit. pag. 68. & Chron. Vet. ap. (c) Manuscr. Vet, interpol. ap. Scriver, Vit. Comit. pag. 70, Magnum Chron-

DES PROVINCES-UNIES. LIV. V. surprirent Dordrecht à la faveur des glaces (a). Gerard de Putten, Gouverneur de la Ville, se cacha dans une maison, & s'étant apperçu que les Allemands faisoient mauvaise pris & repris. garde, il en fit avertir le Comte qui s'étoit approché secretement avec une troupe d'élite, & lui ouvrit une porte. Theodoric entra, mit ses gens en bataille sur la place & dans les rues, & donna si vivement sur les ennemis dispersés qui ceux de la Line s'attendoient gueres à ce réveil, que plus de quatre cent gue. Gentilshommes furent égorgés fans pouvoir se mettre en défense, & le reste se sauva comme il put en sautant les murs (b).

THEODORIC Dordrecht

Défaite de

Mort du

10496

Mais le Comte ne jouit pas long-tems de la gloire d'une Comte. action si bien conduite. Comme il visitoit la place le lendemain, il fut blessé à la cuisse d'une slêche empoisonnée que lui tira un Soldat de Cologne, qui s'étoit caché près du rempart : la playe n'étoit pas considérable ; mais le poison causa une inflammation accompagnée d'une fievre qui l'emporta le 14 Janvier 1049 (c). On voit encore la maison d'où partit le coup, & la rue s'appelle Graaven-straat, qui signisse rue du Comte (d).

(a) Hermann. Contr. ad ann. 1049.

(b) Van Balen Descript. de Dordrecht. pag. 669. Meyer Annal. Flands. ad. ann. 1048. Barland. Hist. Com. in Dideric IV. Heda in Bernulph. Buchelius in Medam. Hermann. Contract. ubi supra.

(c) Theod. à Leydis & Leon. Monach. Brevic. pag. 144. 151. Florar. Temp. & Manusc. Vet. ap. Scriver. Vit. Com. pag. 69. 70.
(d) Van Balen. Meyer & Hermann. Contract. ubi supra.



# FLORENT I.

### Sixième Comte de Hollande.

XXIX.

1049. frere.

XXX. Les Allemands rentrent dans le pays,

chasses austitôt.

HEODORIC étant mort sans avoir été marié, Florent son frere lui succéda de plein droit (a); ce que nous Florent I. observerons comme le premier exemple de l'hérédité dans succéde à son la branche collatérale. La Noblesse qui appréhendoit le refsentiment des Evêques encore aigris par le massacre de Dordrecht, lui dépêcha des Couriers dans la Westfrise, & le proclama sans attendre son arrivée (b). Les événemens qui fuivirent, justifierent cette crainte. Les Allemands revinrent fur leurs pas, & d'un autre côté les Flamands envahirent de nouveau l'Isle de Walcheren. Les premiers ayant appris la mort de Theodoric, rassemblerent les débris de leur armée, & l'ayant grossie par de nouvelles levées, s'emparerent des environs de Dordrecht au nom de l'Empereur. Godefroy, Duc de Lorraine, accourut au secours de Florent, avec lequel il Et en sont avoit été toujours étroitement lié, & les chassa du pays (c). que vraisemblablement il rendit à son ami aussitôt qu'il fut arrivé. On ne voit pas au moins que Florent qui étoit en pleine. possession de ces terres peu de tems après la mort de son Frere (d), se soit donné aucun mouvement pour le recouvrer depuis son installation. Quant à Godefroy, après avoir longtems soutenu sa révolte contre l'Empire, il sut enfin battu par les Evêques de Liege, d'Uttecht & de Metz (e), & contraint d'abandonner ses Etats; mais Henri admirant sa valeur, & cédant aux follicitations du Pape Victor II & des Seigneurs de sa Cour (f), le rétablit dans ses bonnes graces,

(a) Nicol. Kolin Chron. pag. 275-

(b) Beka in Bernulgh. Vollius Annal. Holl. Lib. 1. pag. 40.

(c) Hermann. Contract. ad ann. 1049.

(d) Nicol. Kolin. Chron. pag. 276. Diplom. Henr. IV. ap. Hedam. pag. 129.

(e) Hermann. Contr. ad ann. 1049.

(f) Lambert. Schafnab. ad ann. 1050.



.

·

.

•

•

.

.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 47

& lui rendir ses Etats, qu'il laissa à Godefroy le Bossu, son fils, FLORENT I.

dont nous aurons bientôt occasion de parler.

La guerre devint plus férieuse avec les Flamands: Baudouin avoit chargé de cette expédition Robert, le dernier de ses Guerre avec les Flamands. fils; & ce jeune Prince profitant de l'éloignement du nouveau Comte, s'étoit emparé de toutes les Isles. En même tems Henri III revenu vainqueur de la guerre de Hongrie, se préparoità punir les Hollandois & les Flamands de la révolte dont nous avons parlé. Florent, pour conjurer tout à la fois Liguede Flol'orage dont il étoit battu & celui qui le menaçoit, fit offrir rent avec à l'Empereur de l'aider à reprendre le Comté d'Alost & le l'Empereurpays de Waesque Baudouin lui avoit enlevés, se faifant par-là un mérite auprès de lui d'une guerre qui lui facilitoit le moyen de recouvrer la Zeelande. Henri accepta ses offres, & les deux armées s'étant réunies, formerent le siege de Tournay. Prisede Tour-Lambert, Comte de Louvain, qui s'étoit jetté dans la place, nay. la défendit avec toute la valeur possible; mais ce grand Capitaine ayant été tué, la garnison sur contrainte de capituler. Baudouin trop foible pour attendre les ennemis, se sauva sur les terres de France (a). On peut présumer, malgré le silence des Annales Flamandes, que Florent reprir alors la Zeelande, pour la conquête de laquelle il avoit entrepris cette guerre.

Sur ces entrefaites Henri III étant mort, les Tuteurs de Henri IV son fils, qui n'avoit que quatre ans, craignirent d'embarrasser leur régence d'une guerre éloignée, & se presserent de conclure la paix. Baudouin recouvra ses Etats, Paixavec les & Florent demeura en possession de la Zeelande & des péa-Flamands. ges établis à Dordrecht, malgré l'Empereur & l'Evêque d'U-

trecht (b).

Après la mort de Bernulphe, arrivée en 1054, les Chapitres avoient élu Guillaume, frere de Wichard III, Voogd La Hollande mise au ban do de Gueldre. Ce Prélat, que les Historiens représentent com- l'Empire. me un Prince guerrier, quoiqu'il ait toujours évité de se

1056.

XXXII.

<sup>(</sup>a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1054. (b) Nicol. Kolin Chron. pag. 276. Diplom. Henrici IV. ap. Hedam. pag. 119.

PLORENT I.

1058.

Florent.

trouver dans aucune bataille (a), étoit fort avant dans les bonnes graces d'Agnés, Impératrice, mere du jeune Henri; & par son moyen il obtint sans peine un Mandement impérial qui mit la Hollande au ban de l'Empire, & décerna une expédition contre le Souverain. Anno, Archevêque de Co-Ligue contre logne, Theodouin, Evêque de Liege, Lambert II, Comte de Louvain, Herman, Comte de Kuik, Wichard, Voogd ou Avoué de Gueldre, Egbert, Margrave de Brandebourg, se liguerent pour l'exécution, & le dernier sut élu Général

de l'armée qu'ils formerent (b).

Ses dispositions pour recevoir l'Enmemi.

Les Hollandois, étonnés du nombre des ennemis que leurs victoires précédentes augmentoient, commençoient à désespérer de voir la fin de leurs maux. Florent, informé de la consternation de ses peuples, convoqua la Noblesse, & lui représenta : » Qu'ils avoient éprouvé depuis peu ce qu'on de-» voit attendre d'une troupe rassemblée de dissérentes Na-» tions qui n'avoient aucun intérêt à combattre; qu'ils étoient » en possession de vaincre de pareils ennemis; que leur Gé-» néral avoit été battu toutes les fois qu'il avoit ofé mesurer » ses forces avec leur Nation; qu'ils devoient se reposer sur » la justice de leurs armes, puisqu'ils avoient toujours le » même Juge dont ils avoient éprouvé la faveur; qu'il étoit » déterminé à marcher sur les pas de son frere, & qu'il » comptoit bien, en suivant cette route, de voler à la vic-» toire. » La Noblesse animée par ce discours, se hâta d'asa sembler ses Vassaux, tandis que de son côté Florent appella les Frisons à son secours, & sit lever des soldats chez tous ses voisins. Mais malgré ses efforts son armée étant encore bien inférieure à celle des Alliés, il prit le parti de se camper sous les murs de Dordrecht, prévoyant qu'ils en vouloient principalement à cette ville. A peine y fut-il arrivé, qu'il fit assembler le Conseil, & s'adressant à un vieux Chevalier qui avoit blanchi sous le harnois, il le pria de dire son avis sur la maniere de conduire cette guerre. « Les jeunes egens, dit le Vieillard, prennent la témérité pour la va-

(a) Boda in Wilhelmo, pag. 41. Nicol. Kolin, ubi supra. (b) Joan. Leydis. Lib. XI. cap. 6. & Nicol. Kolin, ubi supra.

» leur ;

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. - leur, & confondent la prudence avec la lâcheté. Je les vois FLORENT L

a d'avance s'élever contre moi; mais la crainte d'être atta-" qué dans mon honneur, ne peut m'obliger à trahir ma Pa-» trie. Je serois d'avis de tirer la guerre en longueur s'il étoit » possible; mais comment serons-nous subsister une armée adans des marais qui ne produisent rien? Nous ne pouvons » d'un autre côté hazarder une bataille contre des forces aussi » supérieures. Il faut donc prendre un milieu. Suppléons à notre foiblesse en rendant les approches de notre Camp » impraticables, ou tout au moins dangereuses. Servons-nous » du loisir qu'on nous laisse, pour creuser des fossés dans tou-🗝 tes les avenues; cachons-les fous des clayes & du gazon . » & lorsque nous verrons leurs troupes engagées dans le » piège, attaquons-les de tous côtés avec une valeur "qui leur apprenne que le nombre ne peut nous éton-

= ner 10 (a).

Ce discours sur applaudi d'une voix unanime, & chacun mit la main à l'œuvre avec tant d'ardeur que le Camp fut retranché de tous côtés en peu de jours (b). Les Allemands parurent enfin le 12 Juin, & marcherent de front à l'atta- le des Alles que; mais à mesure qu'ils approchoient, leurs bataillons mande, voyant des files entieres disparoître, commencerent à s'ébranler. La Cavalerie survenant écrasoit par sa chute ceux qui s'étoient laissés tomber dans les fossés, & tout retentissoit de cris & d'hurlemens affreux. Florent, qui du haut des murs observoit leurs mouvemens, les voyant dans ce désordre, fortit de tous côtés avec un grand bruit de trompettes & les chargea si vivement, qu'il les mit en suite du premier choc. Les vainqueurs qui connoissoient le terrein, poursuivoient les fuyards avec avantage; & ceux-ci voulant les éviter, tomboient dans des abymes qui s'ouvroient sous leurs pas. Le Comte de Louvain & Wichard de Gueldre en furent retirés vivans, pour n'être relâchés qu'après avoir payé une rançon

(a) Vostii Annal. Holl. Lib. II. pag. 44. (b) Joan. à Leydia, ubi fupra. Lome III.

FLORENT I. considérable (a); &, si l'on en croit les Chroniques, plus

de quarante mille Allemands y périrent (b).

XXXIII. ment à la char-

1061.

Les Hollandois encore victorieux.

Tit.

Sa femme & les enfans.

Une journée si sanglante força les Evêques de demeurer Ils revien- quelque tems en repos; mais comme leur perte n'avoit fait qu'aigrir leur animosité, quatre ans après, de concert avec le Marquis de Brandebourg & les Comtes de Kuik & de Loss, ayant rassemblé une nouvelle armée, ils la firent défiler le plus secrétement qu'ils purent en suivant la Meuse. Cependant Florent informé de leur marche, sut à leur rencontre, afin d'éloigner de son pays les maux inséparables de la guerre. Les armées se rencontrerent près le village de Hemert, dans le Thielerwaard, entre le Waal & la Meuse. La victoire long-tems incertaine se déclara encore pour les Hollandois; mais Florent s'abandonnant trop à son ardeur, poursuivit les fuyards jusqu'à ce qu'accablé de fatigue, il fut contraint de s'arrêter sous un arbre pour reprendre haleine. Florenty pé Le Comte de Kuik le voyant mal-accompagné, rallia une troupe de ses gens, & tomba sur lui. Florent se désendit longtems; mais accablé par le nombre, & trop éloigné des siens pour en être secouru, il périt dans les bras de sa victoire le 18 Juin, 1061. Son armée arrivant sur ces entrefaites, vengea sa mort en faisant main-basse sur cette troupe, dont aucun n'échappa. Le corps du Comte fut porté à Egmond, où il fut mis dans le tombeau de son frere. (c).

Il avoit épousé Gertrude, fille de Herman, Duc de Saxe, dont il eut Theodoric, Berthe & Mathilde. Nous verrons Philippe I, Roi de France, épouser la premiere à cause de sa beauté. Les Auteurs François donnent le nom de Baudouin au pere de cette Princesse; mais il paroît qu'ils ont confondu les Comtes de Flandre & ceux de Hollande, la plûpart des premiers s'appellant Baudouin, au lieu qu'on n'en

trouve pas un seul de ce nom parmi les seconds.

(a) Joan. à Léydis. ubi supra.

(b) Beka in Bernulph. & in Wilhelm. Nicol. Kolin Chron. pag. 277. Melis

Stoke Chron. dans Florent I. pag. 29. Buchel. in Hedam. pag. 127. (c) Nicol. Kolin Chron. ubi supra. Melis Stoke Chron. dans Flor. I. pag. 30. Heda in Bernulpho. pag. 125. Beka in Wilhelm. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1061. Divxi Rerum Brabant. Lib. VIII. Vossii Annal. Lib. II. pag. 45.



# THEODORIC V,

Septiéme Comte de Hollande.

Ussi-Tôt que Gertrude eut appris la mort de Flo-A rent, elle assembla la Noblesse, & sit reconnostre son Visuccède à fils, qui n'avoit que quatre ans. Il sembloit qu'un coup si son pere. rude & si imprévu dût décourager la Nation; aussi l'Evêque d'Utrecht voyant le Gouvernement entre les mains d'une femme & d'un enfant, conçut de nouvelles espérances. Il crut s'autoriser en prenant des Lettres de Henri IV, à la l'Evequed'U-Cour duquel il avoit un grand crédit : car l'Impératrice Douairiere se laissant gouverner par Henri, Evêque d'Augsbourg, avoit donné lieu à d'étranges soupçons sur sa conduite. Les Princes avoient ôté en 1062 à ce Prélat l'administration de l'Empire, & l'avoient confiée à un Conseil, à la tête duquel étoit Anno, Archevêque de Cologne, grand ami de l'Evêque d'Utrecht; & ces deux Prélats abusant de la jeunesse de l'Empereur pour avancer leurs créatures, lui faisoient signer tout ce qu'ils vouloient (a).

Guillaume profitant de ces circonstances & de la présence du jeune Empereur qui étoit venu à Utrecht pour célebrer les sêtes de Pâques (b), se sit expédier deux Diplomes, le premier du 30 Avril, & le second du 2 Mai, 1064, par lesquels l'Empereur lui donnoit » tout le Comté situé " dans Westflinge & aux environs du Rhin., que le Comte " Dideric avoit possedé, avec l'Abbaye d'Egmond qui y " appartenoit. On y ajoutoit les biens que le Comte Dideric " III & ses deux fils Dideric IV & Florent I avoient in-• justement enlevés (ce sont les termes du Diplome) à l'E-" glise d'Utrecht, consistant en quatre habitations dans Krim-» pen depuis l'embouchure de l'eau d'Ablas jusqu'à la

» Merwede; de-là jusqu'à Menkesdrecht; la moitié de

Il s'en fait Diplomes.

1062.

Nouvelles

1064.

(a) Lambert Schafnab. ed ann. 1062. & 1063.

(b) Hermann.Contr. ad ann. 1062.

Gij





.0.0

.

•

•

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V.

Mais l'Evêque éprouva que la Comtesse n'avoit de son Throponte fexe que l'habit; qu'il étoit plus facile de se procurer un tire que de se mettre en possession; & les révolutions qui suivirent, firent évanouir ses projets. C'est ce qu'il faut repren-

dre de plus haut.

Baudouin V, Comte de Flandre, avoit acquis une grande autorité pendant la minorité de Philippe I, dont les François lui avoient confié la Régence. Le Pape Victor II ména-Flandres gea un Traité en sa faveur, par lequel l'Empereur Henri lui donna le pays situé entre la Dendre & l'Escaut, avec le Comté d'Alost, les Châteaux de Gand & les cinq Isles de Zeelande situées à l'Ouest de l'Escaut, qui étoient alors Walcheren, Sudbeveland, Nordbeveland, Woolfaartsdyk & Borselen (a): ensorte que ce Comte, déja Vassal de la Couronne de France, le devint aussi de l'Empire.

Baudouin devoit, suivant la loi, hériter de ces Etats à Pexclusion de Robert son puiné. Mais le pere qui connoissoit le caractere entreprenant du jeune Prince, craignit qu'il ne voulut dépouiller son aîné, & chercha les moyens de s'en débarrasser. Pour cet effet, il fit armer une Flotte, & l'envoya dans la Gallicie pour conquérir un Etat aux dépens

des infidéles.

Ce projet n'ayant pu réussir, après dissérentes tentatives Robert de Flandre veur (b), Robert, de retour dans les Pays-Bas, & ne voyant s'emparer de qu'une femme à la tête de la Hollande, où il étoit déja venu la Hollande. du vivant de Florent (c), forma le dessein de s'en rendre le maître. Le vieux Baudouin ne pensant qu'à assurer le repos de son fils aîné & de ses sujets, lui fournit des troupes. Mais Gertrude, sur le bruit de sa marche, s'avança sur la frontiere, Jui livra bataille & désit deux sois son armée. Robert, loin Errevient, de se rebuter, répara promptement ses pertes, & revint sur ses pas (d). Les Armées étant en présence, les Seigneurs

XXV. Affaires de

(b) Lambert Schafnab. ad ann. 1071.

(d) Lambert Schafnab, ad ann. 1071-

<sup>(</sup>a) Melis Stoke Chron. pag. 29. Iperii Chron. S. Bertini cap. XXXVII. ap. Mar-sen. & Durand. Thef. Anecd. Tom. III. col. 177.

<sup>(</sup>c) Orderici Vitalis Hift. Normann. Lib, IV. pag. 526, Wilh. Abb. Andern. Synops. Franco. Merov. Lib. III. cap. 4.

doric.

Il elt nommé Administraseprde la Hollande,

Son furnom de Frison.

XXXVI.

1064. L'Evêque d'Utrecht part pour la Terre Sainte.

XXXVII.

1067. Flandre.

1070.

THEODORIC des deux partis s'entremirent d'un accommodement; on ar-Il épouse la rêta le mariage de Gertrude avec Robert; il sut nommé meredeTheo- Tuteur du jeune Theodoric, & son pere, en saveur de cette alliance, lui donna le Comté d'Alost, les quatre Bailliages & les Isles à l'Ouest de l'Escaut. Quelques Auteurs avancent qu'il fut reconnu Comte de Hollande; mais le plus grand nombre le qualifie simplement de Voogd, qui veut dire Tuteur ou Administrateur. On le surnomme communément le Frison, ou parce qu'il ressembloit à ces peuples par la hauteur de sa taille & par sa force, ou parce qu'il les battit en plus d'une occasion (a).

L'Evêque d'Utrecht voyant la Hollande pourvue d'un si brave défenseur, suspendit l'exécution des Lettres qu'il avoit obtenues, & partit dans l'automne de 1064 avec plusieurs Evêques pour la Terre sainte. La pieuse caravane tomba entre les mains des Arabes, qui pillerent les Pélerins & les maltraiterent de façon qu'il ne revint pas la moitié de leur troupe (b). Guillaume sut dépouillé & battu si cruellement qu'il eut bien de la peine à se rétablir (c).

Le vieux Comte de Flandre étant mort, Baudouin VI son successeur, profita du séjour que Robert faisoit dans la Troubles de Hollande pour rentrer dans les pays que leur pere avoit donné au dernier en faveur de son mariage avec Gertrude. Ce Prince après avoir épuisé toutes les voyes de conciliation, & même les prieres, accourut à la défense de son bien. La bataille se donna le 16 Juillet 1070, & Baudouin ayant été tué, les Flamands prirent la fuite (d).

Le Comte laissa deux fils mineurs; Arnould eut la Flandre pour partage, & Baudouin hérita du Hainaut. Mais Kobert sier de sa victoire, entreprit de les exclure de la succession paternelle. Il sit paroître un Acte qu'il avoit extorqué du vieux Baudouin à Oudenarde, qui lui adjugeoit la préférence

<sup>(</sup>a) Nicol. Kolin Chron. pag. 277. Guillielm. Gemmetic. Hist. Normann. Lib. VIII. cap. XIV. pag. 299. Meyer Annal. Flandr. ad ann. 1063.

<sup>(</sup>b) Marian. Scot. ad ann. 1065.

<sup>(</sup>c) Lambert Schafnab. ad ann. 1065. (d) Id. ad ann. 1070. Breve Chron. Elnon. S. Amand. ad ann. 1070. Meyer. Ann. Flandr. ad ean, 1070.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. dans le cas où son aîné viendroit à décéder avant que ses fils fussent en âge de gouverner (a).

THEODORIC

La répugnance qu'il trouva dans la Noblesse & dans les Villes, l'obligea d'abandonner ses prétentions pour demander la régence jusqu'à la majorité de ses neveux. Mais soit que les esprits sussent indisposés de sa premiere démarche, foit que les Flamands craignissent son caractere, Richilde

leur mere fut préférée.

Cependant Guillaume de retour de son pélerinage, travailloit à lui susciter de nouvelles affaires en Hollande. Il avoit obtenu de l'Empereur un Mandement qui commettoit à Godefroy le Bossu l'exécution des Diplomes, dont nous avons parlé (b). Ce Prince qui logeoit une belle ame dans un corps contrefait, se faisoit aimer de tout le monde par sa douceur & sa magnanimité (c). Duc de Lorraine, de Brabant, de Lothier, de Limbourg, Comte des Ardennes, l'Evêque pour l'intéresser dans cette expédition, lui donna l'investiture du Comté de Hollande, à la charge d'en porter l'hommage à fon Eglise.

Le Duc entra dans ce pays par le Rhinland. A cette nou- XXXVIII. velle Robert revint de Flandre, & quoique bien inférieur, Godefroy de Lorraine enil voulut s'opposer à son passage; mais ayant été battu, il se vahit la Holfauva avec Gertrude & le jeune Theodoric à Gand, selon les lande. uns (d), &, selon les autres, dans la Saxe auprès de son beaupere. Une grande partie de la Noblesse Hollandoise suivit son Prince fugitif, & s'exila volontairement plûtôt que de

prêter serment au Vainqueur (e).

Le Duc de Lorraine, maître de la Hollande, sit une course dans la Westfrise, pour y répandre la terreur de ses armes, & ramena ses soldats chargés de butin. Les Westfrisons

(c) Lambert Schafnab. ad ann. 1070-1076.

(e) Sigeb. Gembl. ad ann. 1071. Nicol. Kolin & Melis Stoke ubi supra.

<sup>(</sup>a) Ægidius Chron. Aur. Vallis ad ann. 1069. Ann. Egmond. apud Scriver. ad

<sup>(</sup>b) Diploma Henr. IV. apud Vinchant. Ann. Hann. p. 191. Meyer. Ann. Pl. ed ann. 1070.

<sup>(</sup>d) Nicol. Kolin. Chron. pag. 178. Melis Stoke Chron. pag. 35. Joannes à Leydis. Lib. XIV. Cap. I.

THEODORIC revenus de la premiere épouvante, se rassemblerent, le suivirent & l'investirent dans Alkmaar, dans le tems qu'il venoie de congédier ses troupes. Dans cette extrêmité, il eut recours à Guillaume qui vint à son secours, attaqua les Westfrisons, leur tua huit mille hommes, & les sorça de repasser le Kinhem (a).

> L'épreuve que le Duc avoit faite de la valeur des Westfrisons, lui sit connoître qu'Alkmaar n'étoit pas une barriere fusfisante pour arrêter leur sougue. Il jetta les sondemens d'une nouvelle forteresse entre Ryswik & Overschie, qui fut, selon quelques Auteurs, le commencement de Delst, quoique les autres portent beaucoup plus loin l'origine de cette Ville, & prétendent que Godefroy ne fit alors que la fortifier (b).

XXXIX.

1071. Guerre de Flandre.

Cependant les Flamands ne pouvant s'accoutumer au despotisme que Mailly & Crequy qui gouvernoient Richilde, vouloient introduire, firent éclater leur mécontentement. Le Sénat d'Ypres avoit envoyé des Députés pour se plaindre des impôts que la Comtesse avoit imposés sans la concurrence des Etats. Richilde piquée de leur hardiesse, sit arrêter les Remontrans, & son Conseil les condamna à mort. Jean de Gaveren, l'un des anciens Barons, qui voulut soutenir les libertés du pays, fut enveloppé dans le même sort, & les Députés de Bruges n'échapperent qu'en se resugiant dans le Château de Busq, où Gerard leur donna un asyle. Mais le mariage disproportionné de la Comtesse avec Ofborne, jeune Anglois, dont la beauté l'avoit éprise, acheva d'irriter la Noblesse. Ce Corps envoya secrétement vers Robert, pour le prier de venir les délivrer de la tyrannie des étrangers (c). Ce Prince ayant rassemblé ses Hollandois, auxquels son beau-pere joignit un bon corps de Saxons, s'avança secrétement vers Lessine, dans le dessein d'y surprendre la Comtesse & ses neveux; mais ayant manqué son coup, il ramena ses troupes sous Gand, tant pour les laisser

repofer,

<sup>(</sup>a) Joann. 3 Leydis ubi supra. (b) Heda in Wilhelm. pag. 131.

<sup>(</sup>c) Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1071.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. V.

reposer, que pour attendre les mécontens qui couroient se Tuzopourc

ranger fous les enseignes.

Richilde ne se croyant pas en sûreté dans Lisse, se sauva sur les terres de France, & se mit sous la protection de Philippe I. Eustache, Comte de Boulogne, & Godefroy, son frere, Evêque de Paris, possédoient alors la consiance du Roi, & Richilde les ayant gagnés, ils déterminerent ce Monarque à se mettre à la tête de son armée, pour rétablir la Comtesse dans ses Etats. Arras, Douay, Saint Omer, Saint Paul & Bethune tenoient encore pour elle; les autres villes s'étoient déclarées pour Robert.

Ce Prince sur l'avis que l'Armée Françoise avoit joint auprès d'Amiens celle de Flandre & de Hainaut, commandée par le jeune Arnould, prit son poste au pied du Mont-Cassel; & suppléant au nombre par l'avantage du lieu, il distribua sa Cavalerie sur les aîles, jetta ses Archers & ses troupes légeres sur son front, & se mit au centre avec ses

Hollandois & ses Saxons.

Philippe imaginant que l'ennemi n'osoit l'attendre, marchoit en désordre, lorsqu'il se vit chargé dans les défilés de la montagne avec tant de vigueur, que les Hennuyers, qui menoient l'avant-garde, furent renversés du premier choc fur sa bataille, abandonnant Richilde qui demeura prisonniere. La Cavalerie Françoise sit plus de résistance; mais Robert l'ayant chargée à la tête d'une troupe d'élite, lui fit tourner tête & la poursuivit si vivement, qu'Eustache qui s'apperçut que Robert étoit mal accompagné, revint à la charge. & le fit prisonnier. Le désordre dans lequel il étoit lui-même ne lui permettant pas de le garder, il le remit à l'Evêque de Saint Omer, avec ordre de le mener en diligence dans sa Cathédrale pour s'en assurer. La Noblesse Hollandoise ayant appris qu'on amenoit le Comte, courut après, joignit l'Evêque & reprit le prisonnier. Cependant l'Infanterie étoit aux mains. Les Hollandois voyant revenir leur Général à la tête de la Cavalerie victorieuse, firent les plus grands efforts. Arnould qui avoit été deux fois démonté, ayant été tué dans cette charge, les François prirent la fuite. Philippe se refu-Tome III.

1.0100/1

THEODORIC gia dans Montreuil, & le jeune Baudouin, frere d'Arnould,

gagna le Hainaut.

1072.

1073.

Le Roi de France irrité de sa désaite, revint l'année suivante avec de plus grandes sorces. Robert, trop soible pour lui résister de front, prit le parti de le harceller par des escarmouches continuelles, sans s'engager dans une action décisive. Les François prirent encore cette conduite pour un esset de sa timidité, & commencerent à se négliger. Robert, informé que leur Camp étoit mal gardé, les attaqua à la pointe du jour avec tant de vigueur, qu'il les mit en suite sans leur donner le tems de se reconnoître. Plus la victoire sut rapide, plus la poursuite sut sanglante; &, selon les Chroniques, les François perdirent vingt-deux mille hommes, & laisserent le

Comte Eustache prisonnier (a).

Robert qui, loin de se laisser éblouir par l'éclat de ses victoires, sentoit l'impossibilité de résister long-tems à un ennemi si supérieur, se servit de son prisonnier pour gagner l'Evêque de Paris, & lui promit la liberté, s'ils vouloient lui procurer la paix. Eustache en ayant informé son frere, le Prélat changea de ton, & sit entendre à Philippe que le Duc de Saxe ayant sait la paix avec l'Empereur, ne manqueroit pas de venir au secours de son gendre avec ses troupes victorieuses d'Allemagne; que la guerre deviendroit plus dangereuse; qu'il étoit de sa prudence de ne pas exposer son Etat pour satisfaire l'ambition d'une semme; qu'il importoit peu à sa Couronne que les Flamands sussent gouvernés par Robert ou par Richilde, & que l'amitié d'un Prince reconnu pour un grand Capitaine, étoit présérable aux caprices d'une semme impérieuse & légere.

Philippe écouta ces raisons, & l'on entra bientôt en négociation. Il fournit cependant quelques soibles secours au jeune Baudouin qui rassembloit ses sorces dans le Hainaut. Mais les François se presserent si peu que Robert l'ayant attaqué avant leur jonction, le désit auprès de Berghen, & le sorça de re-

noncer à ses prétentions sur la Flandre (b). L'Evêque de

(a) Meyer. Annal. Flandr, ad ann. 1071. 1072. Vossii Annal. Holl. Lib. II. pag. 76. Le Clerc. Anonym. l'an 1071. Harr. Ann. Brab. ad ann. 1071. 1072. (b) Bald. de Avennis Geneal. Hainon, apud d'Achery Spicileg. Tom. III. pag. 287.

Digitized

100

DES PROVINCES-UNIES. LIV. V. Liege qui se rendit Médiateur, sit accorder le Hainaut au vaincu, & la paix avec la France suivit de près. Ce sut en cette occasion que Philippe ayant vu Berthe, fille de Florent & de Gertrude, en devint amoureux, & la demanda en mariage (a). Richilde abandonnée par la France eut recours à l'Empereur; mais Henri apprenant l'alliance que Robert venoit de contracter, & la défaite d'Arnould dans le Hainaur, refusa de se mêler de cette affaire.

Robert se voyant affermi dans la succession de ses peres, ne pensa plus qu'à rétablir son beau-fils dans ses biens. L'inti- desroy de Lorme liaison de Godefroy & de l'Evêque d'Utrecht rendoit le raine. projet difficile; mais la main d'un traître leva cet obstacle. Le Duc de Lorraine ayant célébré les Fêtes de Pâques dans cette Cathédrale, revint à Delft. Un jour qu'il étoit sur la lunette d'un privé, Gizelbert, valet-de-chambre ou cuisinier de Theodoric, lui perça les intestins avec une pique, & le Duc s'étant fait transporter à Utrecht, y mourut le 15 Février, 1076 (b). La qualité de l'assassin sit naître de violens foupçons contre Robert & fon beau-fils (c). L'Evêque d'Utrecht, à qui la mort de Godefroy fit craindre de perdre la Hollande, entreprit, pour se la conserver, de bâtir le Fort d'Ysselmonde; mais il mourut avant d'achever son ouvrage, & fit place à Conrad, qui l'ayant fini, y mit une bonne garnifon (d).

Henri IV perdit dans Guillaume un des plus zélés défenfeurs de l'autorité de l'Empire contre les ambitieuses usurpations de Gregoire VII. Hildebrand, Moine de Clugny, avoit été élevé fous ce nom sur le Siege de Saint Pierre en 1073. A peine fut-il intrônisé, qu'il se déchaîna contre les abus qui s'étoient introduits dans l'Eglise pendant la minorité de l'Empereur. Sa fermeté forma le Schisme qui divisa le Sacerdoce &

THEODORIC

Mort de Go-

1075.

1076.

XLI. Affaires de

<sup>(</sup>a) Meyer. ubi suprd. Geneal. Com. Flandr. apud Marten. & Durand. Thos. Anecd. Tom. III. pag. 382-385. Order. Vital. Hift. Norm. Lib. IV. pag. 526.

<sup>(</sup>b) Nicol. Kolin. Chron. pag. 279. Berthold. Constant. Chron. ad ann. 1076.

Melis Stoke Chron. pag. 37. (c) Chron. Herveld. ad ann. 1076.

Turopeare l'Empire, & le combat de la puissance spirituelle contre la temporelle déchira long-tems l'Eglise, l'Allemagne & l'Italie. Le Pontife s'étoit proposé d'empêcher la vénalité des Bénéfices & de réformer les mœurs du Clergé. Ce grand dessein étoit digne par lui-même de toutes sortes de louanges; mais fon zéle l'emporta jusqu'à menacer l'Empereur de l'excommunication. Le Clergé d'Allemagne en fut indigné, & confeilla à Henri d'annuller l'élection de Gregoire, comme étane faite fans sa participation (a). Henri balança long-tems à prendre ce parti; mais enfin il convoqua un Concile national à Worms. Hugues, Cardinal, se rendiraccusateur contre Hildebrand, qu'il taxa d'un grand nombre de crimes, & le Concile le déposa, sans en attendre les preuves. L'Evêque d'Utrecht se distingua dans cette occasion, & détermina par son éloquence Adelbert, Evêque de Wurtsbourg, & Herman, Evêque de Metz, qui hésitoient à condamner Gregoire (b). Le Pape de son côté ayant assemblé un Concile à Rome, excommunia l'Empereur, lui sit désenses de s'immiscer dans les affaires de l'Empire, & délia ses sujets du serment de sidélité (c). Guillaume & plusieurs Evêques furent compris dans l'anathême, & ce Prélat mourut dans les liens de l'excommunication. Le Schisme produisit une guerre qui désola la Chrétienté, & l'on vit, jusqu'au Concile de Constance, qui termina les défordres, Papes contre Papes, Empereurs contre Empereurs, répandre à l'envi le fang des fidéles. On ne peut s'empêcher de remarquer ici que les Comtes de Hollande fourinrent toujours l'Eglise, pendant que les Evêques d'Utrecht prenoient le parti contraire (d). Aussi les Empereurs reconnoissans ne leur resusoient rien de ce qui pouvoit aggrandir leur temporel aux dépens des Comtes. L'importance de cette affaire, dont nous serons encore obligés de parler, nenous a point permis de la passer sous silence. Revenons préfentement à notre Histoire.

(a) Lambert Schaffnab. ad ann. 1473. & 1074.

(b) Idem. ad ann. 1076. Bruno Saxon. Belli Hift. pag. 122.

(c) Lambert Schaffnab. ad ann. 1046.

(d) Hist. de la Patrie. Tom. II. Liv. VI. pag. 184.

DES PROVINCES-UNIES, Liv. V.

Robert voyant au tombeau les deux plus grands ennemis de Theodoric, se mit en devoir de le remettre en possession de ses Etats. Il étoit alors en âge de gouverner par lui-même, & les Hollandois tenus en respect sous Godefroy, souffroient mis en possesimpatiemment le joug que l'Evêque d'Utrecht vouloit leur Etats. imposer. Robert qui connoissoit aussi bien que Consad l'importance du Fort d'Ysselmonde, résolut de commencer par s'en rendre le maître. Il rassembla la Noblesse Hollandoise, qui l'avoit toujours suivi, & sui représenta qu'il étoit tems de rentrer dans leur Patrie; qu'après avoir signalé leur sidélisé en renonçant à l'abondance & aux douceurs de leur pays, pour fuivre leur Prince errant & fugitif, ils devoient signaler leur courage en le portant sur le Trône de ses peres ; qu'il étoit à présent question de combattre pour la justice contre l'usurpation; que leur ennemi avoit perdu toute sa force en perdant Godefroy; & que la mort de Guillaume, qui l'avoit fuivi de si près, leur annonçoit la protection du Ciel; qu'ils apprissent enfin à l'Univers que la même valeur qui venoit de conquérir la Flandre, pouvoit rétablir leur Prince dans ses droits.

Les Seigneurs jurerent à l'instant de sacrifier leur vie pour 11 est secours une si noble entreprise. Robert, assuré du cœur des Hollan- par les Andois, assembla des vaisseaux de tous côtés dans le dessein d'en-glois. trer dans l'Yssel en remontant la Meuse; & soit qu'il n'en pût trouver un assez grand nombre, ou qu'il voulût accréditer son entreprise par une alliance d'éclat, il envoya des Ambassadeurs en Angleterre, pour prier le Roi de l'aider de sa

flotte (a).

Guillaume le Conquérant étoit alors sur le Trône. On sçait que les Saxons avoient anciennement partagé cette Isle enfept Royaumes; qu'Egbert le Grand les avoit réunis au commencement du dixiéme siecle, & que Canut, Roi de Danemarc, en fit la conquête dans le onziéme. Edouard le Confesseur étant mort sans héritiers en 1066, laissa son pays à Guillaume, Duc de Normandie, qui passa la mer, chassa Harald qui s'étoit emparé de la Couronne, & fut reconnu par tous les Peuples. Ce Prince avoit épousé Mathilde,

(a) Le Clerc Anonyme, pag. 54.

THEODORIC-XLII. Theodoric

THEODORIC sœur de Robert le Frison; & ce sut en vertu de cette alliance

que ce dernier lui demanda du secours (a).

Combat avec les Trajectins.

Les Anglois ayant joint les Hollandois & les Flamands, la flotte entra dans la Meuse (b), & rencontrant les Trajectins à l'entrée du fleuve, ils les attaquerent par terre & par eau. Le combat fut très-vis. Gerlac, Comte de Zutsen, Lambert Prevôt de Dewenter, Wolfard, Abbé de Saint Boniface, &c. y furent tués du côté des Episcopaux ; Jean d'Arkel & Everard de Bronschot y périrent du côté des Comtes, mais la victoire se déclara pour eux (c).

Yffelmonde affiégé & pris.

Conrad se jetta dans Ysselmonde avec les suyards, résolu de défendre la place jusqu'à l'extrémité. Les vainqueurs à leur arrivée attaquerent l'avant-fort, & l'emporterent l'épée à la main. Les assiegés renfermés dans les tours n'osoient paroître sans être accablés par les sléches des Flamands, dont les Archers étoient alors les meilleurs de l'Europe. Pour comble de malheur, les traits enflammés qu'ils lançoient, mirent le feu dans le Fort, & les Trajectins ne pouvant l'éteindre, furent contraints de capituler. L'Evêque racheta sa liberté en renonçant à ses prétentions. Quelques Auteurs rapportent qu'il fut blessé dans une sortie. Les autres se contentent de dire qu'il eut la liberté de se retirer à Utrecht avec ses soldats (d). Theodoric sit raser le Fort aussitôt qu'il en fut le maître (e); & le terrein sur lequel il étoit bâti, se nomme encore Storm-polder, qui veut dire terre d'affaut.

XLIII. Mariage de Theodoric.

Theodoric fut reçu par les Hollandois avec une allégresse générale; & dès qu'il se vit affermi, il épousa Othilde, fille du Duc de Saxe. Son regne, qui fut de quinze ans, se passa dans Incertitude une grande tranquillité, si l'on s'en rapporte aux anciens Hisfur son regne toriens (f). Mais les Modernes prétendent qu'il eut de grands

(a) Iperii Chron. S. Bertin. Cap. XXXV. Part III.

(d) Le Clerc Anonyme, pag. 55. 56. Nicol. Kolin ubi supra.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke Chron. dans Dideric V. pag. 39. Nicol. Kolin Chron. pag. 280-

<sup>(</sup>c) Beka in Conrad. pag. 43. Scriverius in Goudhov. pag. 268. Melis Stoke; uhi Supra.

<sup>(</sup>e) Beka in Conrado pag. 43.
(f) Melis Stoke dans Dideric V. pag. 39. Nicol. Kolin Chron. pag. 280,

DES PROVINCES-UNIES. LIV. V. démêlés avec les Frisons (a). Ils disent qu'Egbert, Duc de Saxe, ayant forcé les Frisons qui demeuroient entre le Vlie & les Lauwers, à se soumettre à l'Evêque d'Utrecht, Theodoric attendit l'hyver, & qu'entrant dans ce pays à la faveur des glaces, il battit les Frisons qui voulurent s'opposer à son passage; que les fuyards ayant rencontré une nouvelle armée qui venoit à leur secours, retournerent à la charge, & que Theodoric les battant de nouveau, remporta deux victoires dans un jour. Ils ajoutent que le Comte, maître de la campagne, ne laissa pas un homme en état de porter les armes; que Staveren lui ouvrit ses portes, & qu'il fut inauguré Seigneur de

Frise (b).

Ce récit, destitué de preuves, choque encore la vraisem- XLIV. Blance, en ce qu'il ne paroît pas que les premiers Comtes de Frise. Hollande se soient étendus à l'Est de la Zuiderzee (c); & les Chroniques confondent notre Comte avec Egbert II, fils & successeur d'Egbert, Margrave de Brandebourg, qui s'étant révolté contre Henri IV, lui fit long-tems la guerre, avec le secours des Saxons. L'Empereur le mit au ban de l'Empire, & l'Evêque d'Utrecht profita de la confiscation des biens que le Marquis possédoit dans la Frise (d). Comme ce Prélat soutenoit Henri IV contre le Pape, il en obtint facilement la confirmation de sa nouvelle acquisition. Le Diplome qui regarde Staveren, est en date du 30 Octobre, 1077; celui de l'Oostergo & du Westergo est du 7 Février, 1086, & le Comté d'Islegouwe lui fut donné le 3 Avril de la même année (e). Mais l'année suivante Egbert s'étant réconcilié avec l'Empereur, fit révoquer sans peine la donation portée par ces Lettres (f). Quelque tems après le Margrave s'étant brouillé de nouveau avec Henri IV, celui-ci lui enleva la Frise, en-

THEODORIC

(b) Ubbo Emm. Rerum Fris. Lib. ubi supra. Douza Ann. ubi supra.

<sup>(</sup>a) Douza Annal, Holl. Lib. VI. pag. 144. Douza Fil. Lib. X. pag. 483. Ubbo Emmius Rer. Frific. Lib. VI. pag. 96. 97-

<sup>(</sup>c) Buchelius ad Hedam, pag. 138

<sup>(</sup>d) Diplomata Henr. IV. apud Hedam. pag. 139. 140. & apud Eccard Hift. geneal. Princip. Saxon. Super. pag. 307. Apolog. Henr. IV. apud Freher. Script. Rer. Germ. Tom. I. pag. 216.

<sup>(</sup>e) Heda in Conrado. pag. 139. Eccard, ubi supra.

<sup>(</sup>f) Annal. Saxo ad ann. 1087. Buchel, ad Hedam. pag. 140.

THEODORIC tra en 1089 dans la Thuringe (a), mit le siege devant un Fort appartenant au Margrave, qui accourut au secours, & força l'Empereur de se refugier en mauvais ordre à Bamberg (b). Mais il ne jouit pas long-tems de sa victoire: peu de jours après Adelaide, Abbesse de Quedlinbourg & sœur d'Henri, le fit assassiner (c). Alors l'Empereur rendit la Frise à l'Evêque d'Utrecht (d), mais il n'en prit jamais possession; & c'est de ces donations sans effet que ces Prélats tirent leur droit sur ce pays.

XLV. Assassinat de l'Evequed'Utrecht.

Conrad fut pendant toute sa vie dans la faveur de Henri. Cet Empereur voulant faire bâtir une Eglise sous l'invocation de la Vierge, en réparation de ce qu'il en avoit brûlé une à Milan, remit les fonds destinés pour ce bâtiment à Conrad, & lui accorda la permission de la construire dans sa Ville. Mais cette nouvelle grace fut cause de la mort de l'Evêque. Il se trouva dans la fondation d'un des principaux piliers, une source inépuisable, & les ouvriers étoient prêts de renoncer à l'ouvrage, lorsqu'un Frison nommé Plobertes, s'offrit pour déssécher ce lieu, moyennant une récompense que Conrad trouva exorbitante. Le Frison s'opiniatrant à l'exiger, l'Evêque imagina de lui voler son secret par le moyen de son fils, & Plobertes outré de la perfidie, attendit Conrad dans son jardin, & lui porta deux coups de couteau dont il mourut. Cette anecdote singuliere se trouve écrite fort au long dans l'épitaphe qu'on lit sur la tombe de l'Evêque. Cependant d'autres prétendent qu'il fut tué par Egbert, Margrave de Brandebourg (e).

XLVI. Mort de Theodoric V.

1091.

Theodoric mourut le 17 Juin 1091 (f), & fut enterré dans l'Eglise d'Egmond. On trouve dans les Archives de cette Abbaye une donation passée à Vlaardingen le 26 Juillet 1083, que quelques Critiques prétendent supposée, quoi-

(a) Dodechin ad ann. 1089.

(b) Berthold. ad ann. 1089.

(d) Diplom, Henrici IV. ap. Matthæum ad Anonym. de Reb. Ultraj. pag. 86.

(e) Beka in Conrad. pag. 45.
(f) Melis Stoke, dans Dideric V. pag. 40.

que

<sup>(</sup>c) Apologia Henrici IV. apud Freher, Script. Rer. Germ. Tom. I. pag. \$18. Continuat. Lambert. Schaffnab. ad ann. 1089.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 65 sque d'autres Auteurs affirment en avoir vu l'original (a). Elle porte que le Comte s'étant fait représenter les titres accordés Sa donation par Theodorie, frere de Walger, par Theodoric II, son fils, a l'Abbaye & leurs épouses Geva & Hildegard; ensuite par Egbert, Archevêque de Treves, fils de Theodoric II; par Arnould & Luitgarde son épouse; par Theodoric III & Othilde son épouse; par Sicco, fils d'Arnould, & par Florent I & Gertrude son épouse, les confirma, & donna à l'Abbé le droit de tenir par lui-même, ou par ses Lieutenans, un Tribunal pour rendre la justice à ses Vassaux, qu'il exempta de tous péages dans l'étendue de ses Etats 3 & , selon quelques-uns , le Comte conféra aussi à l'Eglise d'Egmond la charge d'Escoutet ou Lieutenant Criminel dans la ville d'Alkmaar. (b). On remarque dans cetActe que la formule porte : Comte : de Hollande par la grace de Dieu, d'où l'on veut conclure Formule par qu'il étoit indépendant de toute puissance temporelle; ce qui la grace de détruiroit la vassalité de l'Empire. Mais il paroît que dans ce fiecle les Princes employoient ces termes comme une formule de religion qui ne portoit pas d'atteinte à la suzeraineté. Aussi quelques Seigneurs en ayant abusé dans la suite, pour soutenir qu'ils ne relevoient que de Dieu & de leur épée, les Souverains la défendirent à leurs Vassaux. Cependant quelques-uns continuerent à l'employer, en ajoutant : fauf le droit du Seigneur dominant (c).

Theodoric eut d'Othilde, Princesse de Saxe, son épouse, Epouse & en-Florent qui lui succéda, & Mathilde, qui sut mariée à un sans de Theo-Duc d'Orleans.

(a) Heda in Volkmar. pag. 91. & Nota Buchelii, ibid.

(b) Melis Stoke, dans Dideric. Joan. à Leydis, Lib. XV. Cap. 8. Diplom. av. Douzam. Fil. Annal. Lib. X. pag. 487. Miræus Cod. Donat. Piar. Cap. LXI. pag. 71. Tom. I. Oper. Diplomat. Conf. Eikelenberg Descript. d'Alkmaar. pag. 37.

(c) Le P. Daniel Hist. de France, Tom. VI. pag. 190. 356.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. tiens avoient à souffrir des Infidéles, que la pitié se joi- Florent II. gnant à la vénération, que l'on doit aux lieux que le Sauveur a sanctifiés par sa présence, les Peuples d'un concert unanime résolurent de les arracher des mains des Mahometans. Gregoire VII envoya des Missionnaires de tous côtés. pour encourager les Fidéles à cette expédition (a); mais les guerres, que le Schisme avoit allumées entre le Sceptre & l'Encensoir, ne purent lui permettre de commencer cet ouvrage. La propagation de l'Évangile & le désir de mettre Leurs motifs. les Lieux saints à l'abri de la profanation étoient le prétexte de l'entreprise. Mais le génie de ce Pontise, qui n'étoit occupé que de l'élévation du Sacerdoce, laisse soupconner que l'intérêt temporel y pouvoit avoir quelque part. Les Eglises de Jerusalem, d'Antioche & de Constantinople disputoient, quoique sans titre valable, la Primatie du Siege de Rome; & le droit, qu'il se flattoit d'acquérir par une guerre conduite sous ses auspices, décidoit la question. Son autorité ne pouvoit manquer d'augmenter dans l'Occident par la distribution des indulgences & des autres graces, qu'il promettoit à ceux qui s'enrôleroient dans cette milice facrée. Il se proposoit de changer les loix, d'y former des exceptions, d'introduire de nouveaux usages, & de mettre sous sa direction ce qui n'avoit jusqu'alors dépendu que du Souverain; & c'est ce que ses Successeurs exécuterent. Les Croifés n'étoient plus fous la main du Juge (b); le Pape avoit de droit la protection des biens de ceux qui partoient pour l'Orient, & le maître perdoit l'autorité qu'il avoit sur fon esclave. Gregoire avoit encore introduit une treve qu'il nommoit Treuga Dei, en vertu de laquelle il défendoit aux Rois de faire la guerre aux absens, & aux créanciers de poursuivre leurs débiteurs (c). Ces nouveautés altérerent beaucoup le droit public, & l'augmentation du pouvoir spirituel détruisit le temporel (d). L'Europe s'épuisa sans par-

<sup>(</sup>a) Gregor. Epist. Lib. II. Epist. 31.

<sup>(</sup>b) Brocard. Descript. Palestinz, pag. 122. & apud Canisium. Tom. IV. pag. 23.

<sup>(</sup>c) Guill. Tyr. Lib. I. cap. 16.

<sup>(</sup>d) Conf. J. H. Boehmer Dissert de Jur. innov. per expeditionem sacram.

68

FLORENT II.

venir à un fuccès solide dans ses entreprises; & les abus qui s'introduisirent dans les loix & les coûtumes, affoiblirent tous les Etats pour le moins autant que les pertes que

ces guerres leur firent supporter.

1095.

Un Moine d'Amiens, connu sous le nom de Pierre l'Hermite, au retour d'un pélérinage, vint trouver Urbain II, & lui dépeignit si vivement les peines qu'il avoit souffertes, que le Pontise en sut frappé, & résolut d'exécuter le projet que son prédécesseur avoit formé. L'épreuve qu'il avoit faite de l'éloquence de ce Religieux, lui fit croire qu'il ne manqueroit pas de produire le même effet sur le cœur des Princes & des Peuples; il le chargea d'annoncer une Croifade dans toutes les Cours, & le suivit lui-même à celle de France (a).

Son zéle eut le succès dont il s'étoit flatté. Les Peuples recevoient la croix avec une avidité inconcevable; la Noblesse vendoit ses terres pour la moitié de leur valeur, afin de se mettre en état de partir, & les Princes abandonnoient feurs sujets, leurs semmes & leurs enfans, dans la vue d'obtenir le Ciel qu'on leur promettoit pour récompense. Urbain II distribuoit à chacun des croix rouges & blanches qu'on portoit sur l'épaule; & ce signalement donna le nome

de Croisades à ces expéditions.

Sur ces entrefaites, Alexis Comnene, Empereur de Constantinople, écrivit à Robert, Comre de Flandre, sils de Robert le Frison, pour l'exhorter à venir avec toutes ses forces tirer le saint Sépulchre des mains des Infidéles (b). Hugues le Grand, frere de Philippe Roi de France, Robert, Duc de Normandie, Robert, Comte de Flandre, Raymond, Comte de Saint Gilles, Etienne, Comte de Blois, Bracamonte, Comte de la Pouille, Godefroy, Duc de Bouillon, Eustache & Baudouin ses freres, tous trois neveux de Godefroy le Bossu, & quantité d'autres Seigneurs reçurent la croix (c).

(c) Meyer. Annal, Flandr, ad ann, 1096.

<sup>(</sup>a) Orderic. Vital. Lib. I. pag. 720. 721. J. Iperii Chron. S. Bert. Cap. XL. P. II. col. 593. Guill. Tyr. Lib. I. Cap. 14. 15. Baronii Annal. ad ann. 1095.
(b) Epist. Alex. Comnen. ap. Marten. & Durand. Thes. Anecd. Tom. I. col.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 69

On ne peut douter que les Missionnaires n'aient passé dans Florent II. la Frise & dans la Hollande. Nous trouvons dans les listes des Croisés les noms de Dideric de Brederode, de Jean d'Arkel, & de Renould d'Egmond, Hollandois, de Rebimond de Borselen, Zeelandois, & ceux de Forteman, Galama, Botrika, Ecco & Sicco Lingdama, Frisons (a).

Cette armée trop nombreuse, pour subsister sur la route; fe divisa en quatre corps, & s'étant rejointe dans la Bithynie, nomma pour son Général Godefroy de Bouillon, qui passoit pour le plus grand Capitaine. Ce Prince assiegea d'abord Nicée qu'il prit en cinq semaines : Forteman y sut tué (b). L'année suivante il se rendit maître d'Antioche, & le Comte de Flandre se distingua dans l'assaut. Les Croisés investirent enfin Jerusalem qui se désendit pendant sept semaines. Godefroy de Bouillon y sut couronné d'un consentement unanime (c); & les Chrétiens conserverent ce Royaume pendant quatre-vingt-huit ans. Nous verrons dans la suite la part que les Peuples de nos Provinces prirent dans les guerres différentes qui suivirent; il est tems de reprendre le fil de notre histoire.

Aussi-tôt que Florent sut en âge de se marier, il épousa Petronelle. Les Historiens modernes confondent cette Prin-Florent. cesse avec Gertrude sur la foi de la Chronique de Lunebourg, (d) dont voici les termes. " Il y avoit une Dame » appellée Gertrude, sœur du Duc Luderes; & plus bas, se. » cette Gertrude épousa Florent, Comte de Hollande. « Mais les Histoires anciennes & modernes s'accordent toutes à lui donner le nom de Petronelle : & vraisemblablement le Chroniqueur Allemand a confondu la femme de Florent II avec celle de Florent I (d). Les Annales de Saxe

XLIX. Mariage de

1098.

1099.

Incertitude fur fon Epou-

(d) Chronic. Luneb. in Collect. Eccardi Tom. I- col. 1369. & 1372, Confe-Dithmar Diff. Academ. pag. 495.

(e) Voyez Scriver. in Florent II. pag. 119.

<sup>(</sup>a) Chron. Vet. apud Ubb. Emm. Rer. Frisic. Lib. VI. pag. 258. Reigersb. Chron. de Zeel. Part. II. Chap. 9. pag. 32.

<sup>(</sup>b) Ubb. Emmius, ubi supra. (c) Gesta Tancredi Cap. 15. 29. apud Marten. & Durand. Thes. Anecd. Tom. I. col. 121. & 131. Guill. Tyr. Lib. V. Cap. 21. 22. Lib. VI. Cap. 20. Lib. VIII. Cap. 1. 18. 19. Lib. IX. Cap. 1.

FLORENT II.

nous laissent dans l'indécision. » Florent, dit l'Auteur, » épousa la sœur du Duc Lothaire qui se nommoit Petro-» nelle ou Gertrude (a). » Mais si l'on consulte les titres originaux qui nous restent de ce tems, on sera convaincu que le premier nom est le véritable (b). On est pareillement en dispute sur celui du pere de cette Princesse. Les uns l'appellent Dideric, Comte de Saxe (c), les autres le font Duc de Westerlande (d); & les troisiémes prétendent qu'il se nommoit Gevehart, & qu'il étoit Comte de Supplenburg & de Querfurt. Il n'est pas douteux qu'elle étoit sœur ou belle-sœur de Lothaire, Duc de Saxe, qui succéda dans l'Empire à Henri V; & ce fut la quatriéme Princesse de cette Maison qui devint Comtesse de Hollande. Il étoit important pour ces Souverains de se tenir étroitement liés, afin de pouvoir rélister aux Empereurs qui favorisoient toujours les Evêques d'Utrecht, parce que ceux-ci embrassoient constamment leur parti contre les Papes.

Flandre.

1106.

Henri V, qui s'étoit revolté contre son pere, termina le Affaires de Schisme, en reconnoissant pour Pape légitime Paschal II qui l'avoit soutenu. Cette réconciliation changea les intérêts de Florent; & ce fut à cette occasion qu'il conclut le traité dont nous allons parler. Henri IV, qui regardoit Robert comme un Usurpateur, s'étoit proposé de rétablir Baudouin dans le Comté de Flandre, pendant que le premier étoit allé visiter les saints lieux. Mais ce Prince avoit mis un si bon ordre sur sa frontière, que l'Empereur ne pouvant pénétrer dans le pays, fut contraint d'abandonner son projet (e). Henri V, suivant les vues de son pere, sit avec le Comte de Hainaut un traité, par lequel il lui promettoit de le rétablir dans la Flandre; & pour engager Florent à le seconder, il lui rendoit les Isles de Zeelande, situées à l'Ouest de l'Escaut, & se réservoit le Comté d'Alost & les quatre Bailliages. On ne voit pas que les Hollandois se soient

Traité de Florent avec l'Empereur.

(a) Annal. Saxo. ad ann. 1123.

(b) Apud Boxhorn Theatr. Urb. Holl. pag.220.

(c) Wilh. Procurat. ad ann. 1091. Melis Stoke, dans Plorent II. pag. 44.

(d) Chronic. Luneb. apud Eccard. Tom. I. col. 1369.

(e) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1096.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. donné aucun mouvement pour l'exécution de ce traité. FLORENT II. Henri V envoya une armée qui ne réussit pas mieux que celle de son pere; & par le traité de paix qui fut conclu vers Noel à Mayence, il reconnut Robert, fils du Frison, Comte de Flandre (a). Le même acte restitue la Zeelande à Florent, à la charge de la tenir en fief du Comté de Flandre. Mais ce traité, qui no contentoit aucunes des parties, ne put que les obliger à la dissimulation, sans étein-

dre leurs ressentimens (b).

La tranquillité, dont les Pays-Bas jouirent alors, fut un LI. peu troublée par les prédications de Tachelin, qui s'étoit de Tachelin. mis en tête d'établir une doctrine nouvelle. Cet homme ne paroissoit que magnifiquement vêtu, ayant les cheveux tressés & attachés sur la tête. Il se faisoit accompagner par trois mille hommes armés & toujours prêts à massacrer ceux qui osoient le contredire. Il préchoit à Bruges, à Anvers, dans l'Evêché d'Utrecht & principalement en Zeelande (c). Il soutenoit que les Prêtres, & même les Evêques, n'avoient aucun caractere qui les distinguât des Laïques; que la communion n'étoit pas nécessaire au salut; que la dixme n'étoit pas due au Clergé; & que les femmes devoient être communes. Les Ecclésiastiques l'accusoient de crimes de toute espece, & l'un d'eux l'assassina (d). Mais ses hérésies Il est assassiné. avoient pris racine, & S. Norbert, Fondateur de l'Ordre des Prémontrés, eut bien de la peine à les détruire. Hildolphe, Prévôt de S. Michel à Anvers fait, dans une Lettre datée de 1124, de grands éloges du zéle de cet Abbé (e); & nous voyons que Godebald, Evêque d'Utrecht, lui avoit ordonné de lui envoyer de ses Religieux, pour établir la réforme dans le Monastére de Middelbourg, où cette hérésie s'etoit glissée (f).

(a) Meyer ibid. ad ann. 1108.

(b) Sigeb. Gemblac. ad ann. 1108. (c) Boxhorn. ad Reigerib. Part. II. pag. 34.

(d) Rob. de Monte ad ann. 1124.

(f) Heda in Godebaldo, pag. 147. Beka in eod. pag. 45.

Prédication

<sup>(</sup>e) Apud Mirzum Cod. Donat. piar. Cap. 76. Tom. I. Oper. Diplom. pag. 85. & Cap. LXXXVII. pag. 87.

FLORENT II. Abuscorrige à Egmond.

Florent de son côté corrigea un abus que les Moines d'Egmond s'efforcerent d'introduire. Ils exigeoient un droit fur les enterremens. Le Comte le défendit; mais il confirma la dixme qu'ils levoient sur les fruits de la terre & sur le produit des animaux, à l'exception du Canton de Cache ou d'Eathe, qui de tout tems n'étoit assujetti qu'au vingtiéme. La Chartre de ce privilége, peut-être la plus ancienne de celles que nous ayons aujourd'hui, subsiste en original dans les Archives d'Alkmaar (a).

LII. Florent.

Florent surpassa son prédécesseur par les qualités du cœur Caractere de & de l'esprit, & se se servit de l'un & l'autre pour augmenter l'autorité des Comtes. Cependant la Noblesse osoit encore défendre ses privileges. La Chronique rimée (b), donc l'Auteur vivoit cinquante ans après son regne, rapporte à ce sujet une avanture que les Critiques resusent d'adopter (c): L'ignorance où l'on est sur la situation de la forêt de Kreil. leur persuade qu'elle n'a point existé, & sur ce préjugé ils rejettent l'histoire, dont elle sut le théatre, & prétendent que le terrein où on la suppose, étoit sertile en roseaux, & ne produisoit point d'arbres (d). Mais on trouve dans une ancienne carte de Mercator un district, que la Zuiderzee couvre aujonrd'hui, & que ce Géographe désigne sous le nom de Kreil, aux environs de Staveren; & dans l'acte de 1597. qui permet de diguer le Wieringerwaard, le Kreil est placé proche de Kolhorn (e). On est même assuré que dans le quinziéme siecle, il y avoit beaucoup de bois au nord de Texel  $\{f\}$ .

Avanture finguliere avec un Gentilhomme Frifon.

Ceci supposé, la Chronique raconte qu'un jour Florent étant à la chasse en cet endroit, rencontra l'équipage de Galama, Seigneur Frison, sit tuer les chiens, maltraita les domestiques, & fit enlever ce qu'ils avoient de gibier. Ce

(a) Eikelenberg. Descript. d'Alkmaar Supplem. pag. 112.

(b) Nicol. Kolin Chron. pag. 281. (c) Scriver. Bat. Ant. pag. 130.

(d) Eikelenb. de la forme de la Westfrise, pag. 5.
(e) Voyez le grand Recueil des Placards de Holl. & de Westfr. Part. II. col.

(f) Junii Batav. Cap. XIII. pag. 295.

Seigneur

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. Seigneur s'écria, en apprenant ce qui s'étoit passé, qu'il FLORENT IL cesseroit d'être Frison, ou qu'il se vengeroit d'une pareille insulte. Il mit des espions en campagne pour être insormé du moment où le Comte reviendroit au même endroit; & sitôt qu'il le sçut, il s'y rendit avec ses parens & ses amis. pour lui demander raison. Florent lui représenta avec douceur qu'il manquoir au respect qu'un Vassal doit à son Souverain; mais Galama mettant l'épée à la main, chargea le Comte, & le blessa au bras. Les uns racontent qu'il fut massacré dans l'instant; les autres faisant l'éloge de la modération de Florent, prétendent qu'il arrêta ses gardes, & remit le fond de l'affaire au jugement du Duc de Brabant. Ceux qui

racontent cette histoire, la placent en 1112 (a).

Les Westfrisons prenant pour soiblesse ce qui n'étoit que la preuve de la bonté du cœur de Florent, refuserent de Westfrisons payer le tribut ordinaire & maltraiterent les Officiers du Prince qui voulurent l'exiger. Le Comte marcha contre eux à la tête de son armée, entra dans leur pays, & leur apprit bientôt que la véritable valeur est compatible avec l'humanité, & que l'union de ces vertus forme la magnanimité. Un échec qu'il reçut en arrivant, le rendit plus circonspect dans ... la suite. La Noblesse Hollandoise se laissant emporterà son ardeur, tomba dans une embuscade près de Vroonen, où plusieurs périrent. Cette action qui arriva le 11 Mai, 1114, apprit aux Hollandois à ne plus s'exposer si légerement; ainsi se tenant déformais sous leurs enseignes, ils pénétrerent fans autre accident dans le cœur de la Province, & porterent de tous côtés le fer & le seu. Les Westfrisons n'osant les attaquer, & se voyant si mal menés, demanderent mi- saits. séricorde, & jurerent une soumission à toute épreuve (b). Cette guerre est la seule dont l'histoire fasse mention pendant le regne de ce Prince, qui fut de trente-un ans; & même les plus anciennes Chroniques n'en parlent point.

On reproche à Florent d'avoir trop aimé l'argent, & d'avoir vendu un peu cher les services qu'on lui demandoit: usage

LIII. Révolte des

The foat des

LIV. Avarice

<sup>(</sup>a) Nicol. Kolin ubi supra-(b) Annal. Egmond. ap. Bockenberg. Dynast. Egmond. pag. 17.

qui s'introduisit dès-lors chez les grands Seigneurs. On raconte à ce sujet, que Conrad, Evêque d'Utrecht, s'étant
emparé de l'Eglise d'Alburg, qui appartenoit à l'Abbé de S.
Trudon du Diocese de Liege, ce dernier eut recours au
Comte, qui, moyennant une bonne récompense, s'entremit
de cette affaire, & contraignit l'Evêque à la restitution. Voici la façon dont Rodolphe, alors Abbé de S. Trudon, s'exprime à ce sujet dans la Chronique qu'il nous a laissée. "">Je
"n'aurois jamais sini, si je voulois écrire les dépenses & les
"peines que cette affaire m'a coutées. Il a sallu des chaînes
"d'or pour tirer de Hollande la masse pésante de notre
"Avoué & l'amener à Utrecht, & je n'ai pusséchir la roi"deur du Prélat, qu'en frappant avec un marteau du même
"métal " (a).

Sa Mort.

1122.

Ses Enfans.

Florent mourut le 2 Mars 1112 (b), & son corps sur porté dans l'Eglise d'Egmond. Il laissa trois sils, Theodoric, Florent, Simon & une sille Hedwige, Princesse d'une rare beauté, qui dans la suite sur mariée au Comte de Gueldre.

(a) Rudolph. Chron. S. Trudon. Lib. X. pag. 692. apud d'Achery Spicileg. Tom. II.

(b) Melis Stoke dans Florent II. pag. 41. Theod. à Leydis, & Leon Monach. Brevic, pag. 145, 153.





## THEODORIC VI,

Neuviéme Comte de Hollande.

THEODORIC VI étant encore mineur, Petronelle, sa THEODORIC mere & sa tutrice, sut déclarée Régente. Le Duc de Saxe, son frere, étoit alors en guerre avec l'Empereur, & la Princesse l'appuyant de toutes ses forces, attira l'armée des Régente. Impériaux dans les Pays-Bas (a). Henri V avoit, outre ce motif de vengeance, un intérêt personnel à porter les armes Elle se brouilde ce côté. Charles le Bon, qui avoit succédé en 1119 à le avec l'Em-Baudoin VII, Comte de Flandre, s'étoit emparé du Comté pereur. d'Alost & des autres pays que l'Empereur s'étoit réservés (b), & refusoit de les restituer.

L'Empereur ayant descendu le Rhin sur la sin de l'automne, résolut de passer l'hyver à Utrecht. Il s'éleva pendant son séjour en cette Ville une dispute entre la Noblesse Allemande & les Vassaux de l'Evêque, qui dégénera dans une émeute, où plusieurs Gentilshommes surent tués de part & d'autre. Henri soupconnant l'Evêque d'avoir excité le désordre, le sit enlever, & l'obligea de racheter sa liberté par

une groffe rançon (c).

Le Prélat ne respirant que vengeance, se ligua avec Lothaire, Petronelle & l'Evêque de Munster. Lothaire descenditen Hollande avec ses Saxons, & ses Allies l'ayant joint, il l'Empereur. vint présenter bataille à l'Empereur, qui pour lors assiegeoit Kuylembourg. Mais Henri se contenta de garder son camp. qu'il avoit rendu inaccessible; & le Duc de Saxe ne pouvant l'attirer en campagne, attaqua Dewenter, afin de l'ébranler par la crainte de perdre cette place importante. Les habitans

LVI. Troubles d'Utrecht.

LV.

Sa mere est

1124. Lique contre

<sup>(</sup>a) Annal. Saxo. ad ann. 1124. Abbas Ursperg. ad ann. 1123. 1124. Alb. Crantz. Saxonia. Lib. V. Cap. 44.

(b) Voyez ci-dessus pag. 71. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1122.

(c) Abb. Utspergens. ubisupra.

THEODORIC VI.

se voyant pressés vivement, demanderent du secours à l'Empereur, qui rebuté de la résistance opiniâtre de Kuylembourg, ne cherchoit qu'un prétexte pour lever le siège. Il décampa & marcha de ce côté; alors Lothaire ayant saisi l'occasion pour jetter des troupes & des vivres dans le Château, s'en retourna dans l'Allemagne, où les Impériaux le suivirent.

LVII. Affaires de Flandro.

1:126.

Le départ des armées rendit aux Pays-Bas le calme dont ils jouirent jusqu'aux troubles de Flandre, qui donnerent à Petronelle l'idée d'annexer ce Comté à celui de Hollande. Charles le Bon, qui regnoit alors en Flandre, aimoit ses peuples comme ses enfans, & les gouvernoit en pere. La récolte ayant entiétement manqué en 1226, & la famine désolant fes Etats, il fut averti que Stralem, son Chancelier, aggravoit la misere du peuple, en ne vendant point les amas de bleds qu'il avoit faits, afin d'en augmenter encore la cherté. Il ordonna sur le champ à Thamvaart de prendre main forte, d'aller à ses greniers, d'enlever les provisions qu'il y trouveroit, en les payant au prix qu'il régla, & de ne laisser que ce qui seroit nécessaire pour la consonmation de cette famille. Cette commission chargea ce Gentilhomme de la haine de cette Maison puissante, qui peu après sir une course sur les terres de son ennemi, qu'elle ravagea cruellement. Sur les plaintes portées devant le Comte, le Chancelier fut condamné à réparer les dommages, & contraint de payer une somme considérable.

Quelque tems après le gendre de Stralem sut cité devant son Souverain par un Gentilhomme, dont il avoir envahi le bien. Le Chancelier comparut en personne à Cassel, suivide sept à huit cent Gentilshommes. Le Comte surpris de le voir en si bonne compagnie, & sachant le crédit qu'il avoit dans ce Canton, renvoya le jugement de cette affaire aux Etats, qui devoient se tenir le mois suivant à Saint-Omer; Stralem y sut condamné tout d'une voix.

Ce Jugement précipita cette Maison dans le désespoir. Berthold, Lambert & Brossard, qui en étoient les chess, appellement à leur secours leurs parens & leurs alliés, résolument, dans le conseil qu'ils tinrent, d'assassiner le Comte, & Brossar se charges de l'exécution

Brossart se chargea de l'exécution.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. 77 Les Conjurés se rendirent à Bruges. La le jour des Candres, le Comte de Flandre entendant Matines dans l'Eglise de S. Donat, Brossard s'approcha de lui; & prenant le mo-Comte. ment qu'il allongeoit le bras pour faire l'aumône à un pauvre, il lui abbattit la main d'un premier coup de sabre, lui fendit la tête d'un second, & le jerra du haut de la tribune sur le pavé de l'Eglise. La crainte que le peuple avoit de cette famille étoit si grande, que le corps du Prince demeura trois jours au pied de l'Autel, sans que personne osat le relever. Les Conjurés s'étant réunis, coururent à la Maison de Thamwaart, qu'ils massacrerent, sorcerent ensuite le Palais du Comte, tuerent Gaultier de Loir, son Ecuyer, & quelques Gentilshommes qui voulurent défendre la porte, pillerent les meubles, & se fauverent dans le Château de Bouch, où ils le fortifierent (a).

Le bruit de tant de crimes & de violences, s'étant répandu dans le moment, Servaes de Praër, Abbé de S. Pierre de Gand, Eloi de Bronschot, Baudouin de Gand, Theodoric de Dixmude & Richard de Brest, rassemblerent leurs Vassaux, & formerent l'investiture du Château; mais les meurtriers se sauverent à la saveur de la nuit, la troupe des affiegeans n'étant pas affez forte pour fermer exactement

toutes les avenues.

Charles le Bon ne laissant point d'héritiers légitimes, il Plusieurs Prése présenta dissérens Prétendans. Guillaume, son bâtard, avoit fasuccession. pour lui le peuple; la Noblesse lui opposoit Arnould, neveu du défunt. Baudouin, Comte de Hainaut, vouloit faire revivre ses anciens droits, & Petronelle, l'argent à la main, achetoit des voix pour le jeune Theodoric (b). Elle s'efforçoit Theodoric de lui faire un titre du mariage de Gertrude avec Robert le Frison. Mais Theodoric qui sortoit d'un premier lie, n'avoit rien de commun avec son beau-pere. Cependant la Noblesse & les Villes se laissoient gagner, dans l'espérance d'assurer la paix de la Flandre, en la réunissant aux possessions de ce Prince. Sur ces entrefaites Louis le Gros, Roi de France,

1127.

Entr'autres'

<sup>(</sup>a) Vossii Annal. Holl. Lib. II. pag. 64. (b) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1126.

THEODORIC VI.

en qualité de Seigneur Suzerain, présenta Guillaume d'Ypres; mais les Flamands le rejetterent, parce qu'il étoit soupconné d'avoir trempé dans le meutre de Charles. Alors ce Monarque nomma d'autorité Guillaume, fils du Duc de Normandie & d'une sœur du dernier Comte, & le sit inaugurer le 23 Mars 1128 (a).

LVIII. le gouvernement.

1128. Désunion entre lui & son Frere.

1129.

Petronelle ayant manqué son coup, se dégoûta du Gou-Elle lui remet vernement, & le remit l'année suivante à son fils, pour lors âgé de dix-neuf ans. Flórent son frere, surnommé le Noir, avoit acquis l'affection des peuples, par les rares qualités, dont la nature avoit doué son cœur & son esprit; & les soins qu'il prenoit de ménager leur bienveillance, excitoient depuis long-tems la jalousie de Theodoric (b). Cette dangereuse passion avoit éclaté dans plusieurs occasions, & soit que la Comtesse entretint ces sentimens pour conserver son autorité, ou qu'elle désesperât de pouvoir accorder les deux freres, elle ne faisoit que pallier les contestations qui renaissoient à chaque instant (c). Mais la révolte de la Westfrise fit éclater la haine, qui couvoit depuis long-tems dans leurs

LIX. La Frise annexée à la Hollande,

Comme les Evêques d'Utrecht avoient profité des inimitiés qui étoient entre les derniers Empereurs & les Comtes de Hollande, Petronelle s'étoit servie de l'amitié de Lothaire, son frere, pour rétablir son fils dans la Frise; & sans égard pour les prétentions de cette Eglise, le nouvel Empereur avoit annexé l'Oostergo & le Westergo à la Hollande (d). Godebald, alors Evêque d'Utrecht, excita secrétement les Wessfrisons à prendre les armes, & porta les Fri-Florent à leur sons qui sont à l'Est de la Zuiderzee, à leur envoyer du secours (e). Aussi tôt que ceux-ci furent assemblés, Florent s'échappa de la Cour, & alla se mettre à leur tête. Nous

Révolte des Westfritons.

1132.

(b) Melis Stoke, dans Dideric VI. pag. 43.

(c) Nicol. Kolin Chron. pag. 283.

<sup>(</sup>a) Galbert. Brug. de vita & Martyr. Caroli, apud Scriver. Vit. Com. pag. 132, Meyer. ubi supra.

<sup>(</sup>d) Bekain Godebald. pag. 46. Dodechin. ad ann. 1125. (e) Eikelenberg Deieript. d'Alkmaar, pag. 39. Ubb. Emmius Rer. Frisic. Lib. VI. pag. 266, 167.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. ayons dit que la Westfrise n'étoit accessible que dans la sécheresse des étés, ou pendant les glaces de l'hyver. Theodoric uniquement occupé à réprimer la révolte, profita de l'hyver de 1132, qui fut très-rude. Il entra dans le cœur du Pays, & les Westfrisons, trop soibles pour lui tenir tête, abandonnerent leurs habitations, & se resugierent dans les marais qui perses.

bordent les côtes (a).

Theodoric ayant ramené en Hollande son armée chargée de butin, Florent rassembla ses Westfrisons, passa le Kinhem, surprit Alkmaar, qu'il réduisit en cendres, sans épargner l'Eglise, pilla la ville de Haarlem, & ravagea tout le pays (b). Après cette expédition, ce Prince qui connoissoit le caractere des Westfrisons, prompts à prendre les armes, mais faciles à se rebuter des fatigues de la guerre, les ramena chez eux. Le Comte de Hollande à son tour irrité de la molle défense des Kennemers, & les soupçonnant d'intelli- châtie les Kengence avec ses ennemis, leur tomba sur les bras, & les tailla nemers. en pieces (c).

Cette guerre, qui ressembloit à des courses de brigands, plutôt qu'à des exploits de Capitaines, & qui n'avoit rien de tion des deux décisif que la ruine des peuples, continua pendant deux ans. Lothaire qui ne voyoit qu'avec douleur la désunion de ses neveux, chargea un Seigneur de sa Cour de passer auprès d'eux, & de travailler à leur réconciliation. L'Envoyé joignant les promesses aux menaces, leur sit ensin signer un Traité, par lequel ils promettoient l'un & l'autre d'oublier le passé, & s'abandonnerent réciproquement les terres dont ils

étoient alors en possession (d).

Cette paix forcée n'éteignit pas l'ambition de Florent; & la mort d'Arnould, Comte de Rechem, lui ouvrit bientôt une autre route pour s'aggrandir. Arnould n'avoit laissé qu'une fille, nommée Hedwige; & Herman, Comte d'Arensberg son oncle, étoit son tuteur. Le peuple mécontent

THEODORIC

He font dif-

Ils ravagent

Theodoric

Réconcilia-

Troubles de

(a) Melis Stoke & Ubb. Emm. ubi supra.

(d) Melis Stoke, dans Dideric VI, pag. 41.

<sup>(</sup>b) Nicol. Kolin & Melis Stoke, ubi supra.
(c) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1132. Nic. Kolin, ubi supra.

THEODORIC

Florent s'empare d'Utrecht.

du gouvernement de ce dernier, résolut de marier la jeune Hedwige, & jetta les yeux sur Florent. L'Empereur favorisoit ce choix; mais d'Arendsberg ayant entraîné dans son parti Godefroy, Comte de Kuik, André, son frere, & Evêque d'Utrecht, s'opposoit vivement à ce mariage. Florent aiguillonné par l'amour, l'ambition & la honte du refus, souleva les Trajectins, qui, malgré leur Evêque, lui ouvrirent la Ville, où il entra, bien réfolu d'employer la féduction & la force, pour se rendre maître de la Comtesse & de ses Etats. Il appella à son secours les Westfrisons & quelques Hollandois, & ayant forcé l'Evêque d'abandonner la Ville, il en sit sa place d'armes, ravagea les terres de ses ennemis, priz le fort de Leksmonde, & le réduisit en cendres (a).

Il oft affaffinć.

D'Arendsberg & les Kuik, dans l'impuissance de résister ouvertement à ses sorces, eurent recours à la ruse, & lui dresserent une embuscade dans un bois, appellé Abtstede, auprès d'Utrecht, où Florent alloit assez souvent à la chasse. Le Prince les voyant paroître à la tête d'une troupe de Cavaliers, tourna bride vers la Ville, mais son cheval s'étant abbattu, d'Arendsberg le joignit & le perça de plusieurs coups (b).

L'Empereur mit les affassins au ban de l'Empire, confisqua leurs terres, & chargea le Comre de Hollande de l'exécution de la Sentence. Theodoric s'en acquitta sans peine; & ce ne sur qu'après la mort de Lothaire qu'il les remit en possession de leurs biens, à condition de lui en rapporter

l'hommage (c).

LXI. La Frise rendue à l'Evéqued'Utrecht-

1138.

Conrad III ayant fuccédé à Lothaire, par la faction des Archevêques de Cologne & de Treves (d), revoqua les donations que son prédécesseur avoit saires au Comte de Hollande, & rétablit l'Evêque d'Utrecht dans ses droits sur l'Oostergo. Les Empereurs se jouoient ainsi de cet Etat, qui devenoit la proye de la faction regnante; & ces mutations

(a) Heda in Andrea. pag. 156.

(b) Annal. Saxo. ed ann. 1133. Melis Stoke, ubi supra.

(c) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1132. Melis Stone, ubi supru. (d) Otto Frisingens. Chron. Lib. VII. Cap. XXII. pag. 157.

aigrissoient

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. aigrissoient de plus en plus la haine qui subsistoit depuis Turon long-tems entre les Hollandois & les Trajectins. Conrad étant depuis venu à Utrecht, confirma cette donation, l'augmenta du Westergo, & prononça une amende de mille livres pésant d'or contre celui qui oseroit en contester la validité (a).

André étant mort sur ces entresaites, les Chapitres élurent Révolte 1 Heribert de Beyrum, qui pour lors étoit à Rome. Les habi- Groningue. tans de Groningue profiterent de son absence pour secouer le joug, chasserent Egbert de Groenembourg, Lieutenant de l'Evêque, & mirent à sa place Rodolphe, Chatelain de Coeverden, qui sit fortisser l'Abbaye de Saint Walburg, bâtiment construit sur les ruines du Monument de Metellus ou de Corbulon (b).

Heribert à son retour attaqua les rébelles, & leur Chef ayant été tué, il donna le Burggraviat de Groningue à paisée. Lefferd, & la Chatelanie de Coewerden à Ludolphe, l'un

& l'autro ses freres (c).

Theodoric inquiet de voir augmenter l'autorité de LXII. l'Evêque dans la Frise, résolut de traverser ses progrès. Il Ligue de Theodoric avoit épousé Sophie, fille d'Otton, Comte Palatin du contre l'E-Rhin, & sœur d'Otton, Comte de Benthem. Il sit com- véqued'Umencer les hostilités par son beau-frere, auquel la Drenth fournit un prétexte pour entamer la guerre.

Ce pays avoit été anciennement gouverné par des Comtes particuliers. Everard possédoit cette Province en 945 Bal- Drenth. deric en 1006, & Temmo, qui vivoit sous le regne du grand Otton, fut le dernier de ces Seigneurs. Les Evêques d'Utrecht avoient obtenu des Empereurs Otton I, Henri II & Conrad II, le droit de chasse dans ce pays (d). Henri III y ajouta quelques terres dans le voisinage de Gronin-

Affaires de

(a) Diplom. Conrad. III. ap. Hedam, pag. 157. (b) Alting. Descript. Fris. Part. I. pag. 48. Schotan. Hift. de Frise. Liv. II.

11. pag. 1. Beka in Herib. pag. 49.
(d) Diplomata apud Hedam, pag. 84. 101, 114. Tome III.

pag. 64.
(c) Ubbo Emm. Rer. Frific. Lib. VI. pag. 270. 271. Egg. Beningha Hift. d'Oost-frise. Liv. I. Chap. LXXXIII. pag. 102. Anonym. de Reb. Ultraj. Cap.

THYODORIC VI.

gue, & promit de donner tout ce district à l'Eglise après la mort du Duc Gozelin, auquel il appartenoit du tems de l'Evêque Bernulphe (a). Ses Successeurs munis de ces titres, usurperent le droit d'administrer la Justice dans la Ville, & nommerent des Lieutenans (b). Les habitans fatigués du joug qu'on leur imposoit, tenterent de recouvrer leur liberté pendant l'éloignement de Heribert; mais ayant été battus, ils furent forcés de recevoir son frere pour Vicomte, comme nous venons de le dire, & ils se trouverent plus affujettis que jamais.

Ce fut dans ces circonstances que le Comte de Benthem attaqua la Drenth, sous couleur de remettre ce pays en liberté. Heribert rassembla une troupe d'élite, dont il donna le commandement à Hugues Boter, fils de Jean III, Seigneur d'Arkel, qui pour-lors passoit pour un grand Capitaine. Celui-ci rencontrant l'ennemi proche d'Omersheim, l'attaqua sans balancer, le désit, & Benthem de-

meura prisonnier (c).

Siege d'Uarecht,

A cette nouvelle Theodoric accourut avec toutes ses forces, & mit le siege devant Utre. ht. L'Evêque étroitement investi & sans troupes, fut réduit à se servir du glaive spirituel, qui pour lors étoit en grande vénération. Il se sit revêtir des habits pontificaux, & parut en procession hors de la Ville.

Theodoric prit d'abord cet appareil pour une sortie, & fe mit en bataille; mais l'ayant mieux reconnu, en le voyant de plus près, il jugea sans peine quel étoit le desseindu Prélat, & frappé de la terreur de l'anathême, qu'il le voyoit prêt à fulminer contre lui, il fauta de son cheval, se jetta à genou & demanda grace. L'Evêque le releva en Pembrassant, lui rendit son beau-frere & la paix sut conclue (d).

Benthem ne jouit pas longtems de la liberté qu'il venoir de recouvrer. Un Gentilhomme qu'il avoit griévement

(a) Diplom. Henr. III. apud Hedam. pag. 124.
(b) Beka in Herib. pag. 49.
(c) Beka in Herib. pag. 49. 50. Heda in eodem pag. 162.

(d) Melis Stoke, dans Dideric VI. pag. 47. Nicol. Kolin Chron. pag. 1854

Bekain Herib. pag. 50.

Levé.

DES PROVINCES UNIES. Liv. V. offensé, l'assassina peu de jours après, & son Comté passa Theodorie de Otton son neveu, second fils de Theodoric & de

Sophie (a).

Les transmigrations des peuples oubliées depuis longtems, se renouvellerent cette année. Henri le Lion, Duc de Transmigra-Saxe, s'étant joint avec Albert l'Ours, Margrave de Bran-tion des Hollandois, &c. debourg, chassa les Obodrites des environs de l'Elbe, & en Allemadépêcha Adolphe, Comte de Holstein, dans les Pays-Bas, gne. pour inviter ces peuples à venir habiter ce pays vacant. Plusieurs familles de Brabant, de Flandie, de Hollande, de Zeelande, d'Utrecht & de Frise, se transplanterent pour jouir des privileges qui leur étoient offerts. Les Hollandois occuperent le Canton des Utinenses, & les Frisons se répandirent dans les pays des Susteri. Les premiers s'établirent dans la suite au Sud de l'Elbe, du côté de Saleseld. & dans le Balsemerland & le Marsciemerland, du côté de la forêt de Bohême, où ils s'enrichirent bientôt par leurs paturages (b).

Pendant que le Nord acqueroit de nouveaux habitans. le reste de l'Europe se dépeuploit pour passer dans l'Asie.

Eugene III ayant affemblé un Concile à Vezelay, se servit de l'Abbé Bernard, Fondateur de l'Ordre de Cîteaux, pour prêcher une nouvelle Croisade. Louis VII, Roi de France, prit la croix le premier, & fut suivi par Conrad, Empereur, Alphonse, Roi de Castille, Henri, Roi d'Angleterre, Roger, Roi de Sicile, Theodoric, Comte de Hollande, Thierry, Comte de Flandre, &c. Emanuel Comnene, apprenant que toutes les forces de l'Occident s'approchoient de son Empire, sur essrayé du passage d'une armée capable de faire la conquête de l'Orient, & mit en usage la famine & le poison, pour diminuer des forces qui l'inquiétoient. Cependant, malgré les pertes que sa persidie sit éprouver

LXIV. Nouvelle Croifade.

1139.

aux Chrétiens, ils arriverent dans l'Asie, & battirent les

<sup>(</sup>a) Beka, ubi supra. (b) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1160. Helmold. Presbyt. Chron. Slavor. Lib. I. cap. LVII. & LXXXVIII. in collect-Leibnit. Tom. II. pag. 586.612. Abbas Stadens. ad ann. 1163. Conf. Alb. Krantz. Vandalia. Lib. III. cap. XI. pag. 78.

VI.

Throponic Mahometans; mais trop affoiblis par la mortalité qui se renouvella, ils furent contraints de revenir en Europe sans

avoir remporté d'autre avantage (a).

Particulariges für l'Abbaye d'Egmond.

Le Comte de Hollande passa par Rome, & dans ce voyage il obtint d'Innocent II un bref qui soumettoit au S. Siege, les Abbayes d'Egmond & de Rhinsburg, & les affranchissoit des visites de l'Ordinaire, à condition de payer annuellement à S. Pierre quatre schelings, monnoie de Frise (b). Cet abus qui devenoit alors très-commun, avoit été introduit par les Papes, qui par ce moyen s'attachoient les Moines & les Protecteurs des Couvens; mais en augmentant l'autorité du premier Pontise, ils minoient celle des autres Pasteurs, & donnoient ouverture à des désordres, dont leur éloignement favorisoit les progrès.

Er für celle

On attribue la fondation de Rhinsburg à la Comtesse de Rhinsburg- Petronelle. Cette Princesse mit ce couvent sous la régle de S. Benoît, & voulut que l'on n'y reçût que des filles qui scussent lire & chanter; ce qui n'étoit pas encore fort commun. Quelques-uns cependant prétendent que cette Abbaye subsistoit avant elle, & qu'elle n'en sut que bienfaitrice; quoi qu'il en soit, il est certain qu'elle y fut inhumée (c).

mecht.

. 1144.

1150.

Heribert la suivir de près, & les Chapitres se diviserent Affaires d'U- après sa mort. Les uns nommerent Frederic, fils du Comte Adolphe, & les autres, Herman de Hoorne, Prévôt de S. Jeroen, près de Cologne (d). Les Comtes de Hollande, de Gueldre & de Cleves, qui soutenoient le dernier, obtinrent l'investiture de l'Empereur; mais le parti contraire s'étant opposé à la prise de possession, Conrad remit la décision de cette affaire à la Diete qu'il avoit indiquée à Nimegue. Il se rendit en cette ville sur la fin de l'année, accompagné d'un grand nombre d'Evêques, entre lesquels

rat. ad ann. 1138.

<sup>(</sup>a) Annal. Baron. in Eugen. III. ad ann. 1145. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1139. Pontan. Hist. Gelr. Lib. VI. pag. 98. Melis Stoke dans Dideric VI. pag. 47. Conf. Boxhorn. Theatr. Urb. Holl. pag. 220.
(b) Joan. 2 Leydis Annal. Egmond. Cap. XXIV. pag. 27. Wilhelm. Procu-

<sup>(</sup>c) Melis Stoke dans Dideric VI. (d) Beka in Hermann, pag. 52,

DES PROVINCES-UNIES. Liv. V. étoit Otton de Freisingen, qui nous a laissé le détail que Theodorse nous suivons. La Diete s'étant déclarée pour Hernian, les Trajectins qui avoient reconnu Frederic, interjetterent appel devant le Pape, sous prétexte que le Tribunal laïque n'étoit pas compétent pour décider une question de cette nature. Conrad piqué contre les habitans, jura de punir leur témérité; mais sa mort arrêta sa vengeance (a).

Comme il avoit chargé le Comte de Hollande d'installer Herman dans sa Cathédrale, Theodoric le ramena à la tête de son armée; & la plus grande partie de la Noblesse s'étant installe le nou. déclarée pour lui, la Ville ouvrit ses portes, & le Comte vel Evéquesétablit l'Evêque sur son siege. Le Légat du Pape qui avoit cité les parties à Liege, confirma son élection, & termina les troubles qui duroient depuis deux ans (b). Conrad, comme nous avons dit, avoit juré de prendre vengeance des Trajectins, qui avoient commis son autorité, en portant cette affaire devant le Pape; mais Frederic, son successeur, se contenta d'une amende pécuniaire, à l'aquelle il condamna tins punis. les habitans (c).

Pendant que Theodoric étoit occupé de cette affaire, les Westfrisons de Dregte, croyant l'occasion favorable, ou poussés par Frederic, ancien rival de Herman, firent en 1155 une course du côté de Haarlem. Mais les Kennemers s'étant rassemblés, leur couperent la retraite, tomberent sur eux, il-sontbattus les taillerent en pieces, & reprirent le butin qu'ils avoient

fait (d).

Theodoric ne survecut gueres à ces expéditions. Il mourut e 5 Août, 1157 (e), laissant de Sophie, son épouse, sept Mortde Theo-Infans; scavoir, quatre fils, Florent, Pelegrin, Robert, Otton, & trois filles, Sophie, Hedwige & Petronelle. Florent fut Comte de Hollande, & Pelegrin son Lieutenant; Robert, que quelques-uns nomment Baudouin,

1152. Theodoric

LXVI.

1157. Ses enfans-

(a) Otto Frifingens. de gest. Frider. I. Lib. L cap. LXII. pag. 445.

(b) Otto Frisingens. ubi Supra. Cap. LXIII. pag. 446. Beka in Hermann-

(c) Otto Frifing. ubi fupra. Lib. II. Cap. IV. pag. 448.
(d) Melis Stoke Chron. dans Dideric VI. pag. 48.

(e) Theod. à Leydis & Leon. Monach. Brevic. pag. 145. 1540

HIST. GEN. DES PROV. UNIES. Liv. V.

THEODORIC fut dans la suite Evêque d'Utrecht; Otton avoit eu depuis longtems le Comté de Benthem. Les filles furent toutes

Religieuses à Fontenelle (a).

Son crédit.

Ce Comte eut plus de crédit à la Cour Impériale qu'aucun de ses prédécesseurs; on trouve son nom au nombre des Princes qui assisterent à la Diete de Worms, dans une Lettre de Frederic I, en date du 14 Juin 1153. (b)

(a) Petit. Chron. de Holl. dans Dideric VI. Conf. Diploma ad ann. 1169. apud Matthæum ad Anonym. de Reb. Ultraj. pag. 102. (b) Diploma, apud Schannat. Vindem. Litterar, Tom. II. pag. 115.

Fin du Livre V.





## LIVRE VI.

# SOMMAIRE.

I. TLORENT III, dixiéme Comte de Hollande. Il est Favori de l'Empereur. Il obtient un péage à Geervliet. II. Troubles avec la Flandre. Pécherie d'Harang en Zeelande. Mariage de Florent avec Ada d'Ecosse. Sa Flotte contre les Flamands. III. Guerre avec la Gueldre. L'Evêque d'Utrecht prend & abandonne Groningue. Il se met sous la protection de Florent. Il est rétabli à Groningue. Les Troubles appaisés. IV. Contestations entre le Comte & l'Evêque sur les anciennes donations & sur les digues, jugées par l'Empereur. V. Ligue de Florent contre les Flamands. Armateurs Zeelandois. Défaite des Hollandois & de leurs Alliés. Florent prisonpier & relâché. Conditions dures de sa paix. VI. Ligue des Kennemers contre les Westfrisons. Alkmaar brûlé. Expédition de Florent contre les Westfrisons. Manquée. Inondation en Hollande & en Frise. VII. Mort de l'Evêque d'Utrecht. Son caractere. Ses démélés avec la Maison d'Amstel. Ses quatre Châteaux. Baudouin, frere de Florent, élu Evêque. Ligue des deux freres contre les Frisons. Paix avec les Frisons. VIII. Baudouin réclame les droits de son Eglise. Il confisque la Veluwe. Siege de Dewenter. La Veluwe & le pays de Zutfen ravagés. Ligue du Comte de Gueldre contre l'Evéque. Traité de paix. IX. Nouvelle Croisade. Florent passe dans la Terre Sainte. Sa mort. Ses enfans, X. THEODORIC VII, onziéme Comte de Hollande. Appanage de ses freres. Il tente en vain de secouer le joug des Flamands. XI. Guillaume son frere se révolte contre lui. Invafion de Walcheren. Péage énorme à Geervliet. Défaite de Guillaume par sa belle-sœur. Les Flamands battus dans Walcheren par Theodoric. Paix entre les

deux freres. Démélés de Guillaume avec le Comte de Kuinder: XII. Troubles de Drenth. Révolte de ceux de Groningue. La Drenth ravagée par l'Evêque d'Utrecht. Paix conclue & rompue. L'Evêque battu. XIII. Mort de l'Evéque. Le haut & le bas Evêche divifes pour l'élection d'un successeur. Guillaume arrêté. Il fait sa paix avec son frere. XIV. L'Evêque d'Utrecht arrêté & remis en liberté. Ligue contre l'Evêque. Siege d'Utrecht. Les Hollandois taillés en pieces. Leur Comte prisonnier. La Hollande & la Gueldre ravagées. Traité de paix. Conditions dures pour la Hollande. Dordrecht cédé au Duc de Brabant. XV. Mort de Theodoric. Ses enfans. XVI. ADA (douziéme) Comtesse de Hollande. Source de ses malheurs. Son mariage indécent avec le Comte de Loss. Intrigues de sa mere. XVII. Guillaume, oncle d'Ada, appellé par la Noblesse. Il est proclamé Comte en Zeelande. XVIII. Fuite d'Ada. Emeute à Haarlem. Ada assiegée dans Leide, & amenée à Texel. XIX. GUILLAUME I, treizième Comte de Hollande. Ligue du Comte de Loss contre lui. Il se retire en Zeelande, en confiant la Hollande à ses Officiers. XX. Les Kennemers ravagent le pays d'Utrecht. L'Evêque marche pour le Comte de Loss. Celui-ci soumet la Sud-Hollande. Invasion de Walcheren. Fuite de Guillaume. XXI. Indolence du Comte de Loss. Guillaume rappellé en Zeelande. Victoire de Loss auprès de Leide. Guillaume à la tête d'une armée en Hollande. Celle de Loss dispersée. Le Château d'Asperen rasé. Dordrecht brûlé. XXII. Paix entre Guillaume & l'Evéque d'Utrecht. Invasion du pays de Voorne. XXIII. Schouwen envahi par Loss & les Flamands. Traité défavantageux pour Guillaume. Incertitude sur ce Traité. XXIV. Cause de la détention d'Ada en Angleterre. Son retour en Hollande. Sa mort. Traité de Loss avec l'Angleterre. Motif de ce Traité. XXV. Traité de Guillaume avec l'Angleterre. Il passe en Ecosse pour se faire Roi. Motifs de son prompt retour. XXVI. Guerre de Flandre. Guillaume secoure les Flamands. Il y engage l'Empereur & y force le Duc de Brabant. Bataille de Bouvines. Les Comtes de Hollande & de Flandre prisonniers. Ils rachetent leur liberté. XXVII. Mariage

SOMMAIRE, LIV. VI. Mariage de Florent, fils de Guillaume. Troubles d'Angleterre. Guillaume se déclare contre le Roi Jean. Le Comte de Loss fait revivre ses prétentions. XXVIII. Nouvelle Croisade. Guillaume s'embarque pour la Terre Sainte. Il assiege & prend le Château d'Alcazar. Il arrive à Acre. Siege de Damiette. XXIX. Guillaume de retour dans ses Etats. Sa mort. Ses enfans. Privileges accordés par lui. XXX. FLORENT IV. quatorziéme Comte de Hollande. Appanage de ses Freres. Guerre entre la Gueldre & Utrecht. Les Trajectins victorieux. Ligue de ceux de Gueldre contr'eux. Siege de Deventer. L'Evêché ravagé par Florent. Paix entre la Gueldre & Utrecht. XXXI. Troubles de Groningue & de Drenth. Défaite totale des Trajestins. L'Evêque d'Utrecht tué. XXXII. Le nouvel Evêque marche contre les rebelles. Il ravage la Drenth. Coeverden pris & repris. Paix avec la Drenth. XXXIII. Troubles de Stade. Leur origine. Florent marche contre ceux de Stade. Il les soumet. XXXIV. Florent tué dans un Tournoi. Privileges accordés par lui. Sa Femme. Ses Enfans. XXXV. GUILLAUME II, quinziéme Comte de Hollande. Il est proclamé sous la tutele de son Oncle. Il marche au secours du Comte de Cleves. XXXVI. Il est élu Roi des Romains. Occasion de son élection. Ses Partisans. Ceux du parti contraire. XXXVII. Il confie le gouvernement de ses Etats à son Frere. Siege d'Aix-la-Chapelle. Nimegue engagé à la Gueldre. Aixla-Chapelle rendu. Guillaume couronné. Keyferswerth assiegé & pris. XXXVIII. Mariage de Guillaume. Son retour en Hollande. Nouvelle résidence à la Haye. XXXIX. Troubles de Flandre. Leur origine. XL. Mariage de Jean d'Avesnes avec la sœur de Guillaume. Les Flamands envahissent la Zeelande. Leur défaite totale. XLI. Jean d'Avesnes installé Comte de Hainaut. Guillaume se rend mastre de Valenciennes. Paix avec la Flandre. Derniere tentative de Guillaume pour se faire Empereur. XLII. Troubles d'Utrecht, appaifés par Guillaume. La Veluwe ravagée par l'Evêque. Guillaume en danger à Utrecht. XLIII. Révolte des Westfrisons. Guillaume marche contr'eux. Il est tué. Son armée dispersée. XLIV. Caractere Tome III. M

90 SOMMAIRE, Liv. VI. de Guillaume. Loix & privileges donnés par lui. Sa magnificence. Ses Enfans. Successeur de Guillaume à l'Empire. XLV. Révolution de Suisse. XLVI. Couche merveilleuse de la Comtesse de Henneberg. Silence des Contemporains sur ce fait. Explication de l'énigme par un Sçavant moderne.









LORENT III. Make do service des

Il obtient un péage à Geer-

vliet.

FLORENT III. comme Prince de l'Empire, dans la Diete tenue à Roncaille en 1158 (a). On trouve son nom au traité de paix conclu en 1177, entre l'Empereur & le Roi de Sicile, & il s'y qualifie, Florentius Hollandiæ Comes & Princeps Sancti Imperii Romani. » Florent, Comte de Hollande & Prince du Saint Empire Romain. (b). Frederic I lui donna le droit d'établir à Geervliet un péage, qui causa de grandes guerres avec les Flamands (c). Les Comtes de Hollande étoient à la vérité en possession de lever un impôt sur les vaisseaux qui passoient devant Dordrecht; mais ils n'avoient point de titre conflitutif. Le troisséme Concile de Lateran ayant décidé que les exactions sur les marchandises ne pouvoient être autorisées que par un Mandement Impérial (d), Florent, sous prétexte de se mettre en régle, saissi l'occasion de changer le lieu du péage : car les négocians navigeant par le Bornisse, qui séparoit la Zeelande de la Hollande (e), évitoient le Bureau de Dordrecht; mais ils étoient forcés de passer devant Geervliet, & le Comte ayant fait spécisier ce lieu dans le nouveau diplome, les vaisseaux ne pouvoient plus s'échapper (f).

11. Troubles avec la Flandre.

Les Flamands s'en plaignirent à leur Comte, qui les écouta d'autant plus facilement, que l'augmentation du commerce rendoit la charge plus pesante (g); mais le même motif intéressoit les Comtes de Hollande : le péage en devenoit plus considérable, & la situation avantageuse de Geervliet sur le Bornisse, dans le pays de Putten, en assuroit la perception.

Le pays de Voorne, situé de l'autre côté de cette eau,

(a) Voyez Goldast. Constit. Imper. Tom. III. pag. 334. & Supplem. au Corps Diplom. Tom. I. P. I. pag. 43.

(b) Goldast. ubi supra pag. 358. Corps Diplom ubi supra pag. 100, 102. (c) Vid. Diplom. Henr. VI. apud Marten. & Durand. Thes. Anecdot. Tom. I. col. 661. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1157.

(d) Labbe Concil. Tom. X. pag. 1507. Can. XXI. apud Fleury Hist. Eccles.

Tom. XV. pag. 412.

(e) Melis Stoke dans Jean II. pag. 231.

(f) Voyez l'Octroy de Charles V sur le droit d'Etape. Art. XII. dans Van Balen Descript. de Dordr. pag. 453.

(g) Meyer, ubi supra.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. étoit l'appanage de Pelegrin, un des fils de Theodoric VI, FLORENT III. qui fut la Tige des Comtes de ce nom (a). Son pere l'avoit

créé Burggrave de Zeelande (b); mais il est vraisemblable qu'il s'étoit réservé la levée des droits sur les marchandises.

D'autres motifs irritoient encore les deux Souverains. Theodoric d'Alsace, Comte de Flandre, partant pour la Terre Sainte, avoit laissé la régence de ses Etats à Philippe son fils. La rivalité avoit aigri Florent contre ce dernier. Ils avoient tous deux demandé en mariage Elisabeth, fille du Duc de Vermandois, & Philippe avoit eu la présé-

rence (c).

Les Zeelandois établirent alors une pêcherie de harengs à l'embouchure de la Meuse (d). Le profit immense qu'elle Harangs en rapportoit, & les exactions qui se faisoient à Geervliet. exciterent les plaintes des négocians, & firent bientôt armer l'un contre l'autre deux Princes entre lesquels la concurrence avoit fait naître une inimitié personnelle. Les Hollandois commençoient à se rendre maîtres de la mer, & leurs Armateurs ruinerent en peu de tems le commerce de leurs ennemis (e). Philippe arma une flotte, pour affurer la navigation des Flamands, pendant qu'avec son armée de terre il entra dans le pays de Waes, força Thierry de Beveren de lui rendre le Fort dont il étoit Gouverneur, & s'empara du pays (f).

Florent qui n'avoit pas prévû une invasion si prompte, pensa à prendre sa revenche. Les Frisons de Dregte, & les autres Westfrisons, venoient de le reconnoître pour leur Souverain (g). Le mariage qu'il fit avec Ada, fille de Henri & petite-fille de David I, Roi d'Ecosse, lui donna prétexte d'assembler une flotte nombreuse, qui débarqua la Princesse à l'entrée de la Meuse (h), & courut ensuite sur les Fla-

Zeelande.

Pécherie de

d

Mariage de Florent.

1161.

(a) Boxhorn. fur Reigersberg. Part. II. pag. 37.

(b) Idem. Part. I. pag. 71. (c) Hist. de la Patr. Tom. II. LipsVII. pag. 248. (d) Cluver. de Trib. Ost. Rheni. pag. 680. 682. Junii Batav. Cap. V. pag. 41.

(e) Pierre d'Oudegheerst Chron. de Flandre. Ch. LXXVI. fol. 1314

(f) Meyer. ubi supra.

Melis Stoke Chron. dans Floris III. pag. 49.

(h) Idem, ibid.

FLORENT III. Sa Flotte contre les Flamands.

1162. III. Guerre avec la Gueldre.

mands; mais 'les circonstances, & les affaires qui survinrent, l'empêcherent d'agir par terre, & la guerre avec le Comte de Gueldre, dans laquelle l'Evêque d'Utrecht l'engagea, occupa toutes ses forces. Voici quel en fut le sujer.

Lefferd, Vicomte de Groningue, n'avoit laissé qu'une fille, mariée à Godeschalk de Sapperoth, Gentilhomme de Westphalie (a), & de ce mariage étoient sortis Rodolphe, Menso & Heribert, qui prétendoient hériter de la dignité de leur ayeul. Les fils de Ludolphe, Châtelain de Coewerden, vouloient les exclure, & soutenoient que cette Vicomté étant un Fief mâle, leurs cousins ne pouvoient tirer de leur mere un droit, qu'elle n'avoit pû posséder. Godefroi de Rhenem, alors Evêque d'Utrecht, prétendoit de son côté qu'au défaut des mâles dans la branche aînée, Groningue étoit réuni de droit au fief dominant.

Les petits-fils de Lefferd, trop foibles pour résister à l'Evêque, implorerent le secours de Henri, Comte de Gueldre, & lui promirent de reconnoître sa Suzeraineté, s'il gouloit les aider à se maintenir dans la propriété de la Seivneurie dont ils s'étoient emparés. Ils formerent en même tems le projet d'enlever Rhenem, qui demeuroit dans une maison de plaisance, à quelque distance de sa Capitale, & le Comte de Gueldre leur prêta quelques troupes pour exécuter leur dessein; mais le Comte de Cleves sit manquer Prise de Gro- l'entreprise, en avertissant l'Evêque (b). Piqué d'un pareil attentat, le Prélat rassembla ses forces, & vint assieger Groningue, dont il se rendit maître; mais sur le bruit que ceux de Gueldre venoient au secours, il abandonna la Ville & se sauva auprès de Florent (c).

ningue par l'Evequed'Utrecht.

Florent protege l'Eveque.

Le Comte, selon quelques-uns, lui promit gratuitement du secours; selon quelques autres, ce sut en qualité de vassal de l'Eglise qu'il entreprit cette guerre (d); & le plus grand nombre dit, que l'Evêque acheta la protection du Comte

(a) Anonym. de Reb. Ultraject. Cap. III. pag. 3.
(b) Barland. Hist. Com. Holl. in Flor. III. Annal. Egmond. ap. Scriver. ad ann.

(c) Ubbo Emm. Rer. Frisic. Lib. VII. pag. 290, Le Clerc Anonyme. pag. 71.

(d) Beka in Godefrido. pag. 53.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI.

par la cession de ses droits sur l'Oostergo & le Westergo (a). Florent III. Florent à la tête de son armée, ramena Rhenem devant

Groningue, & l'assiegea. Le Comte de Gueldre & Theo- Groningue. doric de Battembourg, qui s'étoient jettés dans la place, la défendirent pendant un an. Enfin Renauld, Archevêque de Cologne, s'étant porté médiateur, on convint que la Ville demeureroit aux petits-fils de Lefferd, & que ceux-ci appailes.

payeroient trois cens marcs d'argent à l'Evêque (b).

Florent ayant terminé cette affaire, entreprit aussi d'ôter tout prétexte aux inimitiés, qui subsistoient depuis si long-tems Contestation entre ses sujets & ceux de l'Evêque, & que souvent l'avidité te & l'Evêque. des Prélats réveilloit. Il se sit rapporter les Lettres dont ils tiroient leur droit sur la Frise, & les titres des Comtes étant plus anciens, il proposa de supprimer les autres. Rhenem vouloit en abandonner une bonne partie; mais il ne pouvoit consentir à se voir entiérement dépouillé, & dans l'impuissance de s'opposer au Comte par la voie des armes, il porta cette affaire devant l'Empereur, qui pour lors étoit

dans les Pays-Bas.

Frederic ayant examiné par les pieces mêmes le droit des Elles sont juparties, & trouvant que les donations de ses Prédécesseurs gées par l'Emse détruisoient alternativement, ordonna » que les revenus » de la Frise seroient partagés également entre l'Evêque & » le Comte; qu'ils nommeroient conjointement le Gouver-» neur, dont il se réservoit la confirmation; que cet Officier » feroit serment de conserver également les droits de chacun, • qu'il seroit libre aux Co-Souverains de nommer un Avoué » ou Procureur particulier, pour veiller à leurs intérêts; » qu'il auroit séance aux assemblées annuelles, & que l'Evê-• que & le Comte pourroient venir dans le pays lorsqu'ils » le jugeroient à propos, à condition que leur suite seroit nau plus de trente personnes; que toutes les affaires tem-» porelles seroient portées devant le Comte, & les spiri-» tuelles devant l'Evêque; que les Hollandois aideroient à » reprendre Benthem, & qu'il seroit rendu à son Souverain, à

1165.

<sup>(</sup>a) Hift. de la Patr. Tom. II. Liv. VII. pag. 243. (b) Beka, ubi sugra,

FLORENT III. " la charge d'en faire hommage à l'Evêque; enfin la sen-» tence condamnoit celui des deux qui contreviendroit à ces marticles, à une amende de cinq cens marcs d'argent, à » réparer les dommages qu'il auroit causés, sur le rapport n qui en seroit fait devant l'Empereur par six témoins irré-» prochables, & que la pluralité des voix termineroit la vérité » du rapport (a). »

Autres contestations fur les digues.

Le voyage de l'Empereur dans les Pays-Bas, n'ayant pour but que la pacification de ces Provinces, il voulut en conséquence connoître par lui-même des contestations survenues à l'occasion des digues. Chaque Seigneur, voulant garantir son territoire des inondations du Rhin, qui pourlors étoient très-fréquences, faisoit des levées qui rejettoient les eaux fur ses voisins, sans s'embarrasser des dommages qu'elles leur causoient. Il étoit question de remédier aux plaintes réciproques de Godefroy, Evêque d'Utrecht, de Florent, Comte de Hollande, de Henri, Comte de Gueldre, & de Theodoric, Comte de Cleves,

Jugées de même.

L'Empereur après avoir envoyé des Experts pour niveller

le pays & les digues, ordonna:

» 1. Qu'on creuseroit un canal à Noda ou Nieda, pour » servir d'écoulement aux crûes qui venoient des montagnes». Il est vraisemblable que ce canal aboutissoit à la Zuiderzee, qu'il passoir sur les confins de la Gueldre, au dessus de Rhenem, & que Noda, aujourd'hui Neude ou Nuy, étoit frontiere du Bas-Evêché d'Utrecht, à l'Ouest du côté de la Hollande. Les Ecrivains de ce siecle, lorsqu'ils dé-» terminent les limites du Bas-Evêché, se servent communément de l'expression, entre Noda & Bodegrave (b)

" 2°. Que l'ancienne digue de Wyk te Duurstede seroit

» conservée sans innovation.

" 3°. Qu'on raseroit celle que Florent III avoit fait élever

(a) Pact. Concord. apud Hedam. pag. 171. Ubbo Emm. Rer. Frisic. Lib. VII. pag. 195. Barland. Hist. Com. Holl. in Florent III.

(b) Epistolæ apud Matthæum in Annal. Vet. Ævi. Tom. V. pag. 578. 580. Idem ad Anonym. de Reb. Ultraj. pag. 121. Idem de Jure Gladii, Cap. XV. pag. 267. Cap. XXV. pag. 425. Idem de Nobilitat. pag. 320. Buchel in Hedam. pag. 198.

- dans

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VI. dans le Steekter-Polder, auprès de Zwadenburg, d'où est Florent III.

m nommé Zwadenburgerdam, aujourd'hui Zwammerdam; » & l'Empereur qualifia l'entreprise du Comte d'injuste & » de violente ». Cette digue avoit effectivement causé de

grands dommages dans le pays d'Utrecht (a).

Ces inondations si fréquentes, semblent prouver que l'embouchure du Rhin auprès de Katwyk étoit bouchée, & que la digue de Zwadenburg avoit été construite pour rejetter les eaux, qui ne pouvant plus se perdre dans l'Océan, inondoient la partie de la Hollande, depuis ce Fleuve jusqu'à la Mer. Le pays d'Utrecht, sur lequel elles restuoient, en étant incommodé, on sit abbatre la digue, & l'on creusa le Canal de Noda, connu depuis sous le nom de Grebbe; mais on laissa subsister la digue de Wykte Duurstede, qui servoit vraisemblablement à conduire les eaux du Rhin dans le Leck (b).

La paix étant affermie, le Comte de Hollande songea à

se venger de l'incursion des Flamands. La perte du pays de Waas, les péages de Geervliet & la propriété de Walcheren Flamands. étoient des motifs assez puissans; mais avant de commencer la guerre, il forma une Ligue avec les Comtes de Gueldre, de Cleves & de Bergues, qui s'engagerent à faire une diversion avec douze mille hommes dans l'Alsace, ancien patrimoine du Comte de Flandre. Il équipa en même tems une Flotte considérable, & donna des commissions aux Arma- Zeelandois contre les Flateurs Zeelandois, pour inquiéter les côtes & ruiner le com-mands.

merce des Flamands (c).

Les Alliés mirent le siege devant Amerstein; mais Phi- Défaite des Hollandois & lippe ayant appellé à son secours Mathieu, Comte de Bou- de leurs Allièse logne, Hugues de Terouane, & Godefroy de Louvain, les vint attaquer dans leur camp. Le combat dura sept heures avec un acharnement égal; mais enfin les milices de Cleves

Ligue de Florent contre les

.[

1166.

Armateurs Zeclandois

<sup>(</sup>a) Diplom. Friderici I. apud Hedam, pag. 181. (b) Hist. de la Patrie. Liv. VII. pag. 148.

<sup>(</sup>c) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1165. Tome III.

FLORENT III. & de Gueldre ayant pris la fuite, les Hollandois resterent seuls sur le champ de bataille avec leur Comte, autour duquel ils se rallierent. Alors l'action recommença plus terrible & plus sanglante, jusqu'à ce qu'accablés par le nombre, & la plupart tués ou blessés, ils céderent à la force; Florent même hors de combat, sur contraint de se rendre. Philippe

la plupart tués ou blessés, ils céderent à la force; Florent primême hors de combat, sut contraint de se rendre. Philippe sonnier.

le sit conduire à Bruxelles, où il sut traité avec toutes les attentions qu'exigoient son état, sa condition & la parenté.

Les Hollandois perdirent sept mille hommes dans cette sunesse journée; mais les Flamands acheterent encore plus

cherement leur victoire (a).

Il obtient sa liberté.

1668.

La prison du Comte n'interrompit pas la guerre, quoiqu'elle se sit plus mollement de part & d'autre. Philippe cita Florent devant ses Vassaux, qui le déclarerent atteint & convaincu de sélonie, & consisquerent les Fiess qu'il tenoit du Comté de Flandre. L'Archevêque de Cologne & l'Evêque de Liege se porterent Médiateurs, & conclurent ensin le 27 Février 1168, un accommodement, par lequel Florent recouvra sa liberté & les biens qui avoient été confssqués (b). Nous rapporterons cet Acte, tel qu'il est conservé dans les archives de la Maison d'Avesnes (c). Le Lecteur pourra en tirer de grandes lumieres sur la politique & sur la façon de traiter entre les Princes de ce siecle.

Traite de paix.

» Philippe, Comte de Flandre, Florent Comte de Hol» lande, à tous présens & à venir & pour toujours. Par la

» faute de Florent, Comte de Hollande, il s'est élevé entre

» moi & lui une dispute, qui s'est montée au point que tous

» les pays qu'il tenoit en sies de moi, lui ont été ôtés par Sen» tence de mes Barons ses Pairs. Mais à la priere & par la

» médiation de Theodoric, mon pere, de Mathieu, Comte

» de Boulogne, mon frere, & des Comtes de Gueldre &

(b) Chron. Flandr. MSC. ubi supra. Meyer. ad ann. 1167. (c) Voyez le Thesaur. Anecd. Marten. & Durand. Tom. I. col. 1035.

<sup>(</sup>a) Chron. Flandr. MSC, in Vit. Com. Scriver. pag. 154. Meyer. Ann. Flandad ann. 1165. Anonym, Contin. Sigeb. Gemblac. ad ann. 1165. Harrai Hist. Brabant. ad ann. 1165. Vossii Ann. Holl. Lib. II. pag. 77.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 99

de Cleves, l'affaire a été conduite au point de la récon- Front III.

- ciliation sous les conditions suivantes, que nous avons

» jugé à propos de coucher par écrit, pour les préserver de voubli.

» dre, & aucun ne pourra être délivré au Comte de Hol-

» lande, sans le consentement du susdit Comte de Flan-

. so dre so.

(a) Hedenesse, Hedinesse, Heydenzee ou Heydene-zee, car on trouve tous cer noms, est une frontiere si célébre, & en même tems si peu connue, que nous ne pouvons nous empécher de l'éclaireir en peu de mots. Alring qui vraisemblablement n'a consulté que la Chronsque de Melis Stoke, n'a pu la prendre que pour la partie Septentrionale de la Zuiderzee. Voyez sa Novit. Germ. inser. Part. II. pag. 83. D'autres la placent beaucoup plus au midi, & y emendent la grande embouchure de la Meuse, qui faisoit anciennement la séparation de la Hollande & de la Zeelande. Voyez Van Loon, ancienne Hist. de la Holl. pag. 151. & dans l'Avant-propos. Ce n'est pas cependant la véritable frontiere de la Zeelande, & nous en trouvons deux dissèremment délignées : la premiere dans les Traités passés en-tre les Comtes de Flandre & de Hollande. Voyez Mare. & Durand Thef. Anecdor. Tom. I. col 1035. 1074. 1075. 1076; & c'est celle dont il est question en cet endroit. L'autre est marquée dans les Lettres-Patentes des Comtes de Hollande entre Bornisse ou Bornesse & Heydenzee. Voyez Boxhorn sur Reigersberg. Part. 1. pag. 69. 133. 136. & Part. II. pag. 59. 62. & les Privileges de la Brille. N. XXV. pag. 13. La premiere indique la Zeclande qui est à l'ouest de l'Escaut, & l'autre la Zeelande entiere. L'eau de Bornille qui n'est aujourd'hui qu'un canal assez étroit, étoit dans ce tems fort grande, & léparoit les Pays de Vootne & de Putten. Melis Stoke, pag. 231, la place avec raison devant Geervliet, & dans une Lettre datée de l'année 1253 elle est appellée Maas-Munde, ou Bouche de la Meule. L'Eleaut partage les Isles de Zeolande, & consequenment ne peut être. pris pour les limites de la totalité, mais bien par rapport à celles qui sont à l'ouest de ce fleuve; d'où suit que a distinction de celles qui sont entre l'Escaut & Hedenesse, ne pout tomber que fur une partie des Isles, l'autre étant entre l'Escaut & Bornisse. Il paroit même, si l'on consulte Melis Stoke, page 243. que les Comtes de Flandre n'ant jamais étendu leurs prétentions sur les Isles qui sont à l'est de l'Escaut. Il ne peut donc ôtre question que de celles qui sont à l'ouest, & consequemment Hedenesse bornoit la partie de la Zeelande qui étoit en contestation. Ce sentiment se trouve appuyé par une Lettre du Comte Jean II (dans les Priviléges de la Brille & de Foorne, N. XXV. pag. 13.) qui termine la jurissidiction du Burggrave entre Barnesse & Heydene-zoe, c'est-à-dire à l'est & à l'ouest de l'Escaut. Hedenesse étoit donc le canal qui sépare la Zeclande de la Flandre, aujourd'hui appellé le Honte ou Hond, & peut-étre anciennement Hontenisse, que les Copistes auront consondu avec Hedenesse. Nous avons encore aujourd'hui dans le Bailtiage de Hulst un Village avec son district sur le Honte, qui se nomme Hontenisse. Voyez l'Hist. de la Patrie. Tom. U. Liv. VII. Nij

FLORENT III. II. » Les habitans de ces pays ne pourront demander » un champ pour le duel, que dans la Ville de Bruges (a). III. » Les revenus des pays seront partagés également par

» les deux Comtes.

IV. - En cas qu'un héritage soit confisqué pour crime,

" il sera partagé de même entre les deux Souverains.

V. » Le Comte de Hollande & les Hollandois s'enga-» gent à observer la paix d'une maniere qui la rende solide » & stire.

VI. » Si quelque Flamand se trouve dépouillé dans quel-» qu'endroit dépendant des Hollandois, les habitans du lieu

» seront tenus de réparer le dommage; & de bannir le voleur » en cas qu'il soit reconnu; s'ils le souffrent dans leur terri-

» toire, ils seront responsables de tous les désordres que le

» même voleur pourroit commettre ailleurs.

VII. » Celui qui recevra le coupable, répondra du mal

- qu'il pourra commettre dans la suite.

VIII. » Si les habitans refusent de réparer le dommage,

» le Comte sera tenu de payer pour eux.

IX. » Si l'accusé denie le vol, le Jugement en appartien-

» dra aux Comtes; & dans le cas où les deux Souverains ne » pourroient s'accorder, chacun d'eux nommera six particu-

" liers connus par leur probité, qui, après avoir examiné la question, la jugeront définitivement, & s'ils se partagent,

· » la voix du Comte plaignant emportera la balance, & le

» tort sera réparé sans que l'autre puisse y contredire. X. » Le Comte de Hollande ne pourra exiger à l'avenir

» dans toute l'étendue de son Comté, aucun des péages, » qu'il a levés jusqu'à ce jour, sur les Négocians Fla-

» mands.

XI. » Il sera pareillement tenu de restituer tout ce qu'il » a perçu jusqu'à ce jour, soit à titre de taxe, soit à titre » d'impôt, de péage, pétition, ou par les Armateurs.

(a) Le duel étoit alors permis pour justifier une accusation, lorsque les preuves manquoient. Ce combat se faisoit en champ clos, en présence du Prince ou des Juges. Voycz Du Cange Glossarium, au mot Duellum.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VI. 101

XII. » Il est encore expressément stipulé qu'il ne pourra FLORENT III.

" ni lui, ni ses Successeurs construire de nouveaux Forts

» dans le pays, ni en acquérir, ni les faire garder, non

» plus que recevoir de ses Vassaux un bien libre possédé en

» franc-aleu, pour le donner à titre de fiel.

XIII. " Il fera loisible aux Négorians de Flandre, qui » seront attaqués par un créancier, en passant par la Hol-

" lande, de se libéser par serment, sans qu'ils puissent être " arrêtés dans leur voyage; & si le créancier n'est pas satis-

» fait, il sera tenu de les suivre au lieu de leur séjour, où

" la cause sera jugée par les Echevins du lieu. Si nonobstant " le Négociant étoit violemment retenu, & qu'il en souffrît

» préjudice, le Comte de Hollande sera personnellement

» tenu de faire réparer, ou réparer lui-même le dommage. XIV. » Le Comte de Hollande a juré sur les Saintes » Reliques de remplir exactement toutes les conditions ci-

» destus exprimées, & ses Successeurs feront le même ser-

» ment lors de leur installation, s'ils prétendent conserver » les Fiers mouvans du Comté de Flandre. Il s'engage de

» plus à donner à fon Seigneur des cautions ou répondans

a au choix d'icelui, qui seront tenus de jurer avec lui l'obser-

» vation des fusdits Articles.

XV. » Si le Comte de Hollande contrevient à quelqu'un » de ces Articles, & qu'il refuse pendant six semaines de » réparer l'infraction sans raison suffisante, telle que mala-» die, mauvais tems, ou le service de l'Empereur, ou s'il persiste après que les raisons de son retard auront été le-» vées, tous les pays qu'il tient en Fief, tels qu'ils lui sont » présentement conférés, se réuniront à titre de confiscation » à leur Fief dominant, sans qu'il soit besoin, pour opérer » la réunion, de Sentence, Déclaration ou autre pro-

» cédure.

XVI. » Dans ce cas les Vassaux du Comte de Hollande » non-seulement seront libres de leur serment, mais encore » ils feront obligés de quitter fon fervice, de prendre celui - du Comte de Flandre, de reconnoître sa Suzeraineté; & » ce jusqu'à ce que le premier ait donné satisfaction à son

FLORENT III. " Seigneur; & s'il persiste dans son refus, ceux qui aurone » juré l'observation du présent Traité, quoique Vassaux du Comte de Hollande, seront contraints au payement de mille marcs d'argent, par forme d'amende. XVII. » Toutes fois & quantes il plaira au Comte de "> Flandre d'exiger une ratification en forme du préfent Trai-» té, le Comte de Hollande sera tenu de se transporter avec » le nombre de Vassaux qu'il plaira au premier de fixer, pour » jurer de nouveau l'observation des susdits Articles; & au » cas qu'il ne fût pas possible au Comte de Hollande d'ame-» ner le nombre prescrit de ses Vassaux, le Comte de Flan-» dre envoyera un Commissaire en Hollande, pour rece-» voir le serment de ceux qui n'auront pas pu venir. XVIII. = Afin que le présent demeure inviolable & permanent, nous l'avons fait sceller de notre grand Scel & » souscrire par des témoins capables de notre part, par Ma-» thieu, Comte de Boulogne, Wouter d'Aisne, Eustache, » Chambellan de Flandre, Razo de Gaveren, Kono, Châ-» telain de Bruges, Roger, Châtelain de Courtray, Wouter » de Lokeren, Suggere de Sumevinghen, Henri de Mor-» sella, Baudouin de Praat, Wouter Gonela, Gilbert de » Bruges, Herbert de Furnes, Eustache de Malines, Gil-» bert de Nivelle, Guillaume de Domo, Baudouin de » Victa, Gozevin Craucas, Olivier de Malines, Wouter » de Rolinghem, Reinoud d'Aire; & pour le Comte de " Hollande, par Dideric d'Altena, Florent de Voorne, Yíbrand de Haarlem, Gerard de Haarlem, Simon Galo, " Theodoric de Perfyn, Albert Banjaard, Escoutet, Wig-» gert de Ryfwick, Hugues de Voorne, Castin de Wi- cela, Guillaume de Wicela, Berwold d'Egmond, Elmant » Châtelain de Lerchem ou Leerdam, Christant l'Echanson, " Ernest le Sommelier, Guillaume Guls, Ludolphe, Ecuyer, Daniel de Roodenrys, Regnier l'aîné, Maurinus de Mon-" fler, Volpert de la Leck, Bertolf de Pendrecht & Jacques 33 de Dufna.

Ce Traité est daté de Bruges, le mardi d'après le Dimanche Reminiscere, dans la maison du Prévôt, l'an du Seigneur

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VI. 103 1147. Cette date paroît visiblement fausse : car Florent III Florent III n'étoit pas alors Comte de Hollande, & Philippe n'avoit pas l'administration de la Flandre. Quelques-uns la placent en 1157; mais je crois avec le plus grand nombre qu'on doit la retarder de dix ans, & lire 1167, c'est à-dire, 1168, felon le style vulgaire (a).

Pendant la prison de Florent, les habitans de Haarlem se liguerent avec les Kennemers pour se venger des courses que Ligue des Kenles Westfrisons avoient faites sur leurs terres. Ceux d'Alk-nemers contre maar les joignirent en chemin; ils passerent le Kinhem, brû- sons. lerent Schagen & mirent à seu & à sang tout ce qu'ils rencontrerent. Les Frisons de leur côté s'étant rassemblés, passerent le Wed-Ottervoort, vinrent assieger Alkmaar, & s'en Alkmaarbreétant rendus maîtres, ils brûlerent la Ville, à la réserve de 16. l'Eglise, & quatré-vingt des principaux Bourgeois se sirent tuer, sans vouloir quitter les armes (b).

Florent revenu dans ses Etats, ne songea qu'à punir les Florent mar-Westfrisons de leur révolte. Il manda ses Vassaux, & prosi- che contre les tant de la rigueur de l'hyver, il passa dans la Frise à la saveur des glaces. Mais pendant qu'il tenoit conseil sur la facon dont il devoit conduire cette guerre, la Noblesse sit une course jusqu'à Schagen sans attendre ses ordres. Les Frisons les voyant éloignés, se saissirent des passages, par lesquels il falloit revenir, & les mirent dans la nécessité de se frayer un chemin à la pointe de l'épée. Simon d'Anvers, Guillaume de Voorhout, Baudouin de Haarlem, Gerard l'Echanson, Florent Roeft, Allard d'Egmond, Bruin de Kastrichem, Everard de Noordwyk & Gerard de Munster, périrent dans cette occasion: cette perte qui arriva le 22 Janvier 1169, obligea le Comte à décamper, & le mit hors d'état de rien Il est obligé ? entreprendre (c). Les Frisons le suivirent dans le Kennemer-de seretirer.

1169.

<sup>(</sup>a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1167. Scriver. in vit. Com. pag. 152. Dumont Corps Diplomat. Tom. I. Part. I. pag. 87. Hift. de la Patr. Tom. II. Liv.

VII. pag. 259.

(b) Whilhelm. Procurat. ad ann. 1166. Eikelenberg Descript. d'Alkmaar pag. 48. Melis Stoke Chron. dans Flor. III. pag. 50.

<sup>(</sup>c) Melis Stoke Chron. dans Flor. III. pag. 50. 51. Wilhelm. Procurati ad ann. 1168. Beka in Godefr. pag. 54.

PLORINT III. land; mais les Communes rassemblées par les Gentilshommes & fortifiées par les garnisons de ce Canton, les repousserent vivement, & la défaite des Frisons auroit été complete, si les Kennemers eussent eu la patience d'attendre les archers que Florent envoyoit à leur secours & qui n'arriverent qu'après l'action (a).

Inondation en Hollande & en Frise.

1170.

Les Chroniques ne parlent plus de cette guerre. Il est à croire que les deux partis rebutés des pertes réciproques, demeurerent en repos. Peut-être aussi la grande inondation, qui furvint peu après, leur donna d'autres occupations. Une tempête violente ayant soulevé la mer, les flots rompirent les digues & couvrirent la partie de la Frise & de la Hollande à l'Est de la Zuyderzee, jusqu'à Staveren (b). On ne peut nombrer la quantité d'hommes & de bestiaux qui périrent. L'Océan remonta sous les murs d'Utrecht, ensorte qu'on pêchoit les monstres de la mer du haut des murs de la Ville (c). La défolation générale suspendit sans doute les inimitiés, & força les peuples de quitter les armes.

VII. Mort de l'Evêque d'Utrecht.

1177.

Son caractere.

Ses démélés avec la Maifond'Amstel.

Godefroy de Rhenem, Evêque d'Utrecht, mourut quelques années après. Plus guerrier que pacifique, il avoit une ame élevée, & son courage eût été plus convenable dans un Capitaine que dans un Prélat. Nous lisons dans une de ses Lettres, » qu'il ne craignoit aucun danger, & qu'il ne ba-» lanceroit pas à combattre pour l'intérêt de son Eglise (d) ». Il ne cessoit de tourmenter ses Vassaux & ses voisins. Egbert d'Amstel éprouva plus d'une fois ses véxations, & leurs disputes s'échaufferent au point que Philippe, Archevêque de Cologne, fur obligé d'accourir pour les accommoder. L'Evêque reprochoit à ce Seigneur de s'être emparé des revenus de son Eglise; il l'avoit cité au ban de l'Empire, & l'avoit fait condamner faute de comparoître. Dans ces circonstances Philippe leur sit conclure un Traité, par lequel le Seigneur d'Amstel, après avoir renoncé à la possession des biens qui

(a) Melis Stoke, ubi supra-

(b) Godefrid. Monach. ad ann. 1170.

(c) Beka in Godetr. ubi supra. Wilhelm. Procurat. ad ann. 1170.

(d) Buchel. ad Hedam. 123. 175. Epilt. Godefr. Epilc. apud Bekam., pag. 55.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VI. 105 avoient appartenu à l'Evêque, les reçut de sa main, pour en FLORENT III. jouir en qualité de son Lieutenant; mais ce droit sut borné à Gysbert son fils aîné, après la mort duquel ils devoient retourner à l'Eglise d'Utrecht. Ce Seigneur sut encore con-

traint d'abandonner la propriété des marais de Bendelmerbroek, aujourd'hui la Bylemermeer, & de la moitié des dixmes de Weesp. Il ne reste qu'une copie tronquée & sans date de ce Traité; mais il doit être antérieur au tems dont nous parlons. On y trouve l'origine des guerres qui suivirent entre les Evêques & les Seigneurs d'Amstel, & l'on doit présumer

que la Ville d'Amsterdam subsistoit dès-lors (a).

Ce fut aussi Godefroy de Rhenem qui fit bâtir les quatre Châteaux qui défendoient les frontieres de son Diocese. Ce- Châteaux. lui de Horst du côté de la Veluwe, pour arrêter les courses de ceux de Gueldre, Montsoort, contre les Hollandois, Vollenhoven, dans l'Overyssel, contre les Frisons, & Woerden, pour se mettre lui-même en sûreté contre les mutineries des Trajectins, dont il avoit éprouvé les caprices (b). Nous remarquerons en passant que la lettre d'acquisition du territoire de Horst est datée de 1178 (c), ce qui suppose que cet Evêque étoit encore vivant; & c'est à cette année que I'on doit rapporter sa mort (d).

Baudouin, frere de Florent, lui succéda, & cette election assura la paix. Les Hollandois & les Trajectins vécurent dans Evêque. une intelligence parfaite pendant dix-huit ans qu'il gouverna cette Eglise (e). Il est probable que le crédit du Comte influa beaucoup fur l'élection ; & dès l'année fuivante les deux freres conclurent une Ligue contre les Frisons. Florent entra deux Freres dans leur pays, brûla Winkel & Nieuwdorp, & se rendit contreles Frimaître environ deux ans après de Texel & de Wieringen.

Le Frere de

1179. Ligue des

<sup>(</sup>a) Idem, ibid. Hoynck de Papendrecht Analect. Belgic. Tom. III. P. I. p. 323. Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VII. pag. 265.

<sup>(</sup>b) Beka in Godefr. pag. 55. Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. II. pag. 2.

<sup>(</sup>c) Godefr. Monach. ad ann. 1178. Buchel. ad Hedam. pag. 176.
(d) Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. III. pag. 3. Chron. de Traject. pag. 331.
dans Matthzi Anal. Tom. V. Heda in Godefr. pag. 174.
(e) Beka in Balduin. pag. 56. Heda in Balduin. pag. 176.

Tome III.

1182. Paix avec les

Frifors. VIII. L'Evéque cite

.1184.

fes Vaffaux.

FLORENT III. Les Frisons ne pouvant résister à leurs forces réunies, demanderent la paix, & l'obtinrent en payant quatre mille marcs d'argent pour réparation des désordres qu'ils avoient commis dans le Kennemerland (a).

Baudouin profita de la paix, pour rétablir le bon ordre dans les Fiefs qui relevoient de son Eglise. La plus grande partie des Vassaux négligeoient depuis long-tems de rapporter leur hommage: il les fit citer devant lui, & l'ancienne Chronique d'Utrecht rapporte un catalogue, dans lequel on trouve le Duc de Brabant, le Comte de Hollande, celui de Gueldre les Seigneurs d'Arkel, de Heusden, d'Amstel, de Woerden, de Groningue & de Coeverden (b). Ils comparurent tous à l'exception de Henri I, Duc de Lorraine & de Brabant. Celuici avoit autrefois possédé la Veluwe comme Fief mouvant de cette Eglise, qui la tenoit par donation de Rotgar qui en étoit Seigneur; & l'Empereur Henri IV y avoit joint la Seigneurie de Broek (c). Les Ducs de Brabant avoient depuis cédé, à la charge de l'hommage, ces mêmes terres aux Comtes de Gueldre, qui par ce titre n'étoient que des Arriere-Vassaux, & Henri de Nassau, Comte de Gueldre, avoit hérité de ces pays, du chef d'Elizabeth de Beüil, son épouse (d); & pour lors Gerard II, Comte de Gueldre, possédoit la Veluwe. Le Duc de Brabant qui s'embarrassoit peu d'une Seigneurie qui ne lui rapportoit que la bouche & les mains, n'avoit pas daigné se rendre à la citation, pour assurer la jouissance de l'utile à son Vassal. L'Evêque piqué d'une indissérence qui sentoit le mépris, confisqua la Veluwe, & en chassa le Compe. Gerard Siege de De- assembla ses forces, & mit le siege devant Dewenter, Capitale de l'Overyssel, que Zwentibold avoit donnée en 890 à Hunger, lorsque les Normands avoient chassé cet Evêque de

la Veluwe. Wenter.

<sup>(</sup>a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1184. Melis Stoke Chron. dans Flor. III. p.19. 13. Le Clerc Anonym. pag. 75. Godefr. Monach. ad ann. 1179. Conf. l'Hist. de d. la l'atr. Tom. II. Liv. VII. pag. 268.

(b) Chron. de Traject. ap. Matthæum Annal Vet. Ævi. Tom. V. pag. 334.

<sup>(</sup>d) Heda in Alphrico. pag. 51. Diplom. Henrici IV. ap. Hedam. pag. 137. (d) Pontan. Hist. Gelr. Lib. VI. pag. 97. 104. Conf. H. Aquilii Chron, Gelriæ, pag. 15.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 107 fa Cathédrale, & dont la Seigneurie avoit été accordée à FLORENT III. cette Eglise en 1046 par Henri III (a). L'Empereur Frederic pour arrêter ces troubles, évoqua l'affaire devant son tribunal, & défendit les voyes de fait. Mais Gerard étant mort peu après, la guerre recommença plus vivement avec Otton II, son frere & son successeur. Frederic s'étoit brouillé avec Philippe, Archevêque de Cologne, & l'on crut qu'il avoit réveillé les troubles, pour faire une diversion capable d'empêcher l'Evêque d'Utrecht de donner secours à son Métropolitain.

Baudouin de son côté, s'étant ligué avec le Comte de Hollande & Thierry, Comte de Cleves, ravagea la Veluwe & le Comté de Zutsen rava-& le Comté de Zutsen (b). Ce pays étoit échu à Gerard, gés. fils d'Otton I, par la mort de Gerlach, dernier Comte de Zutsen tué en 1076, à la journée d'Ysselmonde (c).

Le Comte de Gueldre se voyant attaqué si vivement, intéressa dans son parti l'Archevêque de Cologne, l'Evê- Gueldre conque de Munster, le Comte de Bergues & le Duc de Brabant. tre l'Evêque. Mais l'Empereur craignit les suites de cette guerre, & chargea l'année d'après l'Archevêque de Mayence de passer dans les Pays-Bas pour accommoder ces différends. Celui-ci conclut un traité, par lequel la Veluwe demeura au Comte de Gueldre jusqu'à ce que le fond du procès sut jugé par la Diete de l'Empire. Il ne fut terminé qu'en 1191 sous le regne de Henri VI, fils & successeur de Frederic. La Veluwe sut déclarée mouvante de l'Eglise d'Utrecht, & la propriété sut adjugée au Comte de Gueldre (d). Mais il paroît que l'on réserva les droits du Duc de Brabant, puisque le Diplome qualifie Otton Vassal du Duc de Lorraine (e).

IX.

Neuvelle Croillide.

(a) Diplom. Zwentibold. ap. Hedam. pag. 63. Diplom. Henrici III. ap. He-

Peu auparavant la nouvelle étoit arrivée, que Saladin,

dam. pag. 123.

(b) Beka in Balderic. II. pag. 56. Godefr. Monach. ad ann. 1188.

(c) H. Aquil. Chron. Gelr. pag. 12. 13. (d) Diplom. Heur. VI. ap. Hedam. pag. 177. Beka ubi supra. Godest. Monach.

ubi supra. Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. IV. pag. 44.

(e) Ap. Mirzum Donat. Belgic. Lib. II. Cap. LXXXIV. & Lib. I. Cap. LXXXI. in Tom. I. Oper. Diplom. pag. 565. 401.

Oi

1187.

1188.

Traité de

FLORENT III. Sultan d'Egypte, avoit chassé les Chrétiens de la Palestine; & qu'il avoit pris Jerusalem. Clement III, qui siegeoit alors à Rome, fit prêcher, dans tous les pays de son obédience, Florent passe une nouvelle Croisade. L'Empereur Frederic arbora la Croix. Il fut suivi par Philippe II, Roi de France, Richard, Roi d'Angleterre, & plus de soixante & huit Princes & Seigneurs Ecclésiastiques ou Laiques, du nombre desquels étois

Florent, Comte de Hollande (a).

1190.

Sainte.

L'armée de l'Empereur traversa la Hongrie, la Bulgarie; &, après avoir passé l'Hellespont, elle s'empara, au mois de Mai, de la ville d'Ikonie. Elle continua sa marche par la Caramanie, autrefois la Cilicie. L'Empereur, fatigué de la chaleur, fut tenté de se baigner, en voyant une riviere dont l'eau étoit parfaitement belle. Alexandre le Grand, qui, se trouvant au même endroit, avoit eu la même fantaisse, en fut quitte pour une maladie violente. Frederic n'eut pas le même bonheur, &, soit que ses gens ne firent pas attention au danger qu'il couroit, soit qu'il sût saisi d'abord par la fraîcheur des eaux, il y perdit la vie.

Sa more.

Dans ce même tems Florent, qui étoit malade, fans que les Auteurs nous disent de quelle maladie, mourut dans le camp. Les Chrétiens continuerent leur route, & porterent à Antioche les corps de Frederic & de Florent, qu'ils dé-

poserent dans la Cathédrale (b).

Ses Enfans.

Florent III avoit épousé Ada, petite-fille de David, Roi d'Ecosse. Il en eut quatre fils & autant de filles; Theodoric qui lui succéda, Guillaume, Comte d'Oostfrise, Florent, Prevôt d'Utrecht, & Robert, Comte du Kennemerland. Ses filles furent Beatrix, Elisabeth, Alix & Marguerite, done les Chroniques ne nous ont laissé que les noms (c).

<sup>(</sup>a) Melis Stoke Chron. dans Flor. III. pag. 53. Godefr. Monach. ad ann. 3190.

<sup>(</sup>b) Mell's Stoke, ubi supra. (c) Bockemberg, Barland, Scriver, Vit. Com. Holl. in Flor. III.

•

.

τ,



# THEODORIC VII,

Onzieme Comte de Hollande.

LORENT partant pour la Terre-Sainte avoit nommé Theodoric pour son Lieutenant, & lui avoit laissé le gouvernement de ses Etats. Celui-ci ayant appris la mort de son pere, assembla la Noblesse & les Villes, & se fit reconnoître son Successeur. Il donna à Robert le Kennemerland pour Appanage. Florent, qui avoit embrassé l'état Ecclésiastique, possédoit une Prevôte à Utrecht; mais Guillaume, le cadet, qui avoit accompagné son pere dans la Palestine, & que Frederic, Duc de Suabe, fils de l'Empereur, avoit retenu au siege d'Acre (a), sut oublié; & son retour causa

quelques troubles, dont nous parlerons plus bas.

Philippe, Comte de Flandre, étoit mort pareillement dans l'expédition de la Palestine. Comme il ne laissoit point veut se sousd'ensans, Philippe Auguste, qui s'étoit pressé de revenir en traire au joug France, prétendit à titre de Suzerain exclure Baudouin. Comte de Hainaut, beau-frere du défunt. Theodoric crut l'occasion favorable, pour secouer le joug, que les Flamands avoient imposé à son pere par le dernier traité. Il voulut intéresser le nouvel Empereur dans ce projet, en sui offrant de lui rapporter l'hommage des Isles à l'Ouest de l'Escaut. Mais Henri VI avoit été prévenu par Baudouin, qui dans le dessein de se procurer un appui contre la France, s'étoir pressé de le reconnoître pour Suzerain du Comté d'Alost, du pays de Waas & des Isles de Walcheren, de Sudbeveland, de Nordbeveland, de Wolfaartsdyk, & de Borselen. Theodoric se voyant resusé (b), sut contraint de venir

X. THEODORIC VII. 1191.

Appanage de

Le Comte de la Flandre-

Il échoue dans son projet.

1191.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, ubi supra. Barland Hist. Com. Holl. in Dideric. VII. Scriver: Hist. Com. in Dideric. VII.

<sup>(</sup>b) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1191. & 1192. Du Chesne Rev. Norman-Script pag, 1031.

Turodoric en Flandre & de relever ses fiess en personne. Il conserva par ce moyen ces pays, dont nous voyons qu'il jouissoit en 1199, puisqu'il échangea avec l'Abbaye de Rhinsburg une partie de Walcheren, contre la Jurisdiction & le Pays d'Aalfmeer (a).

frere de Theose contre lui-

Cependant Guillaume étant de retour de la Terre-Sainte. Guillaume fut d'autant plus piqué du peu d'égard que l'on avoit eu pour doric se révol- lui pendant son absence, qu'il voyoit Robert son frere en possession du Kennemerland. Il dissimula toutessois son chagrin, & se retira dans la Westfrise, dont les habitans, & principalement ceux du Dregterland, lui offrirent du secours contre Theodoric. Lorsqu'il se crut assuré de leur affection, il les assembla, & s'étant mis à leur tête, il se jetta sur l'Appanage de Robert (b). Le Comte de Hollande manda ses Vassaux, pour repousser cette irruption, lorsqu'il apprit que le Comte de Flandre étoit entré dans l'isle de Invasion de Walcheren (c). Cette diversion étoit si favorable à Guillaume, qu'on pourroit supposer qu'elle étoit le fruit d'une intelligence secrette; mais comme Theodoric venoit d'obtenir de l'Empereur la confirmation du péage de Geervliet, extrêmement onéreux aux Flamands, c'en étoit assez pour exciter Baudouin à attaquer la Hollande. Les Lettres de cette confirmation sont datées de Mayence, le 20 Octobre, 1195. Henri VI accordoit au Comte une levée de cinq pour cent sur toutes les marchandises qui remontoient la Meuse, sous peine contre les refusans, d'une amende de trente livres d'or, dont la moitié devoit appartenir au Fisc impérial (d). En vertu de ce titre les Hollandois, non seulement exigeoient les droits à la rigueur, mais souvent même ils contraignoient les marchands à payer jusqu'à dix pour cent, au lieu de cinq, de la valeur de leur cargaison. Ces exactions étant, à les bien prendre, autant d'infractions au Traité de

Walcheren.

1195.

Péage énorme à Geeryliet.

<sup>(</sup>a) Diplom. ap. Foppens Nov. Diplom. Coll. Cap. LXXV. pag. 362.
(b) Melis Stoke Chron. dans Dideric VII. pag. 59. Conf. l'Hist. de la Patrie. Tom. II. Liv. VII. pag. 277.
(c) Joan. à Leydis. Lib. XIX. Cap. 2.

<sup>(</sup>d) Diplom. Henr. VI. ap. Marten. & Durand. Thef. Anecdot. Tom. I. cole 661.

#### DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 111

1168, Baudouin se crut en droit d'en poursuivre la ven- THEODORIC

geance par les armes (a).

VII.

Guillaume

Theodoric attaqué des deux côtés divisa ses troupes en deux corps. Il prit le plus considérable, marcha en Zeelan- battu par sa de, & chargea Aleid ou Adelaïde, son épouse, de s'opposer aux entreprises de son frere. Cette Princesse brave, ambitieuse & capable, étoit fille de Theodoric, Comte de Cleves. Son époux lui donna cette commission d'autant plus volontiers, qu'elle étoit la principale cause des mécontentemens de Guillaume (b). Mais il lui joignit pour conseil un de ses meilleurs Capitaines, & dans lequel il avoir une grande confiance. La Princesse s'avança vers le Kennemerland, & vint camper auprès de l'Abbaye d'Egmond, où s'étant retranchée de façon qu'on ne pouvoit la forcer à livrer bataille. elle resta depuis le 10 Août jusqu'au 12 Octobre, au grand regret des Moines qu'elle forçoit de lui fournir des vivres (c). Elle profita de cette inaction pour débaucher les milices de Nieuwdorp & de Winkel, qui faisoient la principale force de son beau-frere, & s'étant assurée d'elles par ses caresses & ses présens, elle ne balança plus à aller chercher Guillaume devant Alkmaar où il étoit campé. Aussitót qu'elle parut, les perfides commencerent à lâcher pied, & les autres Frisons les suivirent. Guillaume se désendit quelque tems avec un petit nombre de ses amis; mais enfin se voyant pressé par les Kennemers, & ne pouvant résister au nombre. il se sauva dans les marais, dont il garda si bien les passages, qu'il fut impossible à la Comtesse victorieuse d'y pénétrer (d).

Le même bonheur fuivit Theodoric dans l'isle de Wal- Theodoric cheren. Il battit les Flamands, les força de repasser dans victorieux leur pays, & tranquille desormais de ce côté, il se pressa ren. de rejoindre Adelaïde à Egmond. Cependant Baudouin, Evêque d'Utrecht, Theodoric, Prevôt de la Chathédrale.

<sup>(</sup>a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1195.

<sup>(</sup>b) Hist. de la Patr. Tem. II. Liv. VII. pag. 278.
(c) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1195. Melis Stoke Chron. ubi supra.

<sup>(</sup>d) Melis Stoke & Wilhelm, Procurat, ubi supra.

THEODORIC VII.

Traité de paix

entre les deux

& Otton, Comte de Benthem, oncles des deux freres; s'étant joints à Adelaide, faisoient leurs efforts pour terminer ce différend. L'Evêque se rendit auprès de Theodoric; le Prevôt d'Utrecht fut trouver Guillaume, & tous deux agirent si puissamment qu'ils déterminerent les deux Princes à signer un Traité, par lequel ils renonçoient à toutes hostilités. Theodoric cédoit à Guillaume trois cens livres, à prendre tous les ans sur le péage de Geervliet, & lui donnoit l'Oostergo & le Westergo à titre d'Appanage, c'est-àdire, la moitié des revenus qui lui appartenoient, en vertu de l'accord passé avec le dernier Evêque d'Utrecht (a). Nous avons une Lettre en date de 1198, où Theodoric qualifie son frere de Comte de Frise (b).

Démêlés de Guillaume avec Henri de Kuinder,

Cependant Guillaume trouva bien des difficultés à se mettre en possession de ses nouveaux Etats. Henri de Kraan, que les Latins nomment Henricus Grus, Comte de Kuinder, qui possédoit un Château du même nom, situé sur la frontiere, s'y opposa vivement. Il y eut entr'eux plusieurs actions assez vives, dont les succès surent partagés; mais enfin Kraan ayant eu cinq cens hommes de tués dans un dernier combat, il fut contraint d'abandonner son Château que le vainqueur fit raser sur le champ (c). Le Comte de Kuinder se sauva en Hollande, où le Comte par la réception qu'il lui fit, donna de violens soupçons qu'il étoit l'auteur de la révolte (d-).

Troubles de Drenth.

Pendant ces troubles, Florent de Vorenborch, que l'Evêque d'Utrecht avoit nommé Châtelain de Coewerden, ranconnoit les marchands qui passoient en Allemagne. Otton, Comte de Benthem, en porta ses plaintes à Baudouin, qui cita Florent; mais celui-ci soutenu par Volkert son gendre, Gentilhomme puissant dans le pays de Drenth, resulta de

(b) Diplom. Theod. VII. ap. Buchel. ad Hedam. pag. 111.

comparoître

<sup>(</sup>a) Melis Stoke Chron. dans Dider. VII. pag. 60. Wilhelm. Procurat. ad ann, 1195. Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VII. pag. 280. Beka in Balderic. II. Van Balen Descript de Dordrecht pag. 711.

<sup>(</sup>c) Wilhelm. Procurat. adann. 1195. Boka in Balderic. II. pag. 57. 58. Melis Stoke Chron. in Dider. VII. pag. 60.
(A) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VII. pag. 282.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 113 comparoître. Alors l'Evêque ayant assemblé ses troupes, alla les assieger dans Coewerden, les força l'un & l'autre de se rendre à discrétion; & content d'avoir donné la place à Giselbert Postequin, Gentilhomme Hollandois, il leur rendit la liberté, en leur faisant jurer de ne plus commettre d'hostilités; mais Volkert ne sut pas plutôt de retour dans son pays, qu'il excita ceux de Drenth à se révolter contre le Comte de Benthem (a).

THEODORIC VII.

Révolte de Groningue.

Ceux de Groningue animés du même esprit de sédition, massacrerent leur Baillif, & bâtirent au plus vîte des murailles pour se désendre contre leur Evêque. Otton, Comte de Gueldre, qui s'étoit porté médiateur, persuada aux rébelles d'envoyer les ôtages; condition sans laquelle le Prélat refusoit d'écouter les propositions de paix; & pour les déterminer, il s'offrit de les conduire en personne. Ceux de Groningue furent au nombre de quatre; Coewerden en nomma trois, & ceux de Drenth en envoyerent douze. Ces Députés se voyant soutenus par Otton, parlerent avec tant d'insolence, que l'Evêque sans égard pour le Comte, ni pour le Droit des gens, les fit mettre en prison. Volkert qui craignoit pour la vie de ses otages, ayant assemblé une troupe de gens déterminés, marcha de nuit, surprit Coewerden, d'où il enleva la Comtesse de Benthem, & contraignit Baudouin de rendre les prisonniers en échange de sa belle-sœur. L'Evêque ne respirant que la vengeance, assembla toutes ses forces, Le Pays de & mit le pays de Drenth à seu & à sang. Les Archevêques par l'Evêque, de Mayence & de Cologne, qui craignirent que le Comte de Gueldre prenant parti dans cette affaire, n'allumât une guerre plus sérieuse dans le voisinage, se rendirent à Dewenter, & moyennerent un accord, en vertu duquel Florent de Vorenborch fut rétabli dans son Gouvernement, à condition Paix conclue; de payer à Baudouin mille marcs d'argent (b).

Otton de Benthem, piqué de n'avoir point été appellé à la conclusion de ce traité, détermina Volkert à le rompre, Et rompuei

Lib. VI. pag. 305. Tome III.

P

<sup>(</sup>a) Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. VI. & VII. pag. 5. 7. (b) Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. VII. pag. 6. Ubbo Emmius Rer. Frisic.

Tutopokie VII.

L'Evèque

en lui promettant de le soutenir de toutes ses sorces. Baudouin ayant appris ces menées, s'avança de ce côté; mais il sut battu, contraint de repasser l'Yssel, & le Duc de Gueldre levant ensin le masque, vint brûler Otmarsum. Le Duc de Brabant apprenant le désavantage des Trajectins, leur envoya quelque secours, & dépêcha vers l'Empereur, le priant d'interposer son autorité pour terminer une guerre dont les suites étoient à craindre.

X 1 1 1. More de l'Evêque.

1196.

Division entre le haut & le bas Evèché.

1197.

Sur ces entrefaites, Baudouin mourut. Les Chapitres se partagerent pour lui donner un successeur. Les uns nommetent Theodoric de Hollande, Prevôt d'Utrecht, stere du défunt, & les autres Arnould de Gueldre, Prevôt de Dewenter. Le Comte de Hollande, qui avoit assemble ses troupes pour secourir Baudouin, investit Utrecht, & plaça sur le Siege Theodoric, qui sut reconnu par le Bas-Evêché. D'un autre côté, Otton, Comte de Gueldre, mena Arnould à Dewenter, & le sit recevoir par les peuples d'Overyssel. L'Empereur Henri VI, qui pouvoit terminer ce dissérend, ne voulant point s'en embarrasser, renvoya les Compétiteurs devant Celessen III, asin qu'il jugeat de la validité de leur élection, & confia l'administration du temporel au Comte de Hollande, jusqu'à la décision du Pape. Mais le Comte de Gueldre se maintint dans le Haut-Evêché, dont il étoit le maître, & les deux parties ravagerent cruellement le Diocefe. Enfin le dernier ayant été battu à Heimenberg, près de Reenen, les hostilités cesserent. Cependant Arnould & Theodoric, qui étoient allés en Italie, y moururent l'un & l'autre (a). Alors les deux Chapitres s'étant conciliés, élurent d'une voix unanime Theodoric Van der Aare, Prevôt de Maastricht (b); mais le Comte de Hollande refusa de lui remettre l'administration du temporel, & se cantonna dans le Château de Horst, dont il étoit maître depuis longtems (c).

(b) Reka, ubi supra. (c) Melis Stoke, ubi supra.

<sup>(</sup>a) Beka in Theodor. I. pag. 61. Melis Stoke Chron. dans Dideric VII. pag. 61. Godefr. Monach. ad ann. 11979

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 115

Dans ce même tems, Guillaume se voyant possesseur de Turopoure l'Oostfrise, revint en Hollande pour visiter sa mere, & malgré les conseils de la Princesse, il se rendit au Château arrêté. de Horst pour voir aussi son frere; mais il y sur à peine arrivé, que le Comte de Kuinder, vraisemblablement par ordre de Theodoric, le sit arrêter & mettre en prison. Les Hollandois indignés faciliterent son évasion, & le Prince se sauva dans la Gueldre, dont le Comte lui donna Aleide ou Adelaïde sa fille en mariage, avec une escorte pour retourner dans ses Etats (a). Theodoric le voyant appuyé par nie réconcicette alliance, prêta l'oreille à un accommodement, & ces lie avec son trois Princes vécurent depuis assez tranquillement (b). Les Comtes de Hollande & de Gueldre se réunirent même contre

les Trajectins, auxquels ils firent bien du mal.

Van der Aare se voyant deux ennemis considérables sur les bras, & trouvant ses coffres épuisés, se proposa de passer dans la Frise, pour y ramasser de l'argent, soit par le moyen d'Utrecht arde nouveaux impôts, soit à titre d'emprunt (c). Il étoit stipulé par le Traité dont nous avons rendu compte, que les revenus de ces pays seroient également partagés entre l'Evêque & le Comte (d); mais il leur étoit défendu d'établir des impositions sans un consentement réciproque. Guillaume regarda l'entreprise de Van der Aare comme une infraction du Traité; & comme l'Evêque étoit assez mal accompagné, il le fit enlever d'un couvent de Stayeren, & amener prisonnier à Oosterzee, Mais les Frisons craignant qu'une pareille violence n'attirât sur eux la colere céleste, le délivrerent presque aussitôt (e).

Guillaume connut alors qu'une grande partie de ses sujets favorisoit son ennemi, & voulant se mettre en état d'en l'Eveque. tirer raison, il conclut une Ligue avec les Comtes de Hollande & de Gueldre. Otton entra dans l'Overville! & se

rendit maître de Dewenter; & Theodoric mit le siège de-

L'Evêque

Et remis en liberté.

Ligue contre

<sup>(</sup>a) Idem. Ibid.

<sup>(</sup>b) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1197.

<sup>(</sup>c) Bekain Theodor. H. pag. 62.

<sup>(</sup>d) Voyez ci-dellus pag. 95.

<sup>(</sup>e) Beka ubi supra.

THEODORIC VII. trecht.

vant Utrecht (a). Van der Aare, dans cette extrémité eut Siege d'U- recours à Henri, Duc de Brabant, qui surprit Otton & le fit prisonnier. Theodoric à cette nouvelle leva le siege, & courant à son secours assiegea Bois-le-Duc, Ville que le Duc Henri venoit de bâtir, & qui se rendit le 7 Septembre, 1202 (b). Guillaume, frere du Duc de Brabant, & Henri, Comte de Kuik y furent pris. Pendant ce siege, Henri ayant tiré de puissans secours de Cologne, de Liege, de Limbourg & de Flandre, coupa le retour aux Hollandois, & les attaqua proche de Heusden. Ils se désendirent avec tant de valeur, qu'ils se firent tailler en piéces, & le Comte de Hollande demeura prisonnier (c).

Défaite des Hollandois.

Theodoric prisonnier.

La Hollande

& la Gueldre ravagées.

Les Trajectins voyant la Hollande & la Gueldre fans Souverains, ravagerent ces deux Provinces, quoique la No-

blesse qui s'étoit assemblée, les repoussat plus d'une sois avec grande perte; tandis que de l'autre côté l'Evêque d'Utrecht brûla la Veluwe, reprit Dewenter & se rendit maître du Comté de Zutsen (d). Les deux Comtes ennuyés de leur captivité, Traité de paix. fignerent enfin un traité de paix, aux conditions que le vainqueur leur voulut accorder, & payerent de grosses rançons pour obtenir leur liberté. Celle de Theodoric montoit à deux mille marcs d'argent (e). L'accord conclu entre le Comte & l'Evêque n'est pas venu en entier jusqu'à nous. On sçait seulement que le Comte de Hollande devint Vassal de l'Eglise d'Utrecht (f). Celui de Gueldre reconnut aussi pour Suzerain le Duc de Brabant ou Basse Lorraine, & s'obligea de le suivre à la guerre, sous peine de confiscation de son Fies (g). Par un acte séparé, il lui céda ce qu'il possédoit dans les pays

(a) Anonym. de Reb. Ultraject. Cap. XIII. pag. 10.

(b) Beka, ubi supra.

(c) Melis Stoke Chron. dans Dider. VII. pag. 64. (d) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1202.

(e) Idem. Ibid. (f) Beka in Theod. II. pag. 63. Comp. inter Theod. Traject. & Wilh. Holl. ap. Hedam. pag. 188. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VII. pag. 291.

de Megen & Kempenland, & dans Oosterbeeke, & les Brabançons furent affranchis de tous péages fur le Rhin. Le

(g) Mirai Donat, Belg. Lib. II, Cap. LXXXIV. in Oper. Diplom. Tom. I. pag;

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 117

Duc s'engagea de son côté à protéger le Comte envers & contre tous, à l'exception de l'Empereur & de l'Empire; & le Pape autorisa sa Noblesse & ses Officiers à le forcer, en cas de contravention, d'exécuter les articles de ce traité,

qui fut conclu à Louvain en 1203 (a).

La rigueur de ces conditions prouve suffisamment le mauvais état où se trouvoit alors Otton; & celui de Theo- Hollande. doric n'étoit pas moins pressant. Le traité que le dernier figna le 3 Novembre de la même année, roule principalement sur les pays situés aux embouchures de l'Escaut & de la Meuse. Le Duc de Brabant sit revivre les anciennes prétentions qu'il avoit sur ce district; il eut recours au partage entre les petits-fils de Charlemagne, & soutint que la Lorraine, Lotharingiae Regnum, s'étendoit jusqu'à la mer, que depuis elle fur partagée en haute & basse, & que comme la premiere fut nommée le Duché de la Moselle (b), la seconde étoit le Duché de Brabant sans changement sur les limites. Les Comtes de Hollande soutenoient au contraire. que les Pays-Bas avoient été donnés à différens Souverains, Vassaux de l'Empire, du nombre desquels étoit le Duc de Brabant. Le Duc Henri profita de l'occasion pour établir ses prétendus droits, & le Comte forcé de se reconnoître son Vassal, au lieu du pays qui s'étendoit vers la Zeelande. lui céda la ville de Dordrecht, le terrein des deux côtés de l'eau appellé Dordrechtswaarde, Hereswaarde, & tout le Brabant. pays entre Stryen & Waalwyk, que le Duc lui rendit à titre de Fief. Theodoric s'obligea aussi de le servir dans ses guerres, à l'exception de celles qui seroient contre l'Empereur. Ces fiess devoient passer aux plus proches héritiers. selon la coûtume de Brabant. Il cédoit de plus au Duc les droits qu'il avoit sur Breda, & le Duc s'engageoit à le protéger contre tous ses ennemis, à la réserve de l'Empire. Il étoit encore stipulé que les Brabançons ne payeroient que les péages ordinaires, & que leurs créanciers ne pourroient

THEODORIG VII.

1203. Conditions dures pour la

Dordrecht

(a) Butkens. Trophées de Brabant dans les Preuves. pag. 52. Du Mont Corps Diplom. Tom. I. Part. I. pag. 129.

(b) Sigebert Gemblac. ad ann. 1033. 1044. 1048. 1070.

Turopoure saisir leurs effets ni les arrêter, qu'après avoir constaté un déni de Justice de la part de leurs Juges naturels. Ce Traité. qui devoit avoir lieu entre les Princes contractans & leurs héritiers, fut signé par un grand nombre de témoins des deux côtés; & les hommes du Comte prêterent serment non-seulement de l'observer, mais encore d'y forcer leur Comte en cas de contravention. Nous trouvons entre ceux-ci, Rogiet de Meerhem, Hugo de Voorne, Theodoric d'Altena, Gerard de Horst, Guillaume de Teilingen, Simon, Jean & Ysbrand de Haarlem, Albert Bernardi [ou Banjaard] Wouter d'Egmond, Floris de Welde [ou de Leede], Philippe de Wassenaar, Henri & Jean de Ryswick, & Theodorie de Bockel (a).

Mort de Theodoric.

Sos Enfans.

Theodoric concut tant de chagrin de se voir forcé de reconnoître un Suzerain pour un pays qu'il possédoit de tems immémorial en franc-aleu, qu'il en tomba malade à Dordrecht, & y mourut le 4 Novembre, 1203 (b). Il n'avoit eu que deux filles; l'aînée, qui avoit épousé Henri, Prince héréditaire de Gueldre, étoit morte avant lui; & la seconde, qui se nommoit Ada, ne lui survécut que pour éprouver les malheurs où la précipita l'envie de dominer d'une femme altiere, qui n'écoutoit que son caprice, & ne prenoit conseil que d'elle-même.

(a) Voyez le Corps Diplom. Tom. I. Part. I. pag. 130. Butkens Trophées de Brabant, pag. 53. Hift. de la Patrie Tom. II. Liv. VII. pag. 194.
(b) Godefr. Monach. ad ann. 1203. pag. 274. Beka in Theod. II. pag. 63. Leon Monach. Brevic. pag. 155. Melis Stoke Chron. dans Dideric VII. pag. 64. Conf. l'Hift. de la Patr. ubi supra. pag. 295.





# ADA,

### Douzième (Comtesse) de Hollande.

VICTIME de l'ambition d'une mere qui sacrifioit tout au désir de conserver son autorité, la malheureuse Ada perdit à la fleur de son âge la Couronne & la liberté; & malheurs. son regne fut si court que quelques Auteurs la tetranchent du nombre des Souverains de Hollande (a). Adelaide sa mere crut perpétuer fa domination en mariant sa fille, qui n'avoit que dix-sept ans, avec un Gentilhomme, qui lui devant son élevation, demeureroit dans sa dépendance. Elle jetta les disproportionyeux sur Louis, Comte de Loon ou de Loss, qui fortoit de né avec le Gerard, Comte de Loss, & de Marie, fille de Henri III, Comte de Comre de Gueldre (b). Louis portoit le nom de Loss ou de Loon, d'un ancien Comté situé dans la Lorraine, & mouvant de l'Evêché de Liege, auquel il fut téuni en 1372 par l'extinction de cette Famille. Adelaïde avoit formé son plan du vivant même de fon mari, qui, se voyant au lit de la mort, demanda Guillaume son stere, avec lequel il avoit dessein de se reconcilier entiérement. Il paroît qu'il vouloit lui confier la tutele de la jeune Princesse, & parrager le gouvernement entre ce Prince & la Noblesse (c) Mais la Comtesse ayant pénétré ses vûes, & craignant la fermeté de Guillaume, mit tous ses soins à cacher à celui-ci la maladie de son frere, & précipita le mariage de sa fille aussitôt qu'elle en fut la maîtresse (d).

Elle avoit trouvé le secret de gagner le Comte de Benthem & quelques-uns de la Noblesse. Nous avons une lettre

Intrigues do

Source de les

1203.

(a) Barland. Hist. Com. Holl. in Dideric VII. Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. II. pag. 198.

(b) Mantelii Hist. Loss. pag. 302. Scriver, Not. in Chron. Leod. ad ans.

(c) Leon. Monach. Brevic. pag. 155. (d) Wilhelm Procurat, ad ann. 1203.

ADA. dans laquelle elle écrit à Jean, Roi d'Angleterre, que le plus grand nombre des Seigneurs Hollandois avoient arrêté le mariage de sa fille avec le Comte de Loss. Elle nomme entr'autres Rogier de Meerhem, Hugo de Voorne, Theodoric d'Altena, Simon, Jean & Ysbrand de Haarlem, Guillaume de Teilingen, Volpert & Florent de Leede, Arnould & Henri de Ryswick, & Wouter d'Egmond (a). Mais il paroît que c'étoit une supposition de sa part, & les anciennes Chroniques nomment Simon de Haarlem, Guillaume de Teilingen & Wouter d'Egmond à la tête du parti contraire dès le commençement des troubles (b).

Indécence au riage.

Adelaïde assurée de la mort prochaine de son mari, avoir sujet de ce ma- appellé secretement le Comte de Loss, & l'avoit caché dans la maison d'Altena, afin qu'il fût à portée de consommer le mariage aussitôt que Theodoric auroit les yeux fermés. Le Comte de Loss se rendit à Dordrecht au premier avis qu'il reçut, & les fêtes nupriales de la fille précéderent les funérailles du pere, dont le corps ne fut porté qu'au bout de neuf jours à l'Abbaye d'Egmond sans suite & sans cé-

rémonie (c).

XVII. La Noblesse appelle Guillaume.

La Noblesse surprise de la témérité de cette semme, résolut de secouer un joug honteux, & de ne point reconnoître pour Souverain un simple Gentilhomme, dont la naissance étoit moins illustre que celle de beaucoup d'entr'eux. Philippe de Wassenaar & Jean de Ryswick soutinrent les premiers qu'on devoit rétablir le droit incontestable que Guillaume avoit à la succession de Florent son pere, & Simon de Haarlem, Guillaume de Teilingen, Wouter d'Egmond, Albert Banjaard & Jacques, Burggrave de Leide, se rangerent de leur parti. Ils s'assemblerent tous à Egmond, où ils convinrent d'appeller secretement Guillaume, & de lui déférer le gouvernement de l'Etat. Le Comte se rendit aussitôt chez Wassenaar, où il

(c) Melis Stoke, ubi supra. Wilhelm, Procurat, ubi supra.

demeura

<sup>(</sup>a) Liter, Adelh. Comitiss. in Act. Publ. Angl. Tom. I. P. I. pag. 46. Melis. Stoke, Chron. dans Dideric VII. pag. 64. 65.
(b) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VII. pag. 300.

DES PROVINCES-UNIES. LEV. VI. 121 demeura quelque tems si bien caché, que les domestiques mêmes de la maison ne le reconnurent pas. Il vint ensuite à Vlaardingen sous l'habit d'un mendiant; il y trouva un vaisseau sur lequel il passa dans l'Isle de Schouwen, dont le peuple le reçut avec de grandes démonstrations de joye, & le conduisit à Zirikzee, où il fut proclamé. Les Etats de proclamé Zeelande s'étant assemblés déclarerent Ada déchue de la Comte-Couronne, attendu qu'elle avoit épousé Louis de Loss, sans le consentement de la Noblesse, & consirmerent l'élection de Guillaume, qu'ils déclarerent héritier légitime de son

pere & de fon frere (a).

Wouter d'Egmond & Banjaard travailloient cependant à mettre les Kennemers dans son parti ; ils se proposerent d'enlever Adelaïde & les deux époux, pendant qu'ils seroient à l'Abbaye d'Egmond où ils devoient venir, pour les funérailles du dernier Comte. Wouter de Raven, ayant découvert leur dessein, en avertit la Comtesse, qui se sauva précipitamment à Haarlem avec sa fille & son gendre. Leur arrivée en cette Ville y excita une émeute si considérable, Haarlem. que les Princesses effrayées se mirent entre les mains de Gysbert d'Amstel, qui profita de la nuit pour les transporter par eau à Utrecht. Mais la jeune Ada ne se croyant pas encore en sûreté dans une Ville où Florent, son oncle, étoit Prevôt du Chapitre, en sortit pour se resugier dans le Bourg de Leide sous la protection de Roger de Meerhem & de Hugues de Voorne, zélés partisans de son mari. Ainsi cette Princesse qui n'avoit été que dix-huit jours (b) avec le Comte de Loss, en fut séparée pour ne le revoir que longtems après.

A ces nouvelles Egmond & Banjaard accoururent avec les Kennemers, & Wassenaar amena ses Vassaux. Ceux de a Leide. Leide, surpris par une attaque si peu prévue, furent contraints de se rendre faute de vivres, sans autre condition

ADM

Guillaume

XVIII. Fuite d'Ada;

Emeute &

Ada affiegée

<sup>(4)</sup> Wilhelm. Procurat. ad ann. 1203. Melis Stoke Chron. dans Ada, pag.

<sup>(</sup>b) Liter. Adelh. Comitiss. in Act. Publ. Angl. ubi supra. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VII. pag. 304. not. 2. Tome III. Q

que la vie, & la Comtesse sur donnée en garde à Guislaume de Teilingen son parent, qui la remit entre les mains de Guillaume. Le Comte, qui vouloit s'assurer d'elle, & la soustraire à la vue des peuples, de peur que cet objet ne réveillât leur affection pour elle, la sit conduire d'abord dans l'Isse de Texel, où elle sut servie selon sa condition; mais dans la suite il la sit transsérer en Angleterre (a), d'où son mari eut bien de la peine à la retirer.

(a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1103. Liter. Adelh. Comitiss. in Act. ubit fupra. Le Clerc Anonym. pag. 93. Conf. Diplom. Honor. III. ap. Matthæum. Anal. Vet. Ævi. Tom. III. pag. 125. Annal, Egmond, apud Scriver. ad ann. 1203. Vossii Annal. Holl. Lib, III. pag. 96.





### GUILLAUME

Treizième Comte de Hollande.

UOIQUE la détention d'Ada en Angleterre laissat le champ libre à Guillaume, il eut encore beaucoup à travailler pour s'affermir dans son nouvel Etat. Le Comte de Loss rassembla ses partisans, & voulant s'assurer du secours des Princes voisins, il leur représentoit, que la cause laume. d'Ada étoit celle de tous les Souverains; que si l'on souffroit que les peuples décidassent du droit des Couronnes, il n'y auroit point d'autorité qui ne sût exposée à leur caprice, « que rien ne seroit plus dangereux que l'impunité d'un pareil exemple. Il gagna Hugues & Theodoric, Evêques de Liege & d'Utrecht, Henri, Duc de Limbourg, & Philippe, Comte de Namur (a). Il promit à l'Evêque d'Utrecht deux mille marcs d'argent, & de lui porter l'hommage de son Comté; & lui donna son frere en ôtage pour sûreté de sa parole (b). Ce fait est prouvé par le fragment qui subsisse de cet accord (c); mais un Auteur contemporain ajoute, que l'Evêque s'étoit engagé de son côté à lui faire obtenir de l'Empereur un Diplome qui le faitit de la propriété de la Hollande (d).

Otton, Comte de Gueldre, quoique beau-pere de Guillaume, demeura neutre. Ysbrand & Gerard de Haarlem, retire en Zee-Arnould & Henri de Ryswick, & Jean Persyn, se déclarerent pour Loss, qui, dès que le printems sut venu, se mit en campagne à la tête d'une bonne armée. Guillaume hors d'état de lui résister, repassa en Zeelande, laissant Wouter d'Egmond & Albert Banjaard dans le Kennemerland, &

XIX. GUILLAUME Ligue du Comte de Los contre Guil-

1204.

Guillaumele

<sup>(</sup>a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1204.

<sup>(</sup>b) Beka in Theodor. II. pag. 63. (c) Apud Hedam, in Theodor. II. pag. 187. (d) Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. XIV. pag. 11,

la Hollande.

Guillaume de Teilingen avec Philippe de Waffenaar pour garder le Rhinland. Ces Seigneurs bâtirent les Forts de Tenà la désense de Busche, aujourd'hui Ten Bosch sur le Vegt, ou Boskoop sur la Gouwe, & celui de Swadenburg, qui est à présent Zwammerdam sur le Rhin. Florent, Prevôt d'Utrecht & frere de Guillaume, se chargea de la désense de celui-ci, & Otton, Comte de Benthem, qui avoit quitté le parti du Comte de Loss, se jetta dans l'autre (a).

XX. Les Terres &Amstel ravagées par les Kennemers

Cependant les Kennemers avec Egmond & Banjaard à leur tête, voulant se venger des courses que le Seigneur d'Amstel avoit faites sur leur pays, & de l'évasion du Comte de Loss qu'il avoit facilitée, sirent une irruption sur ses terres qu'ils ravagerent, & brûlerent son Château, l'un des plus magnifiques qui fut alors. Sur la nouvelle qu'ils reçurent que les Trajectins venoient au secours, ils percerent les digues, mirent le pays sous l'eau, marcherent vers Muyden & Weesp le long du Vegt jusqu'à Breukelen, mettant tout à feu & à sang, & retournerent chez eux chargés de butin, sans avoir perdu un seul homme. Simon de Haarlem qui feignoit d'être dans les intérêts de Guillaume, fit naître au fujet de cette expédition quelques foupçons fur sa sincérité; & pour lors il leva le masque & passa dans le parti du Comte de Loss (b).

L'Eveque L'Utrecht marche pour le Comte de Lois.

L'Evêque d'Utrecht, outré de ces ravages, manda tous ses Vassaux & vint aslieger Ten Busch. Florent se préparoit à défendre ce Fort; mais les Trajectins qui composoient sa garnison, à la vûe de leur Pasteur, refuserent de prendre les armes, & le forcerent à capituler. Le Prevôt s'étant rendu prisonnier su conduit au Château de Ter Horst, & l'armée s'avança jufqu'à Leide (c).

Le Comte de Loss maître de la Si d-Hollani G

Le Comte de Loss pénétrant de son côté par les frontieres de Brabant, assembla son armée aux environs de Dordrecht, où ses munitions arrivoient par mer. Guillaume rensermé dans la Zeelande, & n'ofant se montrer, se contenta d'enlever

(a) Beka, ubi supra, pag. 64.

(e) Wilhelm. Procur, ad ann. 1204. Godefr. Monach. ad ann. 1204.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke, Chron. dans Ada. pag. 68. Wihelm. Procurat. ed ann. 1204

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 125 quelques vaisseaux; ce qui n'empêcha pas son Rival de sou- Guillanne le mettre en peu de tems toute la Sud-Hollande, & de joindre ensuite les Trajectins. Les Kennemers ne pouvant résister à leurs forces réunies, furent contraints de se soumettre; & le Comte de Loss leur imposa une amende de cinq cens mares d'argent. Il laissa l'Evêque d'Utrecht à Haarlem; & marcha vers S. Aagtendorp, aujourd'hui Bewerwyk ou Eechtrop, brûla le Village & le Château qui appartenoit à Banjaard, traita de même celui d'Egmond; mais il respecta l'Abbaye & le Village. Les Episcopaux manquant alors de vivres, & craignant qu'on ne leur coupât la retraite, retournerent dans le Diocese. Quelques Auteurs avancent que ee fut à la priere de Loss, qui se croyant au-dessus de ses affaires, voulut les empêcher de prendre racine en Hollande, où ils n'étoient jamais entrés si avant (a).

Cependant Philippe, Comte de Namur, auquel Bau- Les Flamands douin IX, Comte de Flandre & son frere, en partant pour s'emparent de la Terre-Sainte, avoit confié l'administration de ses Etats, entra dans Walcheren, pendant que Hugues de Voorne s'emparoit de Schouwen. Philippe s'étoit engagé d'aider Loss à chasser Guillaume de la Zeelande, à condition que les Flamands seroient affranchis des péages de Geervliet. L'invasion sut si subite que Guillaume n'eut que le tems de Guillaume se se fauver, sous un habillement de pêcheur, dans une bar- sauve.

que, où il se cacha sous un monceau de filets (b).

Le Comte de Loss n'avoit point l'ame assez forte pour foutenir sa bonne fortune. Il s'abandonna à la mollesse, Mollesse de compagne inséparable de la sécurité; et tandis qu'il ne Loss. s'occupoit que de ses plaisirs, son bonheur l'abandonna. Voorne s'étant attiré la haine des Zeelandois par ses vexations & ses rapines, ces peuples coururent aux armes, le rappellé en chasserent des Isles, & rappellerent Guillaume.

Le bruit du retour du Comte à la tête d'un bon corps de

Guillaume Zeelande-

(a) Beka & Wilhelm. Procurat. ubisupra. Melis Stoke Chron. dans Ada, pag.

70. 71. Anonym. de Reb. Ukraj. Cap. XV. pag. 11.
(b) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1203. Melis Stoke dans Ada, pag. 71. Vollik Annal. Lib. III. pag. 201. Petit: Chron. de Holl. Tom. I, Liv. II. pag. 2001

Guillaumil. Zeelandois, réveilla ses partisans: Egmond, Teilingen & Wassenaar assemblerent les Kennemers & ceux du Rhinland. & s'établirent à Leide, pour y attendre le Comte. Guillaume ne doutant pas que sa présence en Hollande ne sit encore plus d'effet, se détermina à passer la mer, & résolut de risquer le fort d'une bataille. Le Comte de Loss qui s'étoit campé à Voorschoten, où les vivres abondoient, se réveilla de sa léthargie, & pour prévenir les mouvemens dont il craignoit les fuites, il se proposa d'attaquer les Kennemers avant l'arrivée du Comte. Les troupes aguerries du Comte de Loss vinrent facilement à bout d'une multitude mal-disciplinée; & pour comble de malheur, le pont du Rhin, qui traverse la Ville de Leide, s'étant rompu, la plûpart furent noyés, & Teilingen entr'autres demeura prisonnier.

Le Comte de Loss victoricux auprès de Leide.

lande.

Guillaume à la tête d'une armée en Hol-

Guillaume loin de se laisser abattre par la défaite des siens. se pressa de passer la mer, & son arrivée sit l'esser qu'il en avoit espéré. La Noblesse & les peuples accouroient en foule se ranger sous ses drapeaux; & malgré l'échec que son parti venoit d'essuyer, il se trouva bientôt assez fort pour hasarder le passage de la Meuse & prendre poste à Ryswick. Le Comte de Loss se retrancha dans son camp de Voorschoten; mais sur la nouvelle que les Hollandois joignoient de tous côtés fon compétiteur, il pria le Duc de Limbourg de passer à leur camp, sous prétexte de parler d'accomodement, & d'examiner le nombre & la contenance de l'ennemi.

Déroute totale de l'armée de Loss.

On ignore si ce Prince se laissa gagner, ou s'il sut frappé d'une terreur panique à la vûe de ces troupes; mais à son retour, il déclara au Comte que cette armée déja formidable par elle-même, groffissoit tous les jours, qu'il n'étoit pas en füreté dans son propre camp; que les Hollandois se pressoient d'abandonner son parti; que ses soldats mêmes n'attendoient que l'approche de son rival, pour passer sous ses enseignes; qu'il lui conseilloit de profiter du reste de sidélité que quelques-uns conservoient encore, pour mettre sa vie en sureté,& que pour lui il ne perdroit pas un moment pour regagner ses Etats. Il partit en effet avec les siens, sans qu'il fût possible de le retenir, & sa retraite entraîna l'armée, qui se dissipa

DES PROVINCES-UNIES. Ltv. VI. avec autant de désordre, que si l'ennemi eût remporté une Guillaume I. victoire complette. La terreur étoit si grande, que les soldats abandonnerent le camp dans l'état où il étoit, & les fuyards cachés dans les roseaux, se laissoient assommer par les femmes, sans oser se défendre (a).

A cette nouvelle, Guillaume se mit à leur suite, & les poussa jusques sous les murs d'Utrecht, où les voyant trop bien appuyés, il les laissa pour aller attaquer le Château d'Asperen, place importante, située sur la Linge & appartenant à Volpert & Florent de Leerdam, qu'il rasa aussi-tôt qu'il rase le Chil'eut prise (b). Pendant qu'il étoit occupé à ce siege, l'Evêque d'Utrecht ayant rassemblé ses troupes, se vengea sur Dordrecht, qu'il brûla par le moyen des feux d'artifices qu'il

jetta dans la Ville (c).

Les succès de ces premieres hostilités, entre les Hollandois & les Trajectins, aussi funestes aux uns qu'aux autres, Traité de paix entre l'Eveque émoussoient des deux côtés l'ardeur de la vengeance, & l'on & Guillaume. commença à parler d'accord. Le Comte se reconnut Vassal de l'Eglise, comme son frere l'avoit été. On convint que les Hollandois & les Trajectins jouiroient du droit de Citoyens dans les Villes appartenant aux deux Souverains; le Comte renonçoit à construire des digues sur le Rhin à Zwadenburg ni dans aucun autre endroit. On accorda aux Vaisseaux chargés de sel . la liberté du passage. L'Evêque de son côté donnoit aux Hollandois le droit de commercer dans l'Oostergo & le Westergo. & l'on renouvelloit à l'égard de la Frise le Traité conclu en 1165, entre l'Evêque Godefroy & Florent III. En conféquence les commissions des Officiers devoient s'expédier au nom des deux Souverains. L'Evêque s'engageoit à faire administrer la Justice d'Heeswyck près de Montsoort par un Envoyé, & de payer un quart du produit du gresse au Comte. En cas de disputes au sujet de la dixme, on arrêta qu'on s'en rapporteroit au ferment de la partie plaignante, & les deux Princes renonçoient de donner asyle aux criminels. Ce Traité sur juré

Guillaume teau d'Aspe-L'Evéque d'Utrecht brûle Dordrecht.

XXII.

(a) Melis Stoke & Wilhelm. Procurat. ubi supra.

(b) Vossii Annal. Holl. Lib. III. pag. 103. (c) Annal. Egmond. apud Scriver, ad ann. 1204. Beka in Theodor. IL.



DES PROVINCES-UNIES. LIV. VI. 129

geux, qu'on peut présumer qu'il avoit souffert un échec consi- Guillaume I. dérable; quoique les anciens Auteurs n'en disent rien. Les Traité déta-Chroniques Flamandes parlent du siege de Zierikzee (a), vantageux pour Guillau-& peut-être le Comte se trouvant pressé dans cette Ville, sut me. contraint de subir les conditions qu'on voulut lui imposer (b). Ce Traité, dont la copie est venue jusqu'à nous, est daté du mois d'Octobre, jour de Saint Donatien, en 1206, & signé dans la Prevôté de Bruges. Louis, Comte de Loss & de Hollande, & Guillaume, fils de Florent, Comte de Hollande, y sont dénommés comme parties intéressées, & Philippe, Marcgrave de Namur & Avoué de Flandre, comme Médiateur. Guillaume fait cession de la Hollande, à la réserve des terres qui avoient appartenu à Adelaide, sa mere, pour lui tenir lieu de sa dot. Il céde aussi Sharpenisse, Duiveland, Stavenisse, Dreischor & le pays Oriental & Occidental de Voorne; ensorte que Guillaume ne conservoir que ce qui étoit situé de l'autre côté de Mosella ou Mosselkreek, qui traversoit alors le Sudbeveland, à l'Ouest de Reimerswaale. avec quatre cens livres de rente sur le péage de Geervliet. Le survivant des deux est nommé héritier de l'autre. Les grands Vassaux signent cet Acte comme témoins & garands de son exécution, & s'engagent à porter l'hommage aux deux Comtes & à l'Evêque d'Utrecht. Guillaume de plus s'oblige d'aller à Dordrecht, à Leide, à Haarlem, à Hardinglem (peutêtre Vlaardingen), pour relever les habitans du serment qu'ils lui avoient prêté, les porter à reconnoître le Comte de Loss; & les deux Souverains promettent de tenir en Fief mouvant du Comté de Flandre, les susdits pays situés à l'Est de l'Escault, & le Bourg de Leda, (Leide ou peut-être Leerdam). L'Evêque de Liege, le Duc de Brabant & le Marcgrave de Namur, signent ce Traité comme Médiateurs (c).

Nous ne voyons pas cependant de preuves de l'exécution Incertitude de de cet accord. Les Chroniques portent que Louis étant dé. ce Traité.

(a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1203.

campé avec son armée des environs d'Utrecht, retourna dans

<sup>(</sup>b) Hist. de la Patr. ubi supra. pag. 324.
(c) Vid. Pactum apud Manthaum Anal. Vet. Evi. Tom. III. pag. 126. Tome III.

Gullaumi I. son Comté de Loss (a), sans avoir recueilli aucun avantage de cette expédition; & depuis ce tems-là il ne rentra plus en Hollande (b). Guillaume demeura maître de tout le pays entre le Honte & les Lauwers, quoique son Concurrent l'eût foumis à la Suzeraineté du Duc de Brabant, à l'excéption du Bourg & du Bourggraviat de Leide, & que ce dernier se fût obligé de le soutenir contre les entreprises de son ennemi (c). Nous trouvons que Guillaume se plaignit à Innocent III, du Traité qu'on lui avoit extorqué; & le Pape renvoya cette affaire devant l'Archevêque de Treves. Le Comte de Hollande, qui refusa de se soumettre à cet arbitrage, sut excommunié par l'Archevêque. Cette censure lui sit prendre le parti d'aller à Rome, & le Pape Honoré III, Successeur d'Innocent, après avoir levé l'excommunication, lui donna pour Juge l'Abbé de Saint Laurent, à Oostbroek, près d'Utrecht (d). On ne voit rien sur la suite de cette affaire; il semble pourrant qu'en 1216 ou 1217 Honoré confirma par des Lettres-Pauntes le Traité fait entre Louis & Guillaume (e).

XXIV. Cause de la détention d'Ada en Angleterre.

£207.

L'article de ce Traité qui regardoit Ada, & dont nous n'avons pas parlé, causa au Comte de Loss bien des embarras avant son exécution. Cette Princesse étoit toujours en Angleterres Guillaume s'étoit engagé de la redemander, ou même d'aller en personne pour la ramener, & la rendre à son époux; mais cette convention ne fut pas mieux exécutée que les autres. Adelaïde écrivit en 1207 à Jean, Roi d'Angleterre, pour lui redemander sa fille, & une circonstance qu'on trouve dans salettre, fait présumer les motifs de sa détention. La Comtesse veut d'abord prouver la légitimité du mariage d'Ada avec le Comte de Loss, par le consentement de la Noblesse, du Comte de Benthem & de l'Evêque d'Utrecht, ses oncles (f);

(a) Melis Stoke Chron. dans Ada, pag. 76+

(e) Vid. Diplom. apud Matthæum. ubi fupra, pag. 125.

<sup>(</sup>b) Idem . dans Guillaume I. pag. 77.
(c) Voyez Butkens Troph. de Brabant dans les Preuv. pag. 57.
(d) Vid. Epist. Honorii III. apud Matthæum Anal. Vet. Ævi. Tom. III. pag.

<sup>(</sup>f) Litt. Testim. de Marit, Com, Holl. in Act. Publ. Angl. Tom. I. P. Li pag. 46.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VI. 137 & prie le Roi Jean de ne point ajouter foi aux calomnies qu'on Guilliume I: débite sur ce sujet (a). D'où il est aisé de conjecturer que Guillaume & ses Adhérans avoient persuadé aux Anglois que le mariage étoit nul, & qu'il étoit nécessaire pour assurer la paix des Pays-Bas de retenir la Princesse en Angleterre (b). Le Roi fit examiner la question par ses Théologiens, & sur leurs décisions il se détermina à lui rendre sa liberté.

Elle revient

Sa morti

Il est vraisemblable que ce sut Wouter Bertrand envoyé par Loss en Angleterre, pour jurer une alliance avec Jean en Hollande, & pour ramener la Princesse, qui présenta cette lettre au Monarque. Ada revint alors en Hollande, où elle vivoit encore en 1218, comme il paroît par une Chartre de son mari, en date

de cette année (c).

Mais elle mourut presqu'aussitôt, & sut enterrée à Her-

kenrode (d).

Le Comte de Loss conclut aussi un Traité, par lequel il Traité de Loss fe reconnoissoit Vassal de la Couronne d'Angleterre, & s'en- avec l'Anglegageoit à passer la mer à la tête d'une armée, toutes les sois que le Roi auroit besoin de son secours. Il s'obligeoit encore à soutenir l'Empereur Otton, tant qu'il seroit sidele à son oncle (e). Ce Traité est le premier entre l'Angleterre & la Hollande, dont nous ayons des copies authentiques (f). Cependant il y en a qui prétendent qu'en 1194 Richard I avoit conclu une Ligue défensive avec Theodoric VIII (g). Pour expliquei l'engagement que le Comte de Loss prit alors par rapport à l'Empereur, il est nécessaire de reprendre l'assaire de plus haut.

Henri VI étant mort en 1197, Frederic, son fils, lui fuccéda au Royaume de Sicile; mais les Electeurs le trouvant Traite.

(a) Liter. Adelh. ubi supra.

(b) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 329. (c) Vid. Mirxi Oper. Diptom. Tom. II. Cap. XL. pag. 383. & Cap. LIX.

(d) Mantel. Hift. Loffent. pag. 156. Matthæi Anal. Vet. Evi. Tom. III.

pag. 132.
(e) Convent. Comit. de Loss, in Act. Publ. Angl. Tom. I. Part. I. pag.

(f) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 330. (g) Le P. Daniel, Hist. de France. Tom. III. pag. 449.

Guillaure I, trouvant trop jeune pour le mettre à la tête de l'Empire, se partagerent fur la nomination d'un Empereur, entre Philippe, Duc de Suabe, frere de Henri, & Otton, Duc de Saxe, parent du Roi d'Angleterre. Adolphe, Electeur de Cologne, & Henri, Duc de Lorraine, se déclarerent pour le dernier. Nous remarquerons en passant, que ce Henri est le premier qui se soit qualissé Duc de Brabant (a), & que ce nom étoit peu connu avant lui. Theodoric VII, Comte de Hollande, qui vivoit encore, soutenoit Philippe, & l'Evêque d'Utrecht se joignit à lui, quoique l'Archevêque de Cologne, son Métropolitain, fût du parti contraire (b). Le Pape & le Roi de France s'étoient déclarés du même côté. Mais Richard I & Jean, qui lui succéda en Angleterre, tinrent constamment pour Otton leur parent; & ce fut en se déclarant pour eux que le Comte de Loss obtint la liberté d'Ada, pendant que Guillaume demeurant attaché à Philippe, obtint de ce dernier la confirmation dans le Comté de Hollande (c).

1208.

1211-

(d), il sembloit que son Rival dût demeurer sans Concurrent; mais Sifrid, Archevêque de Mayence, Légat du Pape, Philippe-Auguste, Roi de France, & quelques Princes de l'Empire, se presserent de lui opposer Frederic, Roi de Sicile, qui fur élu Empereur à Bamberg en 1211 (e). Le Comte de Loss qui n'espéroit plus rien de l'Angleterre, repassa de ce coté (f), & l'Evêque de Liege, son Seigneur

Philippe ayant été assassiné à Bamberg le 22 Juin, 1208

Suzerain, le suivit (g).

XXV. Traité de Guillaume

Guillaume profita de leur démarche pour regagner l'amitié de l'Angleterre, & par ce'moyen il obtint d'Otton le Diavec l'Angle- plome qui le confirmoit dans la possession de la Hollande &

(a) Epist. Henrici ad Innocent. III. apud Mirzum Diplom. Belg. Lib. 1. Cap. LXXIV. pag. 194. in Oper. Diplom. Tom. I.

(b) Anonym. de Reb. Ultraj. cap. XV. pag. 12. Vid. Diplom. Philippi apud Hedam, pag. 186.

(c) Diplom. Philippi apud Butkens, Trophées de Brabant, dans les Preuves, pag. 56.
(d) Godefr. Monach. ad ann. 1209.

(e) Idem, ad ann. 1211.

(f) Epist. Joann. Reg. Angl. in Act. Publ. Angl. Tom. I. Part. I. pag. 717. (g) Ægid. de Aur. Vall. Chron. Cap. C.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VI. de tous les fiefs que Florent & Theodoric avoient tenus de Guillague L. l'Empire. Cet Acte est daté de Nimegue le 13 Janvier ... 1213 (1214) (a).

Le 29 Mars suivant il conclut un Traité avec Jean, par lequel il s'obligeoit de lui fournir vingt-cinq hommes d'armes, en cas qu'il sût attaqué dans son Royaume, à condition que le Roi payeroit la solde tant qu'ils seroient au-delà de la mer-Ces vingt-cinq hommes d'armes formoient un corps d'environ deux cens cinquante Cavaliers, sans l'Infanterie qui suivoit à proportion (b). Il lui promettoit encore de lever cinq cens ou mille Soldats dans sa Province. Jean de son côté s'engageoit à lui payer annuellement quatre cens marcs d'argent; se Comte percevoit cette rente à titre de fief, & se reconnoissoit

Vassal de la Couronne d'Angleterre (c).

Henri, Roi d'Ecosse, étoit mort sans laisser d'héritiers, & Robert de Brusse s'étoit emparé de la Couronne. Guil- Ecosse pour se laume fongea à profiter de la liaison qu'il venoit de contracter avec Jean, pour faire valoir sur ce Royaume les droits qu'il avoit du chef de son ayeule Ada. Il équipa une Flotte, passa la mer, & se rendit maître de quelques places sur la côte; mais sur la nouvelle des préparatifs que le Comte de Motifs de sons Loss faisoit pour rentrer en Hollande, il sacrifia l'espérance prompttez d'un Sceptre qu'il falloit disputer, à la possession tranquille tours de ses Etats. Loss de son côté apprenant son retour, mandonna ses projets; ainsi la crainte que ces Rivaux se donnoient réciproquement, les força de demeurer en repos. Cependant on peut dire que l'invasion de la Flandre par les François ne contribua pas peu au retour précipité du Comte.

L'intérêt sensible que le Roi d'Angleterre y prenoit, en fir un indispensable à Guillaume, & l'engagea dans une guerre, courte à la vérité, mais peut-être la plus vive que jamais on ait faite. Il est nécessaire d'en expliquer la cause.

Innocent III ayant nommé & facré Archevêque de Can-

Il passe en

<sup>(</sup>a) Vid. Marten. & Durand. Thefaur. Anecd. Tom. I. col. 841.

<sup>(</sup>b) Voyez le Tom. I. Sect. V. (c) Conc. Wilhelmi, Comit. Holland, in Ac. Publ. Angl. Tom. I. P. L. 192.54.

Guerre de Flandre.

GUILLAUMEI, torberi le Cardinal Etienne Langton, le Roi Jean ne voulut point permettre qu'il prît possession de cette Eglise; & dans la chaleur de la querelle que ce refus excita entre le Pape & lui, il chassa de ses Etats tous les Evêques & Bénéficiers, & faisit leurs revenus. Le Pape indigné l'excommunia, délia ses sujets du serment de sidélité, le déclara déchu de la Couronne (a), & chargea Philippe II, Roi de France, de l'exécution de son décret. Le Roi tint à ce sujet un Parlement à Soissons, où ses Vassaux furent appellés, & tous furent d'avis d'entreprendre cette expédition; le seul Comte de Flandre s'y opposa. C'étoit Ferdinand de Portugal, qui par la faveur de Philippe II, & secondé par sa tante Mahaut de Portugal, veuve de Philippe, Comte de Namur, avoit épousé Jeanne, l'aînée des filles de Baudouin, Comte de Flandre. Ferdinand qui avoit été gagné par le Roi Jean (b), rendit son opposition encore plus choquante, en redemandant en même tems au Roi les villes d'Aire & de Saint Omer, qu'on l'avoit obligé de remettre à Louis, fils de Philippe, comme dépendantes du Comté d'Artois, que ce Prince possédoit du chef de sa mere.

Le Roi de France irrité de l'ingratitude & de l'arrogance de son Vassal, résolut de faire tomber sur lui les forces de terre & de mer qu'il avoit assemblées. Il entra en Flandre, prit plusieurs Villes, & ravagea le pays jusqu'à Gand, dont

il forma le fiege.

Cependant sa flotte, composée de dix-sept cens voiles, étoit arrivée à Dam, partie dans le port de cette Ville, & partie à la rade. Mais l'imprudence de l'Amiral Savary de Mauleon, qui laissa descendre à terre presque tout son monde, donna lieu à la flotte Angloise, commandée par le Comte de Salisbery, par Ferdinand, & par Renaud, Comte de Boulogne, révolté contre son Roi, de s'emparer de sept cens bâtimens, de diffiper presque tous les autres, de débarquer ensuite & d'assieger Dam. Philippe à cette nouvelle accourt de Gand, attaque ses ennemis, leur tue deux mille

(a) Rapin Thoyras Hist. d'Anglet. Tom. II. pag. 313. (b) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 335.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 135 hommes, fait plusieurs prisonniers de marque, & malgré Gothaburt. la difficulté du terrein coupé de fossés, les oblige de se rembarquer. Il brûle ensuite les environs de Dam, pour punir ses habitans de leur intelligence avec les Anglois, tire trente mille marcs d'argent de Gand, d'Ypres & de Bruges, pour le rachat de leurs ôtages qu'il avoit en main, & après avoir bâti à Lille une citadelle pour la tenir dans le devoir, il re-

vient en France.

Ferdinand après la déroute de Dam, s'étoit retiré dans Guillaume ans l'Isle de Walcheren, où Guillaume venoit d'aborder. Les secours des flamands. deux Comtes après une longue conférence, renouvellerent le traité conclu entre Florent III & Philippe, Comte de Flandre, & se promirent un secours mutuel. Le Roi de France s'étant retiré, Ferdinand s'avança pour recouvrer son pays. accompagné de Guillaume, qui avoit un corps de quinze mille hommes; mais la crainte d'offenser un Roi puissant. empêcha le Comte de Hollande de rester long tems en campagne. A peine Ferdinand eut-il repris les Villes qu'il avoit perdues, que Philippe survint, l'attaqua dans Lille, par un' brouillard très-épais, mit le seu à la Ville & en chassa le Comte à la lueur de l'incendie. Il ravagea ensuite le paysjusqu'à Calais, & l'été finissant il revint à Paris. Dans le tems même qu'il étoit occupé de cette expédition, le Comte de Saint Paul assiegea par son ordre & prit Tournai, & rasa le fort Château de Mortagne, qui étoit entre cette place & Valenciennes.

Ferdinand profita de l'hyver pour aller trouver le Roi Il y engige Jean, qui lui accorda des secours plus considérables, & Guil- aussi l'Empelaume de son côté se rendit auprès de l'Empercut Otton. afin de l'engager à passer dans les Pays-Bas avec l'armée qu'il avoit sur pied. La rigueur de la saison ne suspendoit point les opérations militaires. Renaud, Comte de Boulogne, ayant ramassé quelques troupes assiegea la citadelle de Calais, dont Philippe avoit démantelé la Ville. Il la pressoit vivement; mais Louis, fils de Philippe, qui vintau secours,

(a) Vid. Conv. apud Marten, & Durand, Thefaur, Anecd, Tom. I, col. 1037;

Guillaume L l'obligea de décamper. Les François, avant de se retirer : brûlerent Nieuport, Bailleul & Ostende, & ravagerent toute la côte maritime. Ferdinand ne tarda pas à prendre sa revenche. Revenu d'Angleterre avec des troupes & de l'argent, il se mit en campagne, brûla les fauxbourgs de Saint Omer. dévasta le Comté de Guines, en prit le Château & sit mourir presque tout ce qu'il y trouva. Il s'empara de même des Forteresses de Zantgat & de Tourneham, sit couper la tête aux foldats qui les avoient défendues, tira de grosses contributions d'Ardres, & ayant repoussé le Vicomte de Melun qui gardoit la frontiere, il rentra en Flandre par Gravelines.

Peu de tems après il fit une nouvelle course jusqu'aux portes d'Arras, brulant & détruisant tout ce qu'il rencontroit. Il réduisit en cendres Sachet près de cette Ville, ainsi que Hesdin, à la réserve du Monastere, & mit le siege devant Aire. Cette Ville sut si bien désendue, qu'au bout de trois semaines, repoussé de tous les assauts, il décampa & mena son armée dans le Brabant pour se venger du Duc Henri. qui jusqu'alors avoit toujours été du parti de la France. Le Duc s'enferma dans Bruxelles, où Ferdinand l'assiegea. Le Et y force le Comte de Hollande le joignit devant la place ; il venoit de quitter la flotte Angloise qu'il avoit commandée, & avec laquelle il avoit remporté plusieurs avantages sur les Escadres Françoises, Henri craignant de succomber sous tant de for-

Duc de Brabant.

1213.

Ces prises de Villes, ces incendies, ces meurtres & ces ravages n'étoient que le prélude d'une action décisive, dont l'avantage ne paroissoit point douteux aux yeux des Princes alliés. En effet l'Empereur Otton avec toutes ses forces, soutenu par les Anglois, les Flamands, les Hollandois, les Brabancons, & plusieurs Princes de l'Empire, assembloit sous Valenciennes une armée de cent cinquante mille hommes. Philippe Auguste ne pouvant lui opposer que cinquante mille hommes, les avoit postés dans un camp retranché sous Peronne. Une descente que les Anglois avoient faite dans le Poitou, d'où ils s'étoient avancés jusqu'à la Loire, l'avoit obligé de marcher de ce côté avec une partie de ses forces: il

ces réunies, fut contraint d'entrer dans leur alliance.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 137 il les avoit repoussés jusqu'à Blaye; mais l'orage qui se for- GUILLAUMEL moit en Flandre, & qui étoit sur le point d'éclater, ne lui

permettant pas de forcer Jean à repasser la mer, l'Anglois étoit revenu sur ses pas, à mesure que les François s'éloignoient: ce qui avoit obligé Philippe de laisser à Louis un nombre de troupes capable de tenir tête aux Anglois, & le mettoit dans l'impossibilité de mener plus de monde en

Flandre.

A peine fut-il arrivé à Peronne qu'il marcha vers Tournai. Les Alliés s'avancerent à Mortagne, & se posterent de facon que leur front étoit couvert par des défilés. Philippe voulant les tirer d'un camp trop avantageux, feignit de marcher à Lille. Otton, sur l'avis qu'il en eut, se persuada que le Roi fuyoit devant lui, sit prendre les armes à ses troupes & se mit à le poursuivre. Il l'atteignit au moment où son avantgarde avoit passé le pont de Bouvines. Philippe la rappella, rompit le pont, afin d'ôter à ses troupes tout espoir de retraite, & de part & d'autre on se disposa pour la bataille. On étoit alors au 25 ou 27 Juillet, & la chaleur étoit extrême. Otton en faisant occuper certaines hauteurs par son armée, pour profiter de l'avantage du terrein, ne fit pas attention qu'il mettoit le Soleil, qui ce jour là étoit très-ardent, dans les yeux de ses gens, & cette faute fut irréparable. Il se plaça au centre, donnant fa droite aux Anglois & fa gauche aux Flamands & aux Hollandois. Ce fut par cette aîle gauche que le combat commença. Les Chevaliers Flamands n'ayant point daigné s'avançer contre la Cavalerie légere, par laquelle on les fit attaquer, leurs premiers rangs souffrirent quelque désordre. Les François en profiterent : les Chevaliers Champenois & Bourguignons chargerent avec vigueur; mais Ferdinand & Guillaume rétablirent le combat. Le Duc de Bourgogne eut un cheval tué sous lui, & sut renversé par terre. Sa pesanteur naturelle & le poids de ses armes l'empêchant de se relever, il ne pouvoit éviter d'être tuc ou pris, si l'amour que ses troupes lui portoient ne leur eût fait faire les derniers efforts pour le fauver.

La chaleur du combat ne fut point si vive du côté des Tome III.

Bataille de Bouvines.

12144

Gunlaumel. Anglo's, mais rien n'égala celle des deux centres. L'Infanterie Allemande donna avec tant de fureur, qu'elle perça la premiere ligne des François, & parvint jusqu'à la seconde où étoit le Roi. La Noblesse qui l'accompagnoit, s'avança pour le couvrir; mais malgré ses efforts, un gros bataillon de Saxons le joignit. Philippe se défendoit avec toute la valeur possible, lorsqu'un soldat l'attaqua avec un javelot dont la pointe étoit armée de deux crochets. Le coup ayant porté entre la cuirasse & la mentonniere du casque, la pointe du javelot s'engagea, & le soldat tirant de toute sa sorce, désarçonna le Cavalier: son cheval sut tué dans le même instant. Philippe se releva avec autant d'adresse que de force, mais le soldat le tenoit toujours assujetti. L'Empereur, qui n'étoit pas loin de-là, accouroit pour le percer, lorsqu'une foule de Seigneurs, instruits du danger de leur Prince, vint se jetter au-devant de lui. Alors le carnage redoubla. Le foldat tué ou écarté, Philippe remonta sur un cheval qui lui fut donné par un jeune Seigneur de la Maison d'Estaing. Quelle que fût la valeur des Saxons, elle ne put tenir contre la fureur des François. L'Empereur fut obligé de prendre la fuite. Un Seigneur nommé Malvoisin saisst la bride de son cheval; un autre lui porta un premier coup d'épée dans l'eftomac : la bonté de sa cuirasse le garantit; mais le second portant dans l'œil du cheval, l'animal en se cabrant sit lâcher prise à Malvoisin, passa sur le corps de tout ce qu'il rencontra, & dégagea son maître. Un des plus illustres Chevaliers François, Guillaume des Barres, qui avoit été démonté dans le combat, s'étant trouvé sur le chemin de l'Empereur qui fuyoit, le faisit au corps : Otton se tint serme & piqua son cheval, qui faisant un dernier effort, l'arracha des mains de son ennemi, & le porta dans une troupe de sa Cavalerie qui se retiroit, où il tomba mort en arrivant. Otton remonté sur un autre, ne pensa plus qu'à mettre sa personne en sûreté.

Les Comtes de Hollande & de Flandre prilonniers. Tandis que ces choses se passoient au corps de bataille, le Comte de Saint Paul & le Duc de Bourgogne avoient mis en déroute les Flamands & les Hollandois, & les deux

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VI. 130 Comtes avoient été faits prisonniers. Ainsi il ne restoit plus Guillaune I. que les Anglois, sur lesquels on revint de toutes parts. Quoiqu'ils eussent montré beaucoup de valeur dans plusieurs attaques qu'ils avoient faites, ils ne purent soutenir l'effort des troupes victorieuses, & furent entierement rompus. Le Comte de Salisbery, & Renaud, Comte de Boulogne, demeurerent prisonniers. On prit aussi l'Etendard de l'Empereur; c'étoit un Aigle qui tenoit un Dragon entre ses serres. Cet Etendard étoit porté sur un char escorté par une troupe d'élite. Philippe le fit brûler, excepté l'Aigle qu'il renvoya à Frederic, qui disputoit la Couronne à Otton. Les Alliés perdirent trente mille hommes, & la victoire des François fur complete. Philippe ne poursuivit point les fuyards, ni ne chercha à pousser ses avantages. Content de la gloire qu'il venoit d'acquérir, il retourna à Paris, où il conduisit la plûpart de ses prisonniers. Otton se retira en Allemagne, & l'épreuve qu'il venoit de faire de la valeur de son ennemi, le disposa à écouter des propositions de paix qui suivirent de près (a). Ainsi fut terminée la guerre de Flandre, dans laquelle le Comte de Hollande, sans aucune espérance de prosit, & par la seule considération pour ses Alliés, exposa ses troupes & fa personne.

Jean, qui dans le même tems que ses troupes avoient été battues à Bouvines, avoit perdu une bataille en Anjou contre le Prince Louis, pensa sérieusement à se reconcilier avec le Pape. Il en vint à bout moyennant la dure condition de tenir sa Couronne en sief du Saint Siege, & il conclut avec la France une treve de cinq ans (b). Les deux Comtes de Ils rachetent Flandre & de Hollande racheterent leur liberté par de grosses leur liberté. rançons, & sous condition de ne jamais porter les armes

contre le Roi de France (c).

Guillaume de retour dans ses Etats, arrêta à Anvers le 5 Novembre le mariage de Florent, son fils, avec Mathilde, Mariage de

XXVII. Guillaume.

pag. 335.
(b) Voyez le P. Daniel. Hist. de France. Tom. III. pag. 558. 161. 570. 575.

(c) Hift. de la Patr. Tom. H. Liv. VIII. pag. 337.

<sup>(</sup>a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1213. 1214. Acut. Aquicintt. ad ann. 1213. Volli Annal. Holl. Lib. V. pag. 268. Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII.

Guilliumil, fille de Henri, Duc de Brabant, & les deux beaux-peres signerent en même tems une ligue défensive. Ces époux étant encore trop jeunes, on remit la Princesse entre les mains de Guillaume, qui se chargea de son éducation. Le Duc de Brabant convint de donner pour sa dot deux mille cinq cens marcs d'argent de Cologne, qui seroient payés par égales portions d'année en année, après que Florent auroit atteint douze ans; & le Comte de Hollande délégua pour le douaire cinq cens marcs d'argent de Hollande, à prendre, depuis le mariage consommé, sur les revenus du Comté dans Brederweerde, dans la Cour de Haarlem & dans Arledervenne (a).

Troubles d'Angleterre.

1215.

Le séjour que le Comte de Hollande venoit de faire à la Cour de France, avoit vraisemblablement aliéné son cœur de celle d'Angleterre. Non seulement il manqua au Traité qu'il avoit conclu avec cette Couronne; mais même il prit parti contre Jean dans la guerre qui suivit, & se fit soupconner d'avoir signé une alliance secrete avec la France (b). La Noblesse Angloise indignée de voir le Royaume soumis au Pape, se souleva contre son Roi. Celui-ci appella à son secours le Comte de Flandre & le Duc de Brabant qui défirent les rebelles dans deux occasions. Les vaincus offrirent la Couronne au Roi de France, qui craignant de se brouiller avec la Cour de Rome, & voulant éviter le reproche odieux d'avoir aidé des Sujets révoltés à détrôner leur Souverain refusa leurs offres; mais il permit à Louis, son fils, de passer la mer avec ceux qui voudroient le suivre, quoiqu'il affectat en public de désavouer l'entreprise.

Guillaume marche contre le Roi Jean.

1216.

Nous trouvons le Cointe de Hollande dans cette armée à la tête de trente-six hommes d'armes ses Vassaux (c). Les Historiens taisent les motifs de ce changement, & peut-être la promesse de l'aider à recouvrer l'Ecosse ne sut pas le moins puissant. Les progrès de Louis furent d'abord très-rapides, il s'empara de Londres, & fut proclamé Roi d'Angleterre.

(b) Hist. de la Patrie. ubi supra. pag. 338. (c) Meyer Annal. Flandr. ad ann. 1216. Vayez ci-dessus, pag. 133.

<sup>(</sup>a) Voyez Du Mont Corps Diplomat. Tom. I. P. I. pag. 152. Butkens Trophées de Brabant, dans les Preuves, pag. 64. Boxhorn, sur Reigersberg, Part, II. pag.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 141

Le Comte de Loss profita du mauvais état de Jean, & Guillaumel. lui offrit son secours, s'il lui procuroit un Diplome d'Otton Le Comte de qui le rétablit dans la Hollande. Jean réduit aux dernieres Los renouextrêmités, & piqué contre Guillaume, prêta volontiers l'o- velle ses préreille à cette proposition. Mais on ne voit pas que la négociation qu'il entama (a), ait eu aucune suite. L'autorité de cet Empereur étoit alors trop ébranlée, & celle de Guillaume trop bien affermie. La mort de Jean, qui arriva sur ces entrefaites, ramena les Anglois dans le parti du Duc de Lancastre son sils, qui sut unanimement proclamé sous le nom de Henri III. Le Pape qui n'avoit pas approuvé l'enreprise de la France, & qui redoutoit l'aggrandissement de fa puissance, excommunia Louis & ses Alliés (b). Ce Prince contraint d'abandonner l'Angleterre, repassa la mer, & Guillaume revint dans ses Etats.

XXVIII.

Nouvelle Croifade.

Quoique le Comte de Loss sût encore vivant, car il ne mourut qu'en 1218 (c), Guillaume se croyoit si sur du cœur des Hollandois, qu'il s'engagea en 1217 dans la Croifade que le Pape faisoit prêcher. Baudouin IX, Comte de Flandre, avoir passé dans l'Orient dès l'année 1202, à la tête d'une armée qu'il avoit levée dans les Pays-Bas. Le Comte de Lienden, mari de Christine de Brederode, l'avoit accompagné avec un bon corps de Hollandois, qui contribuerent beaucoup à la prise de Constantinople (d). Baudouin ayant été proclamé Empereur, le 17 Mai, 1204 (e), laissa: l'Empire à son frere Henri, qui lui survecut peu d'années, & cette Couronne échut par droit de succession à Pierre de Courtenai, Prince du Sang de France. Il partit aussi-tôt, passa par Rome, traversa le Golse de Venise, & se hâta de

1217

(b) Epift. Honorii III, Papz, apud Matthaum Anal. Vet. Evi. Tom. III.

(e) Excerpt. ex Epist. Balduini, apud Mirzum Cod. Donat, piar, Cap. CI. in Oper. Diplom. Tom. I. pag. 110.

<sup>(</sup>a) Epist. Joan. Angl. Reg. & Epist. Walt. Bert. apud Rymer Act. Publ. Angl. Tom. I. P. I. pag. 71-

<sup>(</sup>c) Mantel. Hist. Lossens. pag. 155.
(d) Diplom. Balduini apud Foppens, pag. 72. & Diplom. Christ. Brederod. apud Mirxum Donat. Belg. Lib. II. Cap. LXXXIX. in Oper. Diplom. Tom. L.

Guillaune le fe rendre à Constantinople, accompagné de Jean Colonne, que le Pape Honoré III avoit fait son Nonce auprès de lui; mais l'un & l'autre périrent en passant sur des terres occupées par Theodore Lascaris, de la Maison des Comnenes. Quoique la fin tragique de ce Prince fût alors diversement racontée, ainsi que nous le voyons dans les Historiens de ce tems; cependant la nouvelle de sa mort sut si certaine, que Honoré, pour venger le Sang de Courtenai & celui de Jean Colonne, & pour soutenir l'Empire François sur les Grecs, fit prêcher une Croifade.

Guillaume s'embarque pour la Terre-Sainte.

André, Roi de Hongrie, prit la Croix avec un grand nombre d'Evêques & de Seigneurs, & partit le premier. Il fut suivi par Guillaume, Comte de Hollande, qu'Otton II, Eyêque d'Utrecht, accompagna. Le Comte fortit de la Meuse avec douze vaisseaux le 29 Mai, 1217 (a). Nous remarquerons que les anciens Auteurs donnent encore le nom de

Frisons aux soldats qui composoient son armée (b).

Les Escadres Hollandoises & Frisonnes s'étant jointes avec celle d'Angleterre, Georges, Comte de Whigt, fut choisi pour Amiral, & Guillaume, Comte de Hollande, fut nommé Vice-Amiral. La flotte fut battue par une tempête qui dispersa les vaisseaux sur les côtes de Bretagne, & quelques-uns se briserent contre les rochers. Les Hollandois & les Frisons se rassemblerent au Port S. Matthieu (c), apparemment situé dans la Basse-Bretagne; & ce fut en ce lieu que Guillaume prit le commandement général. Il mit à la voile, & cingla vers la Gallice, pour s'acquitter d'un vœu qu'il avoit fait à Saint Jacques de Compostelle pendant la tempête. Il mouilla en six jours au port de Phare, aujourd'hui le Ferol, & continua son voyage par terre. A son retour il fut arrêté pendant neuf jours par le vent contraire; & désespérant de l'avoir savorable, il revint sur les côtes de Bretagne, d'où il passa en Portugal, jetta l'ancre au port

(b) Godefr. Monach, ad unn. 1217. Emonis Chron, apud Matthzum, Anal. Vet. Evi. Tom. II. pag. 16.

(c) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 342.

<sup>(</sup>a) Comit. Holl. Exped. in Syriam, apud Matthaum. Anal. Vet Evi. Tom. II. pag. 26.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 143

de Silere, ainsi nommé par les anciens Auteurs, & gagna Guillaume I. Lisbonne (a). Le Roi de Maroc s'étant emparé du Château d'Alcazar, obligeoir les Chrétiens de lui fournir tous les ans cent esclaves (b). Les Evêques de Lisbonne, d'Evora, & la Noblesse Portugaise, prositerent de l'arrivée des Pelerins, pour s'affranchir de la tyrannie des Maures. Guillaume détermina ses gens à faire le siege du Château; mais Ilfaitle siege les Frisons resuserent de s'arrêter, & continuerent leur route du Château vers la Terre-Sainte. Un coup de vent les ayant jettés sur d'Alcazar. les côtes d'Espagne, ils s'emparerent du port de Sainte

Marie, où ils s'arrêterent (c).

Guillaume cependant investit Alcazar le 30 Juillet, & la Et l'emporte. place se rendit le mois d'Octobre suivant (d). Après cette conquête, le Comte écrivit au Pape. Il le prie de l'excuser, s'il s'est arrêté, sans l'avoir consulté, lui mande qu'il attend ses ordres comme un fils obéissant, & se qualifie, en signant

la Lettre, Connétable des Pelerins ( c).

Honoré qui avoit eu avis que Saladin, Soudan de Babylone, craignoit l'arrivée des Frisons, ordonna à Guillaume, Acrepar sa Lettre du 12 Janvier 1218, de partir sur le champ (f). Le Comte mit à la voile de Lisbonne le dernier de Mars, & se rendit à Acre immédiatement après Pâques (g). L'Escadre des Frisons le rejoignit en ce lieu, mais en mauvais ordre & beaucoup diminuée, par les tempêtes & les maladies qu'elle avoit effuyées.

Les Chrétiens ayant rassemblé toutes leurs forces, résolurent de tenter une expédition en Egypte, pour s'ouvrir une entrée dans la Syrie. L'impossibilité d'assieger Jerusalem pendant la sécheresse des étés les détermina. L'Egypte n'avoit alors que trois Places fortes: Damiette, Alexandrie &

1218.

(a) Com. Holl. Exped. ubi supra.

(b) Godefr. Monach. ubi supra. (c) Godefr. Monach. & Exped. Com. Holl. ubi supra.

<sup>(</sup>d) Oliver. Hist. Damiat. Cap. V. col. 1041. apud Eccard. Tom. II.

<sup>(</sup>e) Epist. Honor. P. II. Ep. 818. apud Fleury Hist. Eccles. Tom. XVI. pag. 415.
(f) Epist. Honor. P. II. Ep. 739. & 820. ubi supra.

<sup>(</sup>g) Matth. Parisiens. ad ann. 1217. Oliv. Hill. Damiat. & Godest. Monach. uti Suprae

Guillaume I. le Caire. La flotte s'étant mise en mer le jour de l'Ascension; arriva en trois jours devant la premiere (a).

Siege de Damiette.

Damiette, situé sur un bras du Nil, étoit fortissé de trentedeux grandes tours, de quantité de petites, de murs & fossés doubles. Le port étoit défendu par une tour bâtie sur un rocher de l'autre côté du fleuve,& fermé par deux chaînes de fer d'une grosseur prodigieuse qui venoient s'attacher au mur de la Ville. (b). Les anciennes relations portent, que les Chrétiens attaquerent d'abord cette tour, qui se désendit pendant trois mois. Ils essayerent de l'emporter par escalade, & dans ce dessein ils approcherent leurs vaisseaux, sur lesquels ils plantoient des échelles; mais les traits, le feu gregeois, les pierres que les assiegés lançoient, & le mouvement de l'eau, les renversoient facilement avec les Soldats, & forcoient les bâtimens de s'é-Joigner (c). Olivier de Cologne imagina pour lors de lier fortement deux vaisseaux & de bâtir un château de bois pour attaquer l'ennemi de plein pied. Cet énorme machine qui couta deux mille marcs d'argent, fut achevée en peu de jours d'une quête qu'on fit dans l'armée (d). Les affiegeans ayant heureusement abordé l'isse, attaquerent vivement la tour. Un Gentilhomme Liegeois y sauta le premier, & sut suivi d'un jeune Frison armé d'un sléau qui terrassa l'Enseigne des Sarrasins, & se saisse de leur drapeau. Les Soldats entrant en foule, passerent au sil de l'épée la garnison qui étoit de deux cens cinquante hommes (e), rompirent la chaîne, & en rendant par ce moyen la navigation libre, ils rétablirent le passage des vivres, dont ils avoient grand besoin (f).

Ils ne purent cependant assieger la ville. Les Sarrasins avoient embarrassé le bras qui séparoit l'Isle de la terre serme par une si grande quantité de bâtimens qu'ils avoient coulé à fond, que les Chrétiens consommerent l'hyver dans ce tra-

(c) Oliver. Hist. Damiat. Cap. VIII. col. 1402.

vail

<sup>(</sup>a) Hist. de la Patt. ubi supra. pag. 345.
(b) Jacob. de Vitriaco Episc. Accon. Epist. II. In Marten. & Durand. Thes.
Anecd. Tow. III. col. 289. Idem Hist. Orient. Lib. I. Cap. 6.

<sup>(</sup>d) Godefrid. Monach. ad ann. 1218. (e) Oliver. Hist. Damiat. Cap. IX. col. 1414. (f) Jacob Vitriaco Epist. II, ubi supra. col. 291. &c.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 145 vail. Mais enfin l'ennemi frappé d'une terreur panique (a), Guillaunt I

abandonna la ville pendant sa nuit, & le Comte de Hollande s'en étant apperçu le premier, monta sur la muraille, &

força les habitans à se rendre le 9 Mars, 1219 (b).

C'est ainsi que les Auteurs contemporains racontent la prise de Damiette; mais une ancienne tradition, qui n'est appuyée d'aucune autorité, rapporte que les habitans de Haarlem qui montoient un vaisseau que la ville avoit freté, s'aviserent d'armer leur beaupré avec des scies, & que secondés par un vent frais ils donnerent dans la chaîne avec tant de violence qu'ils la rompirent, & frayerent le passage à la flotte. Une histoire dénuée de preuves authentiques, ne peut saire fortune dans un siecle où l'on ne croit que sur de bons garands, surtout lorsque quelques Auteurs rapportent cet évenement au siege d'Acre, & d'autres à celui de Ptolemaide. Mais nous avons cru être obligés d'en parler, non-seulement parce qu'elle a le mérite de l'ancienneté; mais encore parce qu'on a célébré longtems dans Haarlem une sête en mémoire de cette action (c), ce qui paroît lui donner quelqu'apparence de vérité. Jean de Leide, Carme du Couvent de cette ville, est le premier qui ait écrit que ses concitoyens ont été de cette expédition (d): cet Auteur qui vivoit sur la fin du quinziéme siecle (e), rapporte l'invention des scies appliquées au-devant des vaisseaux; & un autre Ecrivain du quatorziéme siecle nous apprend qu'on se servoit de son tems des vaisseaux à voile, pour rompre les ponts & les chaînes, & renverser les pilotis qui sermoient les rivieres (f). On voit encore la représentation de ces vaisseaux armés de scies, suspendus à la voute de la grande Eglise de Haarlem; & c'est en récompense de cer exploit que la Visse a obtenu la croix & l'épée qu'elle porte dans ses armes (g).

(a) Oliver. Hist. Damiat. Cap. XIV. col. 1412. (b) Jacob Vitriaco Epist. III. & IV. ubi supra. col. 294. & 301. Ægidii de Levrcs Epist. apud Marten. & Durand. Thes. Anecd. Tom. V. Cap. 874.

(c) Junii Batav. Cap. XVI. pag. 474-(d) Joan. à Leydis. Lib. XVIII. Cap. 20.

1219.

<sup>(</sup>e) Trithem. de Script. Eccles. in Joh. G. de Leydis.
(f) Marin. Sanut. Secret. Fidel. Crucis. Lib. II. P. IV. Cap. VII. pag. 58. (g) Joan. à Leydis, ubi supra, Conf. Hist. de la Patr, Tom. II. Liv. VIII. pag. 3570 Tome III.

XXIX. Guillaume de

1220.

Guillaume revint dans ses Etats aussi-tôt après la prise de Damiette. La preuve subsiste dans la donation datée de Francretour dans ses fort en 1220, que Frederic sit à l'Eglise d'Utrecht, & que le Comte de Hollande signa comme témoin (a). Quant à Otton II, alors Evêque, il paroît qu'il fur présent à la réconfiruction du Château de Cesarée, & conséquemment qu'il de-

meura deux ans de plus dans l'Orient (b).

Sa mort. Ses Enfans.

1222.

Guillaume ne survecut que peu à cette expédition. Il mourut le 4 Février 1222 (c), & laissa d'Adelaide, Princesse de Gueldre, Florent qui lui succéda, Otton que nous verrons Evêque d'Utrecht, & Guillaume Lieutenant de Hollande. Il eut encore deux filles qui l'une & l'autre embrasferent la vie monastique.

Privileges ac-

Il accorda plusieurs exemptions à la ville de Dordrecht, cordés par lui mais les Chartres n'en existent plus (d). On a conservé un fragment de celle dont il gratifia la ville de Middelbourg, capitale de l'Isle de Walcheren, que les Comtes de Flandre & ceux de Hollande gouvernoient conjointement en verzu du traité conclu en 1206 (e).

(a) Diplom. Frid. II. apud Hedam: pag. 212: (b) Reinald. ad ann. 1218. num. 18. Beka in Otton II. pag. 69.

(c) Beka ubi supra. Melis Stoke Chron. dans Guill. I. pag. 77. (d) Voyez le Maniseste de 1252. dans Van Balen, Descript. de Dordrecht.

pag. 420.
(e) Vid. Diplomata ann. 1213. apud Boxhorn Theatr. Urb. Holl. pag. 222. & Hist. de la Patr. Tops. II. Liv. VIII. pag. 352.





# FLORENT IV,

## Quatorziéme Comte de Hollande.

LORENT n'étoit âgé que de douze ans, lorsqu'il fut reconnu Comte de Hollande & de Zeelande, & vrai--femblablement on lui nomma pour Tuteur Gerard, Comte de Gueldre, son oncle; du moins nous voyons que ce dernier le conduisit cette même année au sacre de Henri, qui fur couronné Roi des Romains à Aix-la-Chapelle (a). Ses freres furent appanagés par les Etats. Otton eut la Frise & Appanage de Guillaume le Kennemerland, sauf l'hommage & le droit de souveraineté qui furent reservés à l'aîné (b). Il fonda, la troisième année de son regne, un Monastere de Filles de l'ordre de Cîteaux à Loosduinen. Le Diplome daté du 5 Mai 1224, est signé de tous les grands Vassaux, entre lesquels on trouve Barthelemy de Haarlem, Jacques, Burgrave de Leide, & Guillaume Molenaar (c). Cet acte nous apprend que la Haye, où son successeur établit sa Cour, & bâtit un magnifique Palais, étoit dès-lors du domaine des Comtes.

Cette même année vit naître la guerre entre l'Evêque Guerre de la d'Utrecht & Gerard, Comte de Gueldre, dans laquelle le Gueldre contuteur entraîna son pupille. Les Auteurs ne s'accordent pas fur le sujet de cette guerre. Les uns l'attribuent à un impôt que l'Evêque Otton II avoit établi sur le Salland & l'Ovetyssel, que ceux de Gueldre regarderent comme une vexation, & qui les porta à une révolte générale appuyée secrétement par leur Comte (d). Les autres prétendent que Gerard augmenta les péages qu'il levoit à Lobed, aujourd'hui le Tolhuis sur le Rhin. Mais ces derniers conviennent que ceux du

XXX. FLORENT IV: 1222,

1224

(d) Beka in Otton II. pag. 69.

<sup>(</sup>a) Voyez Butkens Trophées de Brabant, dans les Preuves. pag. 68.

<sup>(</sup>b) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1223. (c) Vid. Diplom. apud Mirzum in Supplem. Oper. Diplom. Tom.. 1. pag. 849. Vid. & Matthei Anal. Vet. Evi. Tom. III. pag. 437.

FLORENT IV. Salland se plaignoient aussi de se voir soulés par la Cavalerie de l'Evêque qui venoit deux sois l'année sourrager leurs terres (a).

Les Trajectins victorieux.

Quoi qu'il en soit, le Comte de Gueldre ayant arrêté les Officiers chargés par l'Evêque de la perception de ces droits, Otton appella à son secours Herman, Comte de la Lip, son frere, & Theodoric, Evêque de Munster. Ils amasserent leurs troupes à Dewenter, & entrerent dans le Salland, dont les habitans s'étoient retranchés avec quelques milices de Gueldre près de Herkelo. Deux Seigneurs de Voorft & Theodoric de Boekhorst, qui les commandoient, se tenant rentermés dans leurs Châteaux, avoient lâché les écluses, de façon que les Episcopaux trouvant le pays sous l'eau, furent contraints de chercher un gué pour pouvoir les attaquer. Ils en trouverent un, & à peine ceux de Salland eurent perdu quelques Soldats, que le reste demanda miséricorde & se rendit prisonnier. Les Confédérés affiegerent les châteaux de Voorst & Boekhorst qu'ils démolirent, & l'Evêque de retour à Dewenter congédia ses troupes victorieuses (b).

Ligue de ceux de Gueldre contre lui. Le Comte de Gueldre, pour prendre à coup sûr sa revenche de cette expédition, sorma pendant l'hyver une ligue avec Walrave, Duc de Limbourg, Henri, Comte de Seinen ou Sain, & Florent, Comte de Hollande. Il paroît même qu'Engelbert, Archevêque de Cologne, que l'Empereur Frederic II avoit chargé d'accommoder cette affaire (c), se déclara sous main pour Gerard, son cousin germain (d).

Leurs troupes s'assemblerent sur le Rhin, & l'Armée se trouva sorte de deux mille chevaux, & de dix mille santassins, indépendamment des Hollandois, qui venoient en cottoyant le Leck. Otton étonné d'avoir tant de sorces sur les bras, demanda du secours au Duc de Brabant & au Comte de Flandre; mais ils resuserent d'entrer dans ce dissérend, & l'Evêque sur réduit à s'en tenir à ses anciens Alliés; si ce

(a) Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. XVIII. pag. 14. (b) Idem. ibid.

(d) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 35%.

<sup>(</sup>c) Diplom. Frider. II. apud Hedam. pag. 197. Anonym. de Reb. Ultraje ubi supra.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 149 n'est que Gerard, Archevêque de Breme & son frere, lui Florent IV. envoya quelque secours. Il partagea ses troupes en deux corps, qu'il porta des deux côtés de l'eau de Hunepa, ruisseau qui tomboit dans l'Yssel auprès de Dewenter, & dont l'ancien Monastere de Tonnepe ou Ter Honnepe paroît avoir pris son nom (a). Mais l'ennemi approchant avec des forces supérieures, l'obligea de se replier sur Dewenter, où il Dewenter asfut bientôt affiegé (b).

fiegć.

Cependant les troupes de Gueldre ne pouvant pénétrer Florentravapar la Veluwe, où les Episcopaux étoient les plus forts, la gel'Eveché. flotte Hollandoise remonta le Leck, & Florent prit terre, pilla le Bourg de Ghein, & brûla la maison de plaisance de

l'Evêque.

Conrad, Evêque de Porto, & Légat du Pape, vint alors trouver le Comte, & le porta à conclure une treve, qui fut bientôt suivie d'un Traité de paix entre toutes les parties bel- Traité de paix ligérantes (c). Le Comte de Gueldre remit à l'Evêque les droits sur le Salland, qu'il avoit acquis de Gerard de Boekhorst: l'Evêque paya en récompense deux mille marcs d'argent (d), & céda un bien dans Elst, & un autre dans Odelenberg, ou Saint Odile du Mont (e). Les autres différends avoient été renvoyés devant des arbitres par une transaction du 19 Octobre, 1225, signée dans le Noda ou près de la Grebbe sur le bord du Rhin (f). Le Comte Florent reçut huir cens livres, au moyen de laquelle fomme il céda quelques Vassaux Hollandois à l'Eglise d'Utrecht (g'.

On termina en même tems les contestations pour l'entretien de la Digue de Wendeldyck, qu'il ne faut pas confondre avec celle que le Comte fit élever quelques années plus tard (h) le long du Rhin & du Leck, depuis Amerongen

(a) Alting. Notit. German. Infer. Part. II. pag. 99. (b) Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. XIX. pag. 15. (c) Idem. Cap. XX. pag. 16. Beka in Otton II. pag. 70. (d) Anonym. de Reb. Ultraj. Cap. XXV. pag. 11.

(e) Id. ibid. Cap. XXI. pag. 16.

(f) Apud Hedam. rag. 198. (g) Anonym. de Reb. Ultraj. ubi supra. Hill. de la Patr. Tom. II. Lib. VIII. pag.

(h) Beka in Otton III. pag. 75.

1225.

FLORENTIV. jusqu'à Schoonhoven. Celle dont il est ici question ; étoit vraisemblablement le long de l'Y, depuis Velzen jusqu'à Muyden. On y avoit bâti sept écluses, pour décharger les eaux du Rhin qui débordoient fréquemment, depuis que l'embouchure de Katwyck étoit bouchée. Le Comte de Hollande vouloit charger les Trajectins d'en entretenir quatre. On convint de part & d'autre de s'en rapporter à l'affirmation de Guillaume de Teilingen, de Guillaume d'Egmond, de Hugues de Naaldwyk, & de Jacques, Burggrave de Leide; & dans le cas où ces Seigneurs refuseroient de prêter serment, on leur substitua Wouter, Prevôt de Saint Pierre, Gozevin, Prevôt de Saint Jean, Gysbert d'Amstel, & Atnoud de Loef, Conseillers de l'Evêque (a). Mais cette affaire ne fut entiérement réglée que dans le quatorziéme siecle. & pour-lors l'Evêque d'Utrecht ne fut chargé que de l'entretien de deux écluses (b).

XXXI.
Troubles de
Groningue &
sle Drenth.

Cette guerre étoit à peine terminée, que les troubles de Groningue & la révolte de ceux de Drenth plongerent l'Evêque dans des affaires plus férieuses. Egbert, Burggrave de Groningue, s'étant brouillé avec la famille des Gelekingen, qui étoit la plus riche & la plus puissante de la Ville, les deux parties en vinrent aux mains dans le marché, & ces derniers eurent le dessous : ils gagnerent Rodolphe, Chatelain de Coeverden, qui forma le projet de surprendre Egbert dans sa masson, & de le forcer à quitter la Ville, ou de le tuer. L'Evêque ayant appris ce qui se passoit, se rendit en diligence à Groningue, & ne pouvant venir à bout de reconcilier ces ennemis, il leur fit promettre de demeurer en repos jusqu'à son retour. Mais le Burggrave ayant ensuite bâti un Château à Glumme, aujourd'hui Glimmen, les Gelekinges regarderent cette entreprise comme une infraction à la treve; & Rodolphe ayant ameuté les paysans de Drenth, accourut à leur tête, prit le fort, le rasa avant qu'il sut achevé, & contraignit Egbert à se sauver dans la Frise. Ce dernier rassembla

(a) Vid. Instrument. Composite apud Hedam. pag. 200. (b) Maniscst. de Rhinland. pag. 12. 15. 17. Hist. de la Patr. ubi supra. & in not. (1). DES PROVINCESUNIES. Liv. VI. 151

aussi-tôt ses amis, leva une bonne troupe de Frisons, & mit FLORENT IV. le siege devant Groningue. Les feux d'artifice qu'il sit lancer dans la place, ayant brûlé un grand nombre de maisons, les habitans se lasserent d'être les victimes des dissensions des Grands, forcerent Rodolphe à sortir, & reçurent Egbert. Le Burggrave sit sur le champ fortisser l'Eglise de S. Walburg, ancien monument qu'on attribue aux Romains; & s'étant rendu le maître, il chassa tous ceux qui n'étoient

pas de son parti.

Les exilés se refugierent avec Rodolphe & les Gelekinges dans le pays de Drenth, où ils assemblerent une grosse armée. L'Evêque apprenant qu'ils se préparoient à rentrer dans le pays, envoya quelque Cavalerie de Salland pour les arrêter; mais ceux de Drenth les ayant chassés, investirent étroitement la ville de Groningue. Otton n'étant pas affezfort pour aller la secourir, s'adressa aux Princes ses voisins. Les Comtes de Hollande', de Gueldre, de Cleves & de Benthem, amenerent leurs troupes, & le Seigneur d'Amstel le joignit à la tête des Vassaux de l'Eglise. L'Evêque fulminal'excommunication contre Rodolphe, le déclara atteint & convaincu de félonie & déchu de sa Charellenie qu'il confisqua. Son armée s'étant-assemblée à Ommen, il se mit en marche, & s'avança vers l'endroit nommé alors Anen, où elle établit son camp. Rodolphe trop foible pour l'attendre, leva le siege de Groningue, & s'empara des passages que les marais formoient aux environs de Coeverden. L'Evêque le suivit & l'attaqua le 27 Juillet, 1226, à la pointe du jour; Désaite totale mais comme il n'avoit pas reconnu les marais qu'il falloit des Episcopasser pour arriver au camp de l'ennemi, sa Cavalerie se rompit paux. sans combattre. Son Infanterie en sit de même, & les paysans, qui connoissoient jusqu'au moindre détour, tombane sur ceux qui se trouvoient embarrassés dans la bourbe & dans les roseaux, les assommoient à coups de leviers sans qu'ils pussent se désendre. Rodolphe, qui jusqu'alors n'avoit fair aucun mouvement, voyant les Episcopaux dans ce désordre. tourna le marais, fondit sur l'arriere-garde qu'il renversa sur le corps de bataille, & rendit la déroute complete. Theo-

1226

Florent, IV. doric, frere de l'Evêque & Prevôt de Dewenter & d'Oldenzeel, reçut une blessure à la tête dont il mourut peu après. Le Comte de Gueldre & le Seigneur d'Amstel furent pris étant griévement blessés. Quelques-uns de ceux de Drenth ayant trouvé Otton embarassé dans une fondriere où son cheval étoit embourbé, s'en faissrent, lui leverent avec leurs L'Evêque tué. sabres la peau de la tonsure, & le noverent dans une mare.

Jean d'Arkel & beaucoup d'autres périrent dans les navilles du marais, & la flotte qui portoit les munitions sur le Vegt, tomba entre les mains du vainqueur. Rodolphe fit rendre le corps de l'Evêque à ses Diocésains, qui le rapporterent à Utrecht, où il fut enterré dans l'Eglise de Saint Martin (a).

XXXII. Willbrand élu Evéque d'Utrecht.

Florent se rendit en diligence dans cette Ville, où les Chapitres s'assembloient pour l'élection d'un nouvel Evêque. Gerard, Comte de Gueldre, & Gysbert d'Amstel, auxquels Rodolphe avoit permis de s'y retirer pour faire panser leurs blessures, sous parole de se rendre à son camp après leur guérison, se firent porter dans leurs lits au milieu du Synode, & tous trois représenterent vivement que dans les circonstances présentes l'Eglise avoit plus besoin d'un homme de main que d'un Prêtre; qu'il falloit rassurer le Diocese ébranlé, venger la mort de leur Evêque; que personne n'étoit plus capable que Willbrand, Evêque de Paderborn, & parent des Comtes de Gueldre & de Hollande, qui commandoit alors les armées de l'Empereur en Italie (b): cette réflexion, les instances & la vue des bleffés déterminerent les voix, & Willbrand fut unanimement élû. Gregoire IX confentit à sa translation, & l'Empereur lui accorda fon congé.

Il marche contre les rebelles.

Le nouvel Evêque, après avoir obtenu du Pape toutes les indulgences dont il crut avoir befoin, partit à la tête d'une troupe de volontaires, dans la résolution de se servir des deux glaives contre les rebelles. Il assembla les Etats aussi-tôt qu'il

-101=1/1

<sup>(</sup>a) Anonym. de Reb. Ultraject. Cap. XXII. XXIV. XXV. pag. 17. 18. 11. Godefr. Monach. ad ann. 1227. Beka in Otton. II. Beka augmenté. pag. 139. Vossii Annal. Holl. Lib. III. pag. 113. Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 362-

<sup>(</sup>b) Vossii Annal, Holl, ubi supra. Petit. Chron. de Holl. Tom. I. Liv. II. pago 101.

DES PROVINCESUNIES. LIV. VI. 153

fut arrivé, releva les deux prisonniers de leur serment en vertu Florent IV. du pouvoir apostolique dont il étoit revêtu, excommunia le Chatelain & ses adhérans, & sit publier une Croisade avec des pardons & des indulgences pour ceux qui prendroient les

armes pour le service de l'Eglise.

Il se forma par ce moyen une armée nombreuse, avec laquelle il marcha vers la Drenth, dont Rodolphe avoit fermé toutes les avenues. Il partagea ses troupes en six corps, attaqua l'ennemi par autant d'endroits, & pénétra de tous côtés dans le cœur du pays, portant le fer & le feu avec lui. Les Drenth. habitans crierent miséricorde. Rodolphe abandonna Coeverden, racheta sa tête en payant trois cens marcs d'argent, de Coeyerden. promit de fortir du pays, & d'aller avec cent hommes d'armes au secours des Chevaliers Teutoniques, qui faisoient alors la guerre aux Payens dans la Prusse Ducale. L'Evêque se voyant le maître, sit raser le Château de Lare, mit une bonne garnison dans Coeverden, & revint dans sa Cathédrale.

Coeverden

Il ravage le

Et s'empare

Mais Rodolphe ayant appris qu'il avoit congédié son armée, perdit le souvenir de son serment, & ne pensa plus repris par les qu'aux moyens de rentrer dans Coeverden. Il gagna un soldat de la garnison, & celui-ci ayant engagé la plus grande partie de ses camarades à descendre du Fort pour voir une troupe de bateleurs que Rodolphe avoit envoyés pour les attirer dans la Ville, ce dernier entra à la tête d'une troupe de gens déterminés par une porte que le foldat avoit laissé ouverte, passa au fil de l'épée tout ce qu'il trouva dans le Château, & s'en rendit le maître.

A cette nouvelle Willbrand accourut à la tête des foldats qu'il put rassembler, dans l'intention de passer le marais à la faveur des glaces. Il investit la place au mois de Janvier, mais le dégel le surprit, & pour se sauver il sut contraint d'abandonner ses machines. Les armes temporelles manquant alors, il eut recours au glaive spirituel, & la publication des pardons lui fournit en peu de jours une armée aussi nombreuse que la premiere. Rodolphe effrayé de cette multitude de troupes, demanda une treve de quinze jours, & pendant Tome III.

FLORING IV. ce délai il eut la témérité de venir trouver l'Evêque sans autre fuite que celle de Grawensdorp & d'un autre Gentilhomme, dont on ignore le nom. Willbrand surpris de l'apparition, cria au secours, & ses gens étant survenus se saisirent du Chatelain, qui fut mis sur une roue avec Grawensdorp, l'inconnu s'étant fait tuer plûtôt que de se rendre. Cette exécution fut suivie d'un Traité, en vertu duquel ceux de Drenth rentrerent sous l'obéissance de l'Eglise (a).

1230. Paix avec la Drenth.

XXXIII. Troubles de Stade.

Origine de ses troubles.

La Hollande & les Provinces voisines jouirent pendant quelque tems d'une paix profonde; mais les brouilleries qui éclaterent entre l'Archevêque de Breme & les habitans de Stade, donnerent de l'occupation aux Souverains des Pays-Bas. Cette Ville est située proche de Breme, sur la frontiere des Frisons & des Saxons, & touchoit aux Etats du Comte de Hollande & de l'Evêque d'Utrecht. Les anciens Auteurs parlent avec tant d'obscurité des motifs de cette guerre, que nous ne pouvons nous dispenser de les éclaireir, après avoir rapporté ce que disent les Chroniques. Elles accusent ceux de Stade d'avoir donné naissance à une hérésie qui se répandit dans différentes parties de l'Allemagne, le long du Rhin & du Weser, & ne s'expliquent pas sur ces nouvelles erreurs. Quelques-unes racontent qu'une femme de distinction de la Ville ayant présenté au Chapelain qui desservoit sa Paroisse, pour l'honoraire de sa confession, suivant l'usage qui étoit alors en vigueur, une piece d'argent, dont la valeur n'étoit pas proportionnée à fa condition, celui-ci la mit à la place de l'Hoftie dans la bouche de sa Pénitente, lorsqu'elle se présenta à l'Autel; que cette Dame se plaignit à son mari, qui, plus piqué de la profanation que de l'insulte, manda dans l'instant le Curé & le Chapelain; que ceux-ci loin d'écouter ses remontrances, n'y répondirent que par des injures dictées par leur avarice; que ce Seigneur se laissant emporter à sa colere, excita une sédition, dans laquelle les deux Prêtres furent massacrés; que ce peuple encore peu ferme dans la foi chassa tous les Ecclésiasti-

(a) Anonym.de Reb. Ultraj. Cap. XXV. XXVI. XXIX. XXXVIII. pag. 226 14. 31. 35. Beka in Willibr. pag. 72. 73. Godefr. Monach, ad ann. 1118. 11 31. Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 366. DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 155 ques & rétablit le culte des Idoles; que Gregoire IX informé FLORIMITIVE du fait envoya un Légat à la tête d'une Mission pour rétablir

du fait envoya un Légat à la tête d'une Mission pour rétablir l'Evangile; mais que les habitans ayant resusé de le recevoir, le Légat publia une Croisade, à la tête de laquelle on met Florent, Comte de Hollande, Henri, Duc de Brabant, & Theodoric, Comte de Cleves; que ces trois Souverains mirent le siege devant la Ville, & que les habitans ayant fait une sortie, dans laquelle ils perdirent leurs plus braves soldats, capitulerent & rétablirent le Clergé dans ses sonctions. Les Critiques prétendent que l'accusation d'hérésie ne sur qu'un prétexte, & que le véritable crime de ces habitans étoit d'avoir disputé trop opiniatrément la jurisdiction & les dixmes que l'Archevêque de Breme prétendoit lui ap-

partenir (a).

Stade étoit anciennement un Comté ou Maregraviat (b) dont les Seigneurs avoient usurpé la Jurisdiction Ecclésiastique, & pour se maintenir, ils s'attachoient à tenir leur Clergé dans une grande soumission (c); ce qui ne pouvoit manquer de leur attirer l'indignation du peuple. Rodolphe, Marcgrave de Stade, étant mort en 1124, sans laisser d'ensans (d), l'Empereur Henri V conséra cet Etat à Hartwig, Archevêque de Breme, qui, selon les uns, étoit frere (e), & selon les autres neveu du désunt (f). Henri, Duc de Bronsvic, s'opposa à main armée à sa prise de possession, & cette guerre dura quelques années (g). Ensin Waldemar, qui succéda à un second Hartwig que l'Empereur Otton IV avoit chasse de son siege (h), en demeura le maître. Trois ans après les habitans se révolterent contre Gerard qui lui avoit succédé; mais ils surent sorcés de se soumettre de nouveau. L'an 1219

(b) Annalist. Saxo ad ann. 1056.

(c) Idem ad ann. 1087. (d) Idem ad ann. 1124.

(f) Annal. Saxo ad ann. 1114.

(h) Idem c. 1398. 1399.

<sup>(</sup>a) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 367. Beka in Willibr. ubi supra. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1227. Divæus Rer. Brabant. Lib. X. Vid. & Wilhelm. Procurat. ad ann. 1234. Herm. Corner. Chron. ad ann. 1231. 1231.

<sup>(</sup>e) Chron. Luneburg. apud Eccard Tom. I. c. 1379.

<sup>(</sup>g) Chron. Luneb. ubi supra. c. 1375. 1386. 1397.

FLOADET IV. Henri II, Duc de Bronsvic, après avoir fait bien des tentatives inutiles pour soutenir ses droits, les céda à l'Archevêque, qui, dans l'instant, lui rendit le Domaine comme sief mouvant de son Eglise (a). Gerard de la Lip, frere d'Otton, Evêque d'Utrecht, & successeur de Gerard sur le Siege de Breme, refusa d'exécuter cette transaction. Il se présenta en 1229 devant Stade, & fut battu par Otton de Lunebourg, successeur de Henri II son pere, qui soutenoit les habitans; sur quoi le Prélat ne se voyant pas assez fort, intéressa le Pape dans sa querelle, en accusant les rebelles d'hérésie (b).

> Ce moyen étoit sûr dans ces tems, & le crime étoit puni de mort. Les Souverains se servoient de ce prétexte pour venger leurs querelles particulieres (c). Les Dominicains institués pour prêcher contre les hérésies, se sirent bientôt un devoir d'examiner la foi de ceux qui se méloient d'enseigner; & se voyant appuyés par les Papes, ils étendirent leur droit sur les Laïques de quelque condition qu'ils sussent, & formerent un Tribunal sous le nom d'Inquisition. Bientôt ils citerent les Villes, les Provinces, & même les Souverains, & dans ces cas le Siege de Rome leur donnoit le droit de prêcher des Croisades, comme l'on avoit fait contre les Infideles. Conrad de Marpurg, Moine Dominicain, muni de ces pouvoirs, fit périr par le seu un grand nombre de Frisons & de Saxons (d).

> L'Archevêque de Breme ne manqua pas d'employer ce moyen pour intéresser la religion dans sa querelle. Il accusa ceux de Stade d'hérésie, pour se donner un prétexte à prêcher une Croifade contre eux. Presque tous les Auteurs conviennent que cette hérésie consistoit dans le resus des dixmes; ce qui cependant ne devoit pas être regardé comme un crime, puisque leur attachement à la Maison de Bronsvic les empê-

<sup>(</sup>a) Idem c. 1042.

<sup>(</sup>b) Idem c. 1404. 1405. Anonym. Chron. Erfordiens. ad ann. 1232. Herman. Corneri Chron. ad ann. 1231. c. 862. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII.

pag. 369.

(c) Addit. ad Lambert. Sehafnab. ad ann. 1132. 1233.

(d) Gesti Archiep. Trevit. Cap. CLXX. apud Marten. & Durassd. Vet. Monum. Tom. IV. c. 242. Godest. Monach. ad ann. 1233.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 157 choit de reconnoître la Jurisdiction de l'Eglise de Breme. FLORENTIV. D'autres racontent que ceux de Stade ayant chassé le Comte Otton d'Aldemberg, qui gardoit un Château dans le pays, parce que ses gens avoient attenté à l'honneur de leurs semmes & de leurs filles, & l'Archevêque les ayant excommuniés, ils avoient, malgré les censures, continué d'assister au service, ce qui pour lors étoit un crime irrémissible; & que ce sut le prétexte sur lequel il les accusa d'idolâtrie (a). On voit par une lettre de Gregoire IX', que le Pontife s'en étoit laissé imposer sur ce chef, & sur quelques autres encore plus ridicules (b). Ce fut cependant fur ses instances que Frederic II mit la Ville au ban de l'Empire (c).

Le Comte de Hollande chargé en partie de l'exécution Florent marde ce décret, gagna l'embouchure du Weser avec un grand che contre nombre de vaisseaux (d). Le Duc de Brabant & les Comtes de Gueldre & de Cleves le joignirent par terre (e). Ces armées réunies investirent la Ville; les habitans, quoique insiniment plus foibles, fortirent au-devant, & le 24 Juin, 1234, ils livrerent un combat qui fut très-vif. Florent s'y exposa beaucoup, & le Comte d'Egmond fut tué (f); mais ceux de Stade furent battus. Peu après le Comte de Hollande tailla en pieces ceux qui s'étoient fauvés dans la Frise (g). La Ville ouvrit ses portes à l'Archevêque, & reçut le Clergé (h).

La réputation que Florent acquit dans cette guerre,

(a) Emonis Chron. pag. 97. Chron. Erfordiens. ad ann. 1232. Cornel. Zant-fliet Chron. ad ann. 1232. Beka in Otton III. pag. 75.

(b) Apud Rainald. ad ann. 1233. n. 42. pag. 1035. Conf. Fleury Hift. Ecclef. Tom. XVII. pag. 51.
(c) Beningha Hift. d'Oostfrise. d l'ann. 1234. pag. 112. Godefr. Monach. ad ann. 1234. Herman. Corneri Chron. ad ann. 1239. c. 879. Conf. Emonis Chron.

(d) Chron. Luneb. c. 1406. Iperii Chron. S. Bertini Cap. XLVII. Part. III. C. 715-

(e) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1233. Emonis Chron. pag. 98.

(f) Liste des Morts de l'Abbaye d'Egmond, add. 17. Mai.
(g) Iperii Chron. S. Bernini, Cap. KLVII. Pare. III. c. 716. Conf. Corn. Zantfliet Chron. ad ann. 1234. Godefr. Monach, ad ann. 1234. Hift. de la Patrie. Tom. II. Liv. VIII. pag. 373.

(h) Privil. Archiep. Hammab. pag. 197.

ceux de Stade.

1234.

FLORDITIV. rendit son nom célebre dans l'Europe. Il passoit pour le Florent périt Chevalier le mieux fait & le plus adroit de son tems. La dans un tour- Comtesse de Clermont, jeune Dame belle & bien saite, conçut un désir violent de le voir, & persuada à son vieux mari d'annoncer un tournoi dans quelque Ville de son domaine, pensant bien que Florent, qui ne cherchoit que les occasions de se signaler, ne manqueroit pas d'y venir. Il se rendit avec une suite très-leste à Noyon (a), selon les uns, à Corbie (b), selon les autres, où la sête étoit indiquée: le Comte de Cleves fut fon compagnon d'armes; les Chevaliers Allemands le choisirent pour leur Chef, & les Fran-

çois prirent le Comte de Nesse.

Florent se distingua dans toutes les joûtes. La Comtesse, qui ne pouvoit s'empêcher de le louer avec vivacité, fit naître des foupçons dans l'esprit de son mari; & quelques signes d'intelligence, qu'il crut avoir remarqués, le mirent en fureur. Transporté de jalousie il descendir dans l'arene, se sit armer, & après s'être abouché avec de Nesle & les François, il attaqua le Comte à leur tête. Florent, qui crut que c'étoit une suite des jeux, se laissa rensermer dans un coin, où le Comte de Clermont le perça de sa lance (c). Le Comtè de Cleves vengea dans l'instant la mort de son compagnon fur l'assassin; & ses Allemands s'étant rassemblés faciliterent sa retraite (d). Cet événement qui se passoit sous les yeux de la Comtesse, la saisit si vivement qu'elle mourut au bout de quelques heures (e). Ceci arriva le 18 ou le 19 Juillet. un mois après la victoire sur ceux de Stade (f).

Nous avons quelques fragmens de différentes Chartres que Privileges ac- Florent accorda aux Villes de Zeelande, entre lesquelles on trouve les Ordonnances & Privileges de Westkapelle & de Domburg, villes alors très-florissantes dans l'Isle de Wal-

(a) Albert. Stadens. ad ann. 1234.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke Chron. dans Flor. IV. pag. 79. (c) L'Ancienne Chron. Rimée, dans Boxhorn sur Reigersb. Part. II. pag. 67.

<sup>(</sup>d) Beka in Otton III. pag. 76. (e) Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. II. pag. 212. (f) Ph. à Leydis de Cura Reipubl. Cas. XXIII. pag. 68.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 159 cheren (a). Il paroît dans ces Actes avoir pris pour modele FLORENT IV. les Diplomes que Guillaume I accorda à Middelbourg. Florent ne se donne encore que le titre de Comte de Hollande; & Theodoric, Seigneur de Voorne & Burggrave de Zeelande est nommé à côté de lui. Le privilege de Westkapelle est intitulé Libertatis Chora, Accord de liberté. Le Comte jure pour lui & ses successeurs l'observation des articles, & les Seigneurs de Hollande & de Zeelande y comparoissent comme témoins & garants (b).

Ce Prince avoit épousé Mathilde, fille de Henri, Duc Sa Fommes de Brabant. On raconte que le feu ayant pris la premiere 'nuit de ses nôces dans l'appartement où ils étoient couchés, il sauva la Princesse en l'emportant dans ses bras à travers les flammes (c). De ce mariage fortirent Guillaume qui lui succéda, & qui fut élu Roi des Romains, Florent, Drossard ou Grand Prevôt de Hollande, Alix, qui épousa un Comte de Hainaut, & Marguerite, Comtesse de Henneberg, à laquelle on attribue la fécondité fabuleuse, dont nous parlerons dans la fuite (d).

(a) Dans Boxhorn sur Reigersb. Part. II. pag. 55. 60.
(b) Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 376.
(c) Melis Stoke Chron. dans Flor. IV. Albert. Stadens. Chron. ad ann. 1234.

(d) Petit Chron. de Holl. ubi supra.



Ses Enfansa

# GUILLAUMEII,

## Quinziéme Comte de Hollande.

XXXV. GUILLAUME

TUILLAU MEII n'avoit que six ans, lorsque son pere sut T affassiné. Les Etats ne laisserent pas de le proclamer (a), Omite sous la & lui donnerent pour Tuteur son Oncle, Otton III, Succestutele de son seur de Willbrand à l'Evêché d'Uttecht depuis 1233 (b). Ge Prélat avoit eu pour appanage l'Oostergo & le Westergo; mais en embrassant l'état ecclésiastique, il avoit remis ces pays à Florent IV, son frere. Guillaume, autre frere de Florent, que quelques Auteurs nomment Président ou Avoué de Hollande (c), lui fut adjoint, & la Comtesse Douairiere se retira dans le Couvent de Loofduinen, que son époux avoit fondé sous la régle de Cisteaux, où elle mourut âgée de soixante & fept ans (d).

Il secoure le Comte de Cle-Ves.

1237.

La paix dont ces pays jouirent les neuf premieres années du regne de ce Prince, ne fournit aucune matiere aux Historiens, si l'on en excepte le voyage qu'il sit dans l'hyver de 1237, en s'embarquant sur le Rhin avec ses oncles, pour aller au secours du Comte de Cleves, son parent, qui étoit en guerre avec l'Archevêque de Cologne. Mais, comme ce différend fut accommodé par la médiation du Comte de Gueldre (e), cette guerre n'eut aucune suite; & le jeune Comte ne devint célébre, que lorsqu'il fut élu Roi des Romains.

XXXVI. des Romains.

Les Ecrivains Hollandois font un grand étalage du choix Il est élu Roi de leur Souverain à l'Empire. Mais les circonstances & la

(a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1235.

(b) Beka in Otton III. pag. 75, 76. (c) Joan à Leydis de Dom. Brederod. Cap. XXI. pag. 620. Conf. Matthzum ad dic. loc. Joan. à Leydis. in Anal. Vet. Evi. Tom. I. & l'Hist. de la Patr.

Tem. II. Liv. VIII. pag. 377.

(d) Melis Stoke Chron. dans Guill. II. Albert. Stadens. ubi supra.

(e) Godefr. Monach, ad ann. 1237.

nécessité



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. nécessité de son élection, en diminuent beaucoup le prix; c'est ce que nous allons démontrer, en reprenant les affaires

GUILLAUME

de plus haut.

Frederic II étoit brouillé avec la Cour de Rome depuis

Occasion de cette élection.

1220. Cet Empereur ayant défait les deux freres d'Innocent III, qui troubloient le Royaume de Naples, exila en Sicile l'un d'eux qu'il avoit fait prisonnier; & l'autre se sauva à Rome, où il fut reçu à bras ouverts (a). Honoré III, Successeur d'Innocent, ayant assemblé ses Cardinaux, excommunia Frederic en 1221, le déclara déchu de l'Empire, & releva ses Sujets du serment de sidélité. L'Empereur obtint cependant l'absolution deux ans après, sous la condition expresse d'entreprendre une expédition dans la Terre Sainte; & comme il remettoit son départ sous différens prétextes, Gregoire IX résolut de sulminer un réaggrave, & l'obligea de s'embarquer en 1228 (b). Le dessein de la Cour de Rome étoit de lui enlever le Royaume de Naples pendant son absence. Frederic en étoit bien informé : aussi ne prit-il que vingt galeres avec lui, & laissa la plus grande partie de ses troupes au Duc de Spolette, avec ordre de veiller sur la Lombardie (c). Gregoire choqué de sa conduite, lui fit un crime d'être parti sans avoir obtenu son absolution, & réaggrava ses censures (d), pendant que ses Emissaires excitoient de nouveaux troubles de tous côtés (e). Frederic bien instruit de l'état de l'Italie, se pressa de conclure une treve de dix ans avec les Sarrasins, & revint dans le tems qu'on l'attendoit le moins. Son retour fut suivi d'une reconciliation qui ne fut pas d'une longue durée. Le progrès des armes impériales ralluma l'animolité du Pontife; & l'érection que Frederic fit de la Sardaigne en Royaume en faveur de Henri, son bâtard, quoique Gregoire IX soutint que cette Isle

Tome III.

<sup>(</sup>a) Abbas Urspergens. ad ann. 1221.

<sup>(</sup>b) Matth. Parisiens. ad ann. 1227. 1228. (c) Vita Gregor. IX. le P. Daniel Hist. de France. Tom. III. pag. 208. Vice

des Papes, dans Greg. IX. ann. 1228. (d) Godefrid. Monach. ad ann. 1128. 1229. (e) Albert. Stadens, ad ann. 1228.

GUTTLEAUME

étoit un Fief de l'Eglise, mit le Pape dans une si grande colere, qu'il fulmina une nouvelle excommunication (a), dont il envoya la formule à tous les Princes, avec ordre de la publier les Fêtes & les Dimanches (b), & fit offrir à Louis IX, Roi de France, la Couronne Impériale que ce Monarque refusa (c). Innocent IV, Successeur de Gregoire IX, se rendit en France, assembla un Concile à Lyon, vers le commencement de l'année 1245, y cita Frederic; & ce Prince n'ayant point comparu, le Pape l'excommunia de

1245.

nouveau avec les cérémonies les plus aggravantes (d). Frederic accoutumé aux foudres du Vatican, faisoit peu d'attention à leurs éclats, & répondit à celui qui lui portoit la nouvelle de ce qui venoit de se passer au Concile, que » le Pape avoit tort de prétendre le lier par les loix d'une » Communion, dont il l'avoit séparé ( e). » Cependant le Pontife ne cessoit de presser les Electeurs de nommer un autre Roi des Romains (f); & fur le refus de Louis IX, il offrit à Henri, Landgrave de Thuringe, de faire tomber la nomination sur lui. Ce Prince sit d'abord difficulté de se charger d'un fardeau si dangereux (g). Le Roi de Boheme, les Ducs de Baviere, de Bronsvic, de Saxe & de Brabant, s'opposoient ouvertement à une nouvelle élection; mais les Archevêques de Mayence & de Cologne assemblerent à Wurtsbourg les Princes Ecclésiastiques; & quelques Princes séculiers s'y étant rendus, le Landgrave de Thuringe fut élu le 17 Mai 1246. Il se laissa alors déterminer à recevoir la Couronne (h); & comme le Clergé dominoit dans cette Assemblée, on l'appelloit par dérission le Roi des Clercs (i).

1246.

<sup>(</sup>a) Idem ad ann. 1239. (b) Le P. Daniel ubi supra. pag. 209. Hist. des Papes dans Innoc. IV. ann.

<sup>1245.</sup> (c) Le P. Daniel. ubi supra. pag. 220. (d) Chron. August. ad ann. 1 245.

<sup>(</sup>e) Matth. Parisiens. ad ann. 1245. pag. 595.

<sup>(</sup>f) Idem. pag. 586.

<sup>(</sup>g) Idem. pag. 538. 561. 602. (h) Monach. Paduan. Lib. I. pag. 591. (i) Albert. Stadens. ad ann. 1246.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 163

Conrad, fils de Frederic, que l'Empereur, son pere, avoit chargé de maintenir l'Allemagne dans son parti, attaqua le Landgrave auprès de Worms au commencement de l'année 1247; mais il fut repoussé avec perte. Henri ne survécut pas longtems à sa victoire; il mourut d'une dyssenterie que lui causerent les satigues du siege d'Ulm, auquel il s'étoit opiniâtré malgré les rigueurs de la saison (a).

GUTLLAUME

1247.

Aussitôt que le Pape eut appris sa mort, il dépêcha des Nonces de tous côtés, pour déterminer quelque Prince puissant à prendre sa place, dans le dessein de pousser à bout Frederic. Il les chargea en même tems de lever partout le plus d'argent qu'ils pourroient. Il s'adressa d'abord à Hako, Roi de Norwege, qui répondit qu'il étoit prêt de prendre les armes pour le service de l'Eglise; mais qu'il n'avoit rien à démêler avec les ennemis du Pape. L'Historien qui rapporte cette réponse, en parle comme témoin auriculaire (b). Henri de Gueldre, refusa de se saire couronner, malgré son élection. Ce Prince n'étoit pas regnant, & peut-être Otton qui étoit sur le trône (c), resusa de le soutenir dans une guerre si disficile. Innocent resusé de tous côtés, s'adressa enfin à Henri V, Duc de Brabant, qui pensant comme les autres, lui proposa le Comte de Hollande, son parent, quoiqu'il n'eût alors que vingt ans (d). Ce Prince avoit donné des preuves de son ambition & de sa valeur; & peut-être le vieux Duc n'étoit pas fâché d'embarrasser dans les troubles d'Allemagne un voisin, dont il redoutoit le mérite naisfant (e).

Guillaume ayant accepté la proposition, Pierre de Caputio, Cardinal-Legat en Allemagne, convoqua le 29 Septem-nouveau Roi bre, 1247, les Partisans du Pape aux environs de Cologne,

<sup>(</sup>a) Idem ad ann. 1247. Addit. ad Lambert. Schaffnaburg ad ann. 1247. Hist. Landgr. Thuring. Cap. 52. Annal. Colmar. ad aun. 1247. Matth. Parisiens. ad ann. 1247. Magn. Chron. Belg. ad ann. 1247.

(b) Matthæus Parisiens. ad ann. 1247. 1250. pag. 634. 695.

(c) Pontan. Hist. Gelr. Lib. VI. pag. 135. Conf. Scriver. Vit. Comit. pag. 200. & l'Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 381.

<sup>(</sup>d) Matth. Parisiens. ad ann. 1250. pag. 698. (e) Melis Stoke Chron. dans Guill. II. pag. 83. Conf. l'Hist. de la Patr. ubi Supra. p. 382.

Guillaume selon les uns à Nuis (a), selon les autres, à Woeringen (b), & Guillaume fut élu Roi des Romains le 3 Octobre suivant (c). Henri, Duc de Brabant, les Comtes de Gueldre & de Loss, les Archevêques de Mayence, de Cologne, de Breme, & leurs Suffragans, les Evêques d'Utrecht, de Wurtsbourg, de Strasbourg, de Munster & de Spire, se Ceax du parti déclarerent pour lui. Mais les Ducs de Saxe & de Baviere, le Marcgrave de Misnie, la Noblesse d'Autriche & de Stirie, l'Archevêque de Magdebourg, les Evêques de Freisingen & de Passau demeurerent fidéles à Frederic (d).

oppose.

XXXVII. Guillaume remet le Gou-Vernement à fon Frere.

1248.

Il fait le siege pelle-

Guillaume, ayant appris que Conrad, fils de Frederic, se préparoit à lui disputer l'entrée d'Aix-la-Chapelle, où il devoit être couronné, remit le Gouvernement de la Hollande à Florent, son frere (e), & s'avança à Werden sur le Roer, dont il se rendit maître dans le printems de l'année 1248 (f). Le feu de la guerre éclata dès-lors de tous côtés. Les Dominicains & les Franciscains signaloient leur zéle par des déclamations violentes contre Frederic, & leurs discours excitoient le courage & la libéralité des peuples; de façon que le parti de Guillaume grossissioit tous les jours (g). Les villes de Cologne, de Mayence & de Strasbourg reconnurent le Comte de Hollande; mais celles de Metz, de Worms & de Spire le refuserent (h). Les Habitans d'Aix-la-Chapelle tenus en respect par la garnison que Conrad y avoit mise, lui fermerent les portes. Il falloit assieger la place, & la défense se prolongea de façon que Guillaume désesperoit de la prendre, lorsqu'il reçut de nouveaux rensorts que le Pape eut soin de lui procurer. Le Pontise, qui n'épargnoit rien pour foutenir son ouvrage, envoya un Nonce dans la Frise, pour

(a) Albert. Stadens. ad ann. 1247. (b) Joan à Leydis. Lib. XXIII. Cap. 5. Golscheri Gest. Archiep. Trevir.

(e) Matth. Parisieus. adann. 1250. pag. 698.
(f) Chron. Luneburg. c. 1412. Conf. Codic. Diplom. Clivens. apud Teschemach. N. CXLIX. pag. 221. & l'Hist. de la Patr. ubi supra. pag. 383.

(g) Matth. Parisien adann. 1247. pag. 686. Reinald. ad ana. 1248. n. 13.

(h) Fragment. Hist. apud Urstissum. Pars II. pag. 92.

<sup>(</sup>c) Matth. Parisiens. ad ann 3247. pag. 636.
(d) Innocent IV. Epist. dans Fleury Hist. Eccles. Tom. XVII. pag. 361.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 165 persuader à ceux qui revenoient de la Terre-Sainte avec Louis IX, de secourir Guillaume. Il les releva de leur serment fous cette condition, leur ordonna de marcher à Aix-la-Chapelle (a); & ce fut dans cette occasion que Jean d'Avesnes sçut gagner l'amitié du nouveau Roi, en amenant à

fon secours une brave troupe de Flamands (b).

Guillaume de son côté mettoit tout en usage pour sorti- Il engage Nifier son parti. Il cherchoit à gagner les Princes & les Villes, megue à la en les comblant de bienfaits & de privileges (c); & pour avoir de l'argent, il engagea Nimegue à Otton III, Comte de Gueldre, qui lui prêta seize mille marcs d'argent. Ainsi cette Ville qui jusqu'alors avoit été Impériale & libre, fur réunie à la Gueldre, & ses habitans perdirent leurs droits. Le contrat de cette cession est daté du 15 Juin, 1248, au

Camp d'Aix-la-Chapelle (d).

Cette derniere Ville est assise au milieu d'un bassin entouré de hautes montagnes, d'où coule un nombre infini de tor- pelle rendurens & de ruisseaux; ils se réunissent dans la vallée, & sorment une riviere considérable qui traverse la Ville. Cette fituation fit imaginer aux Frisons d'arrêter le cours de cette riviere par le moyen d'une digue de quarante pieds de haut ; & forçant ainsi les eaux à refluer dans la place, ils y causerent une inondation si grande, que les habitans étoient contraints de se servir de batteaux pour aller dans les rues. Les pluyes de l'automne augmentant le danger, la garnison craignit d'être submergée, & se détermina à capituler le 18 Octobre (e). Guillaume après s'être fait armer Chevalier à Cologne (f), fit son entrée à Aix-la-Chapelle le 1 Novembre, & fut couronné avec les cérémonies ordinaires (g).

GUILLAUME II.

Guillaume

(a) Innocent. IV. Epist. apud Reinald. ad ann. 1248. n. 13. 28. 29.

(b) Menconis Chron. ad ann. 1248. pag. 146. Chron. Erfordiens. ad ann.

(c) Du Mont Corps Diplomat. Tom. I. P. I. pag. 195. Supplem. Mirzi. P.

III. Cap. CLXXXIX. pag. 1324. (d) Voyez Buchel. ad Hedam. pag. 208. (e) Matth. Parisiens. ad ann. 1348. pag. 651.

(f) Beka in Otton III. pag. 77. Magnum Chron. Belg. pag. 244.

(g) Menconis Chron, ad ann. 1148, pag. 147, 148.

GUILLAUME

Cependant les Allemands le retranchent communément du nombre de leurs Rois, & prétendent que son élection étoit nulle de droit par l'absence & les oppositions des Electeurs de Saxe & de Baviere, & parce qu'un grand nombre de Villes & de Princes de l'Empire ne voulurent point le reconnoître (a).

Siege & prife de Keiserswerth.

1249.

Le nouveau Monarque après cette cérémonie s'avança jusqu'à Keiserswerth, dont le Commandant se désendit avec tant de valeur & de capacité, qu'il retint son Armée un an entier devant la place, & ne se rendit que par le manque de vivres. Guillaume, loin d'écouter les sentimens d'une basse vengeance, récompensa son mérite, en lui donnant la propriété de la ville qu'il avoit si bien désendue, & lui sit épouser Catherine de Brederode, sa parente; c'est de ce mariage qu'est sortie l'ancienne Maison de Keiserswerth (b).

XXXVIII. Guillaume.

1250.

Frederic II étant mort le 13 Décembre, 1250, Conrad Mariage de IV, élu Roi des Romains dès 1237 (c), prit les rênes du Gouvernement. Son parti se joignit à celui de son pere, & le Comte de Hollande commença à désespérer du succès de son entreprise. Le Pape cependant ne cessoit de l'encourager : il chargea Jacques Pantaleon, Archidiacre de Liege, & Theodoric, Grand-Maître des Chevaliers Prussiens, de solliciter les Princes Allemands en sa faveur (d); & pour engager dans ses intérêts la Maison de Bronsvic, il ménagea son mariage avec Elisabeth, fille du Duc Otton, qui fut consommé le 25 Janvier, 1251, & lui envoya le décret qui confirmoit son élection, signé à Lyon par un grand nombre d'Evêques (e). Mais malgré les efforts du Pontise, & les peines que Guillaume se donnoit, pour gagner le cœur des Princes & des Villes, son parti défiloit tous les jours; & se

1251.

(a) Matth. Parisiens. ubi supra.

(b) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1240. &c.

(c) Fragment. Hist. ad ann. 1237. apud Urstishum P. II. pag. 91.

(d) Innocent IV. Epist. apud Reinald. ad ann. 1251. n. 7. 12. (e) Albert. Stadens. ad ann. 1251. Chron. Erfordiens. ad ann. 1252. Fragment. Geneal. Duc. Brunsvic. & Luneburg. apud Leibnit. Script. Rer. Brunsvic. Tom. II. pag. 19. Chron. Ducatus Brunsvic. apud Maderum. Antiquit. Brunsvic. pag. 20. Chron. August. ad ann. 1254.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 167

voyant dans l'impuissance de soutenir sa dignité (a), il sut

contraint de revenir dans ses Etats (b).

Ce fut à son retour qu'il confirma les privileges de l'Eglise Hollande. d'Utrecht, dont l'Evêque étoit venu à sa rencontre. La ré- Nouvelle résisolution qu'il avoit prise de ne plus s'intéresser dans les troubles de l'Empire, lui procura la paix, & se voyant dans une grande tranquillité, il jetta les fondemens d'un Palais magnifique à la Haye, dont il avoit toujours aimé la situation. Il y transporta sa Cour, & le Conseil provincial, qui jusqu'alors avoit siegé à Gravesande. La Mer avoit comblé le port de cette Ville que le commerce rendoit florissante; & ce malheur ne contribua pas peu à déterminer le Comte à changer de séjour (c). Il fit aussi fortifier le Château de Heemskerk pour mettre sa nouvelle habitation à l'abri des courses des Westfrisons, & en confia la garde au Gouverneur du Kennemerland.

Les Flamands troublerent le repos dont il jouissoit. Il avoit confirmé le 7 Juillet, 1248, le Traité conclu en 1168 Flandre. avec le Comte de Flandre (d), & quelque désavantageux qu'il fût à la Hollande, il l'observoit exactement, afin d'asfurer la paix de cette frontiere. Il ne put cependant empêcher la guerre de se rallumer par une suite d'événemens qu'il

est à propos de reprendre dès leur origine.

Nous avons dit que Baudouin IX, Comte de Flandre, Origine de ces partant pour la Croisade qui se termina à la prise de Con-troubles. stantinople, dont il fut Empereur, & où il mourut, laissa le Gouvernement de la Flandre au Marcgrave de Namur, son frere. Il avoit deux filles: Jeanne, l'aînée, étoit élevée à la Cour de France, & l'éducation de Marguerite avoit été confiée à Bochard d'Avesnes, Prevôt de l'Eglise de Liege, son oncle maternel (e). Ce Tuteur sensible aux charmes de fa pupille, abusa de son innocence; deux enfans mâles, Guy

XXXIX.

GUILLAUME II.

Il revient en

(a) Albert. Stadens. ad ann. 1249.

(b) Matth. Parisiens. ad ann. 1250. pag. 698.

(c) Boxhorn. Theatr. Urb. Belg. pag. 339. Junii Batav. pag. 498. 501.

(d) Vid. Pactum pacis apud Marten. & Durand. Thef. Anecd. Tom. I. e. 2035. Conf. ibid. c. 1037. & Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1203.

(e) Meyer. ubi supra. ad ann. 1212.

168

Guillaume & Jean furent les fruits de ce commerce incestueux. Marguerite devenue plus âgée réfléchit sur son déshonneur, se sauva auprès de sa sœur, & par sa fuite sit éclater une avanture que tout le monde ignoroit. La Noblesse Flamande outrée de l'injure faite au fang de ses Souverains, menaça le Prevôt de la vengeance la plus cruelle. Bochard fongeant à sa sûreté, & voulant réparer le mal, partit secrétement pour Rome, dans l'espérance de se faire relever des vœux du Diaconat, & d'obtenir une dispense de parenté, pour assurer par ce mariage l'honneur de sa niece & l'état de ses enfans. Le Pape touché du sort de la Princesse & de ses fils. accorda l'un & l'autre, & Bochard revenoit muni de ces Actes, lorsqu'il sur rencontré par desassassins, que les Flamands avoient envoyés sur sa route. Ces scelerats s'acquitterent de leur commission, & rapporterent pour preuve la tête du Chanoine. Sa mort laissa Marguerite sans état. Elle ne pouvoit se dire ni fille, ni semme, ni veuve; mais cette singuliere position n'empêcha pas Guy de Dampiere d'ouvrir les yeux sur sa beauté & sur ses prétentions. Ce Gentilhomme étoit Bourguignon, & tenoit à la Couronne de France par Beatrix de Bourbon-Archambault, sa mere; mais sa fortune ne répondoir pas à sa naissance. Jeanne, aînée de Marguerite, avoit époufé depuis long-tems Ferdinand, Infant de Portugal, & n'ayant point d'enfans, la succession des Comtés de Flandre & de Hainaut regardoit fa sœur. Dampiere obtint facilement l'agrément & l'aveu de la Princesse, & de ce mariage il eur Guillaume, Guy & Jean. Ces Princes qui croissoient en âge, ne cessoient de reprocher aux fils de Bochart le défaut de leur naissance, & les traitoient de bâtards. Ceux-ci foutenoient leur légitimité, & prétendoient que les dispenses émanées de la puissance apostolique étoient suffisantes pour couvrir le vice primordial, & qu'on ne pouvoit leur faire un crime de ce que la mort avoit empêché leur pere d'y mettre le dernier sceau, puisqu'il étoit certain qu'il revenoit dans cette intention lorsqu'il fut assassiné. Les fils de Dampiere opposoient à ces Actes un Décret du quatriéme Concile de Latran de 1215, qui

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 169

qui déclaroit Bochart incapable de se marier, attendu sa

qualité de Diacre & sa parenté avec sa pupille (a).

Cette affaire fut d'abord portée devant Louis IX, auquel le Pape joignit Eudes son Légat (b). Le Roi & le Légat déciderent que le Hainaut appartiendroit aux fils de Bochart d'Avesnes, & que ceux de Dampiere hériteroient de la Flandre (c). Les deux d'Avesnes prétendirent s'approprier, outre le Hainaut, les Isles de Walcheren, de Sudbeveland, de Nordbeveland & Borselen, avec les quatre Bailliages, le pays de Waes, le Comté d'Alost, Gerardsberg, &c. Mais sur les instances de Marguerite ils se désisterent de leurs prétentions (d), & la Comtesse s'engagea à leur payer seize mille livres de Flandre pour le Comté de Namur (e).

Cependant Jean d'Avesnes, comme nous l'avons dit, avoit sçu si bien gagner l'esprit du Roi des Romains, Comte de Hollande, que ce Prince lui sit épouser sa sœur Adelaide, à Jean d'Aau Camp devant Aix-la-Chapelle, & lui donna pour sa vesnes. dot le pays que les Comtes de Hollande tenoient en fief de la Couronne d'Ecosse, dont on ignore la consistence, & la confiscation du Comté de Namur, qu'il prétendoit acquise par la négligence de Baudouin IX à relever ce sief de l'Empire; de plus Marguerite n'ayant pas satisfait aux lettres

qui ordonnoient à tous les Vassaux de l'Empire de venir le reconnoître en qualité de Roi des Romains, il déclara les quatre Bailliages, le pays de Waes & le Comté d'Alost acquis à son domaine, & transporta la propriété féodale à son

beau-frere (f).

Marguerite à cette nouvelle résolut de descendre dans la Marguerite de Zeelande. Elle rassembla des troupes de tous côtés le plus hit la Zeelan-

(a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1215. Vossii Annal. Holl. Lib. II. pag. 120.

(b) Voyer le P. Daniel Hist. de France Tom. III. pag. 308.
(c) Vid. Diplom. apud Marten & Durand. Thei. Anecd. Tom. I.c. 1094.

(d) Vid. ibid. c. 1095.

(e) Liter. Margar. Flandr. Comitiss. apud Mart. & Durand. ubi supra. c. 1031. (f) Melis Stoke Chron. dans Guill. II. pag. 87. Mencon. Chron. ad ann. 1248. pag. 146. Liter. Wilhelm Regis apud Marten. & Durand. ubi supra. c. 1032. 1033. 1034. item c. 1164. 1165. idem c. 1055.

Tome III,

 $\mathbf{Y}$ 

GUILLAUME

XL: Guillaume marie la lœur

1252.

GUILLAUME secrétement qu'il lui sut possible; & pour couvrir ses desseins, elle amusoit Guillaume par une seinte négociation, dont Henri VI, Duc de Brabant, s'étoit rendu médiateur. Elle vint à bout de former une grande armée de Flamands, de Hennuyers, de Bourguignons & de François, & chargea Guy de Dampiere de cette expédition (a).

Défaite totale des Flamands en Zeelande.

1253.

La marche de tant de foldats faisoit trop de bruit pour être long-tems ignorée. Le Roi des Romains en étant informé, dissimula de son côté; il chargea Florent son frere de passer secrétement dans l'Isle de Walcheren avec ses Kennemers, & il s'avança lui-même avec son armée sur le bord de l'Escaut, où sa flotte se tenoit sur ses ancres prête à mettre à la voile au premier avis. Les Flamands s'étant embarqués prirent terre à West-kapelle, & Florent qui s'étoit mis en embuscade dans les Dunes, voyant une partie de leurs gens à terre, donna fur eux avec tant d'intrépidité qu'il les rompit du premier choc. Mais s'étant ralliés, & se voyant soutenus par les troupes qui débarquoient sans cesse, le combat recommença avec plus de vivacité. Guillaume averti par le bruit des armes, mit à la voile, & son armée étant descendue à Arnemuiden, il donna ordre à sa slotte d'attaquer les vaisseaux Flamands. L'on commença alors à se battre fur les deux élémens. Les Kennemers encouragés par la vue du secours, redoublerent leurs efforts, & l'armée navale ayant mis en fuite la Flote ennemie, les Flamands furent enfoncés de toutes parts, & contraints de demander quartier. Les anciens Auteurs font monter à cinquante mille hommes la perte de cette journée, & le nombre des prisonniers sut encore plus grand. Guy de Dampiere, les Comtes de Bar & de Guise, & un grand nombre de Gentilshommes se rendirent. Guillaume embarrassé de la multitude des prisonniers, les fit entierement dépouiller & les renvoya dans leur pays si dénués de tout vêtement, que pour couvrir leur nudité, ils

<sup>(</sup>a) Melis Stoke Chron. dans Guill. II. pag. 83, 84. Meyer. Annal, Flands. ad

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 171

furent obligés de recourir aux feuilles de roseaux. Cette

action se passa le 4 Juillet 1253 (a).

Marguerite consternée de la défaite de son fils, dépêcha à la Cour de France, pour implorer le secours de la Reine Jean d'Aves-Blanche, que Louis IX, son fils, partant pour l'Egypte, Comte de avoit laissée Régente de son Royaume. Le resus qu'elle es- Hainaut. suya, irrita sa haine, & le désir de la vengeance la transporta au point qu'elle aima mieux voir ses Etats passer entre les mains d'un Etranger, que les laisser entre celles d'un fils qui l'avoit offensée. Elle traita avec Charles, Duc d'Anjou, frere du Roi, & lui céda le Hainaut, à condition qu'il viendroit à son secours à la tête d'une bonne armée (b). Elle le mit en possession de Valenciennes, & pressa même Henri, élu Evêque de Liege, de l'investir du Comté; mais le Prélat, qui tenoit le parti de Guillaume, appella Jean d'Avesnes à Malines, au commencement d'Août 1253, le revêtit du Comté de Hainaut (c), & le Roi des Romains confirma la translation de propriété (d).

Sur ces entrefaites Louis IX étant revenu de son expédition, Charles lui rendit compte du Traité qu'il avoit conclu avec la Comtesse de Flandre, & le pria de le secourir. Ce sage Roi lui demanda s'il avoit quelque sujet de se plaindre de Jean d'Avesnes ou du Roi des Romains; & le Duc ayant répondu qu'il n'ayoit reçu aucune offense de leur part. Louis répartit qu'il y auroit de l'injustice à les inquiéter pour servir la passion d'une semme, qui sacrissoit la nature à son

caprice.

Marguerite voyant qu'elle n'avoit rien à espérer du Roi de France, ne pensa plus qu'à persuader à Charles qu'avec s'empare de Valenciennes. la jonction des Flamands il étoit assez fort pour en imposer à Guillaume, qui n'oseroit l'attendre, s'il le voyoit en campagne. Jean d'Avefnes de son côté avoit envoyé la Princesse

GUILLAUME

Guillaume

1254.

C. 1051. (d) Liter. Wilhelm. Regis. ibid. c. 1053.

<sup>(</sup>a) Meyer. Annal. ad ann. 1253. Chron. Erfordiens. ad ann. 1253. Melis Stoke uli supra. pag. 85. 86. Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. II. pag. 119.
(b) J. Iperii Chron. S. Bernini. Cap. XLIX. Parc. II. c. 730.

<sup>(</sup>c) Liter. Henr. Lood. Epife. apud Marten. & Durand. Thef. Anecd. Tom. I.

Guillaume Adelaide son épouse, auprès du Roi des Romains, pour le porter à venir en personne protéger ses Etats. Guillaume écrivit d'abord au Duc d'Anjou, pour l'engager à se désister d'une entreprise odieuse entre Souverains, & le prier d'évacuer Valenciennes, qu'il retenoit fans aucun droit. Charles lui répondit que ni la crainte, ni les confidérations humaines ne pourroient l'amener au point de se désaisir de ce qu'il avoit dans ses mains: Guillaume irrité de la dureté de cette réponse, ajourna Charles sur la bruyere d'Asche dans le Brabant, pour décider leur querelle en bataille rangée. Charles accepta le dési, se mit en campagne, persuadé, sur la parole de Marguerite, que Guillaume, qu'il nommoit par dérission le Monarque Aquatique, n'oseroit se présenter; mais sur la nouvelle qu'il avançoit à la tête d'une bonne armée, il abandonna Enghien, & se renserma dans Valenciennes. Guillaume après l'avoir attendu trois jours fur le champ marqué pour la bataille, vint l'investir dans sa retraite. Le Duc qui ne s'attendoit pas à tant de vigueur, sortit par une poterne, s'embarqua sur l'Escaut, revint en France, & les habitans porterent leurs cless au Roi des Romains (a).

Paix de Flandre.

La Comtesse de Flandre abandonnée & sans espérance de secours, implora les bons offices du Roi de France, & par fon entremise & celle d'Innocent IV (b), elle obtint la paix, à condition de mettre à l'instant Jean d'Avesnes en possession du Hainaut, du pays de Waes & du Comté d'Alost.

Derniere tenlaume pour se faire Empe-

Le Pape s'étoit entremis vivement de cette affaire, dans mive de Guil- la vue de mander le Roi des Romains en Italie, pour le couronner Empereur (c). Guillaume en effet se rendit à Geneve, où le Pontife étoit alors, & s'étant abouché avec lui, il résolut de passer en Allemagne (d), pour reconnoître l'esprit des peuples; mais il en fut bientôt rappellé par les troubles d'Utrecht, dont nous allons parler.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke Chron. dans Guill. II. pag. 88. 91. J. Iperii Chron. S. Bertini, Cap. XLIX. Part. III. c. 730.

<sup>(</sup>b) Voyer Marten. & Durand. Thes. Anecd. Tam. I. c. 1057. 1058.
(c) Vid. Innocent. IV. Epist. apud Bekam in Henrico. pag. 86. & apud Misseum Cod. Donat. Belgic. Cap. CXII. pag. 425. in Oper. Diplom. Tom. I.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 173

Otton III, Evêque d'Utrecht, étoit mort dès l'an 1249, & les Chapitres avoient élu Gozewin d'Amstel; mais ce Prélat trop facile dissipoit les biens de l'Eglise, & mécontentoit ses Troubles d'U-Vassaux. Son Clergé porta ses plaintes devant le Pape, & le Pontife envoya sur les lieux le Cardinal de Capitiis, qui trouvant les reproches légitimes, déposa l'Evêque. On prétend qu'intimidé par les menaces de Guillaume, qui n'aimoit pas la Maison d'Amstel, il y donna son consentement (a), & on lui substitua Henri de Vianden. Gysbert d'Amstel, frere de Gozewin, & Herman de Woerden, s'opposerent à l'installation de Henri, & coururent sur les terres du Diocese. Le nouveau Prélat, homme de tête & de main, assembla ses Vassaux, & sit ajourner les Seigneurs pour décider leurs contessations les armes à la main. Le Roi des Romains qui étoit alors en Allemagne, se pressa d'arriver pour prévenir de nouveaux troubles, & parut aux portes d'Utrecht dans le moment que l'armée de l'Évêque achevoit Guillaume. de fortir de l'autre côté, pour gagner le rendez-vous qui n'étoit pas éloigné. L'Archevêque de Cologne, auquel Vianden avoit laissé la garde de la Ville pendant le combat. voulant donner aux Trajectins le tems de décider la querelle, fit fermer les portes, de forte que Guillaume fut contraint de les forcer. Alors le Prélat, pour l'amuser encore, lui députa le Clergé, fous prétexte de lui faire des excuses. En effet il gagna assez de tems pour que la bataille sut décidée, & l'Evêque revint victorieux, amenant avec lui les Seigneurs d'Amstel & de Woerden qu'il avoit fait prisonniers. Le Roi des Romains voyant l'affaire ainsi terminée, ne pensa plus qu'à reconcilier solidement ces ennemis, & leur fit signer un Traité, par lequel d'Amstel & ses adhérans, jusqu'au nombre de cinq cens, s'obligerent de venir, vêtusde laine & tête nue, demander pardon à l'Evêque dans la Cathédrale, & en qualité de Vassaux lui prêter serment de sidélité (b)

GUILLAUME XLII.

(a) Beka in Goesvino. pag. 85. Heda in eod. pag. 213. (b) Buchel. ad Bekam. pag. 90. C. P. Hoynck de Papendrecht Anal. Belgiei-Tom, U1, P. 1,

GOTTLAUME 11. L'Eveque vage la Veluwe.

L'Evêque piqué des secours que le Comte de Gueldre avoit fournis à ces Seigneurs, qu'il traitoit de rebelles, & d'Utrecht ra- se trouvant armé, sit une course dans la Veluwe; & du butin qu'il rapporta, il fit bâtir le château de Vreeland, sur le Vegt, pour garantir son Evêché contre les incursions de ceux d'Amstelland (a). La somme que ce butin lui produisit, ne sut pas suffisante pour achever l'édifice : car il paroîe qu'il vendit pour ce sujet la terre d'Enge pour trois cens cinquante marcs d'argent qui lui furent délivrés (b).

> La cérémonie du couronnement de Guillaume avoit été fixée à l'entrevue de Geneve pour l'année fuivante; mais avant de passer en Italie, le Roi des Romains vouloit appaiser les troubles que Conrad, dans la vue de l'arrêter, avoit excités dans la Westfrise (c). Il revint à Utrecht pour consulter l'Evêque sur les mesures qu'il devoit prendre.

Guillaume en danger à U. trecht.

1255.

Un jour qu'il étoit à table avec le Prélat, un inconnu se cachant dans la foule, lui jetta à la tête une grosse pierre, dont il évita le coup; & quelque perquisition qu'on fit, on ne put découvrir la main dont elle étoit partie. Le fecret faifant soupçonner que plusieurs habitans étoient du complot, le Prince sut d'autant plus piqué contre eux, qu'il s'étoit sait inscrire au nombre des Bourgeois peu d'années avant (d), & qu'il les avoit comblés de bienfaits. Il venoit de leur accorder entr'autres le droit de se faire restituer tout ce qui pourroit leur être pris en Hollande ou en Zeelande, & de n'être cités que devant leurs Juges naturels, sous peine d'une amende de cent marcs d'or contre les contrevenans (e). Ces motifs & la noirceur du procédé l'engagerent à faire venir les Magistrats auxquels il ordonna de lui livrer les coupables, & partit en jurant de tirer vengeance de l'ingratitude des habitans (f). Les Magistrats n'ayant point satisfait à cet ordre, il se préparoit à leur tenir parole, lorsqu'il sut

(a) Beka in Henrico. pag. 84.85.

(b) Vid. Diplom. Henrici Epite. apud Buchelium ad Hedam. pag. 214.

(c) Nauclerus ad ann. 1256. (d) Beka in Otton III. pag. 80.

(e) Vid. Diplom. Wilhelm. Regis apud Hodam. peg. 209, 210.

(f) Beka in Henrico. pag. 87.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 175 arrêté dans son dessein par la révolte ouverte des Westfri-

GUILLAUME

Ces peuples obéissoient avec peine au Roi des Romains, qui dès 1252 avoit bâti le Château de Heemskerk, pour les maintenir dans le devoir. Ils avoient fait une incursion en 1254; mais Gerard de Heemskerk les avoit repoussés sur terre & sur mer (a). Guillaume avoit peu après construit le Fort de Toorenburg, au-delà d'Alkmaar, pour couvrir cette Ville du côté de l'Est (b). Il résolut ensur en 1256 d'entrer dans leur pays, & de les foumettre entierement. Il assembla son armée au commencement de l'hyver, & vint à Alkmaar aux Fêtes de Noel (c). Il avoit intéressé les habitans par les privileges qu'il leur avoit accordés, & pour les déterminer marche contre a marcher contre les Frisons, il les exempta de tous impôts pendant dix ans (d). Toutes ses troupes l'ayant joint, il entra dans la Westfrise, & arriva sur le bord d'un grand Lac, qui vraisemblablement étoit celui de Huigenwaard; là divisant son armée, il donna la droite à Guillaume de Brederode, avec ordre de marcher à Vroone, & s'avança lui-même du côté de Hoogtwoude.

XLIII. Révolte des Westfrisons. 1256.

Les Frisons qui n'étoient vêtus que de toile, & n'avoient Il est mé. pour armes que des javelors, des haches danoifes & des demipiques, marchoient légerement & par petites troupes fur la glace qui n'étoit pas encore bien épaisse, pendant que les Hollandois pésamment armés n'avançoient qu'en tremblant. Brederode battit ceux de Dregte qui voulurent lui faire tête (e). Guillaume arrêté par un marais, fit faire alte au corps qu'il conduisoit, & voulut reconnoître lui-même le passage avant que d'exposer ses troupes. Il eut l'imprudence de s'éloigner seul hors de la vue de ses gens, & la glace s'étant rompue sous le poids de son cheval & de ses armes, des Fri-

<sup>(</sup>a) Lecuwold de Noordhof dans la Descript, de Leide d'Orlers, pag. 290.

<sup>(</sup>b) Leka, uli supra.

<sup>(</sup>c) Melis Strke Chron. dans Guill. II. pag. 93.

<sup>(</sup>d) Vid. Diplom. Wilhelm. Regis II. Junii, 1254, dans les Manisestes d'Alk-

e Beka in Henrico, pag. 87. Joann. à Leydis de Domin. Brederod. Cap. XXIII. pag. 622.

Guillaune sons qui s'étoient cachés dans les roseaux, le tuerent avec leurs javelots. Un Hollandois qui étoit de leur troupe, ayant reconnu l'Aigle Impérial & le Lion de Hollande, les avertit de leur crime. Effrayés du coup qu'ils venoient de faire, ils emporterent le corps à Hoogtwoude, & le cacherent dans une chaumiere (a).

Son armée disperséc.

On ne peut exprimer la consternation qui se répandit dans l'armée, lorsqu'elle ne put avoir aucune nouvelle de son Prince. Elle se reura dans un si grand désordre, qu'il ne se trouva que cinq hommes sous la banniere de Delst, & trois seulement sous celle de Dordrecht (b). Quelques Auteurs avancent que ceux qui auroient pu secourir le Roi, étoient gagnés par les Allemands pour le laisser périr, & qu'ils nese

sont jamais lavés de ce soupçon (c).

XLIV. Caractere de Guillaume.

Ainsi périt Guillaume II, à l'âge de vingt-sept ans. Un malheur imprévu l'enleva au moment qu'il étoit prêt de monter au comble des grandeurs, dont ses hautes qualités le rendoient digne. Outre les Allemands on foupconna aussi quelques Hollandois d'avoir eu part à sa mort; la sévérité avec laquelle ce Prince soutenoit son autorité, lui ayant fait des ennemis dans ses Vassaux. Nous n'en rapporterons qu'un exemple. L'Evêque d'Utrecht ayant accusé devant lui le Comte de Goer de retenir des terres qui appartenoient à son Eglise, & ce Seigneur ayant refusé de comparoître, Guillaume marcha contre lui, le dépouilla de ses fiess & de ses titres, & le réduisit à la simple qualité de Gentilhomme (d).

Loix & privileges donnés par lui.

Guillaume II donna des Loix & des privileges à plusieurs Villes de Hollande & de Zeelande, & ces Diplomes sont les plus anciens de ceux qui foient parvenus jusqu'à nous. Ces exemptions favoriserent le commerce, & la puissance des Villes augmenta considérablement sous ce regne. Par une des Loix qu'il avoit promulguées, les Bourgeois étoient obli-

(b) Reigersb. Chron. de Zeel. Part. II. pag. 85. (c) Melis Stoke, ubi supra. pag. 94. Hist. de la Patr. ubi supra. pag. 403. (d) Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. II. pag. 222.

<sup>(</sup>a) Matth. Paris. ad ann. 1256. pag. 793. Beka ubisupra. Mencon. Chron. ad ann. 1256. pag. 157. Melis Stoke Chron. dans Guill. II. pag. 93. Wilhelm. Procurat. ad ann. 1256. Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 402.

Gotledows

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 177 » gés de servir le Comte avec soixante & quatre hommes, . » & de contribuer de vingt livres par an quand il alloit à la » Cour Impériale. Ils devoient payer la même somme lors-» qu'il étoit armé Chevalier, ou quand il se marioit; ils » étoient pareillement tenus de payer quinze livres, lorsque » les freres du Comte se trouvoient dans les mêmes cas, " ou pour le mariage de ses sœurs " (a). Les privileges qu'il accordoit aux Villes, étoient souvent la récompense de leurs services. Nous avons parlé de celui qu'il donna en 1234. aux Bourgeois d'Alkmaar. Il exempta la ville de Haarlem des péages, avant d'être Roi des Romains, en 1245. L'année suivante il sit la même chose en faveur de ceux de Delst (b). fous condition qu'on lui payeroit cinquante livres par an. La ville de Dordrecht obtint la même faveur en 1253, & nous trouvons dans le Manifeste de Haarlem la peine de mort prononcée pour la premiere fois contre les assassins. Par l'acte de Dordrecht les habitans étoient assujettis à payer soixante livres par an & à lui fournir des vivres à crédit pendant quinze jours, lorsqu'il venoit dans leur Ville  $(\varepsilon)$ ; car l'exemption des péages leur avoit été accordée des 1250 (d).

On lui attribue pareillement d'avoir donné des Loix à la Zeelande, qui s'accordoient en partie avec les anciennes Loix de Frise & avec celles de Middelbourg, de West-kapelle & de Domburg. La plûpart des crimes, & même le meurtre, n'étoient punis que d'amendes pécuniaires. Celui qui étoit convaincu de viol par sept témoins, devoit perdre la tête, &c. Il est certain qu'il donna des privileges à Zirikzee; les anciennes copies en subsistent encore aujour-d'hui (e). Il donna au Baillif, comme représentant le Comte, le pouvoir de prononcer sur les causes dont le Vice-Baillif, ou Escoutet prayers par le compétence.

ou Escoutet, n'avoit pas la compétence.

Il fit de grandes libéralités à plusieurs Abbayes

(c) Manische de 1252. (1253.) dans la Descript. de Dordrecht, de Balen,

(d) Maniseke de 1249. (1250.) La même pag. 433.

<sup>(</sup>a) Maniseste de Guillaume II. dans la Description de Haarlem de Screvelius, pag. 218. (b) Voyez Boxhorn. Theatrum Urbium Holl. pag. 181.

<sup>(</sup>e) Dans Boxhorn fur Reigersberg, Part. II. p. 73. &c. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. II. Liv. VIII. pag. 404.

Tome III.

И.

Guillaume (a). On lui attribue la composition d'un Livre de Prieres qui porte pour titre: Guillelmi II, Hollandia Comitis & Regis Romanorum, Agalma Religiosorum, sive Meditationes circa Mysteria Passionis Dominica. » Allegresse des Religieux, ou » Méditation sur les Mysteres de la Passion de Notre Sei-» gneur, par Guillaume II, Comte de Hollande & Roi des  $\rightarrow$  Romains (b).

Ses Enfans.

Il avoit épousé, comme nous l'avons dit, Elise ou Elisabeth, fille d'Otton l'Enfant, Duc de Bronsvic, de laquelle il eut Florent qui lui succéda, & une fille qui sut nommée Mathilde.

Successeur de Guillaume à l'Empire.

Conrad, qui par les troubles, qu'il avoit excités en Westfrise, avoit réussi au de-là de ses espérances, ne tira cependant aucun fruit de la mort de son Rival. Les Princes qui avoient reconnu Guillaume, s'assemblerent pour lui donner un Successeur. Le choix mit la division entre eux. Les uns vouloient rétablir la Couronne dans la Nation Allemande: les autres s'opiniâtroient à la déférer à un Etranger. Ceux-ci l'emporterent, & leur Election se partagea entre Alphonse, Roi de Castille (c), & Richard, Duc de Cornouaille. Ce dernier passa en Allemagne avec de grosses sommes qu'il diffipa, fans avoir pu se faire reconnoître (d), & le premier ne se donna aucun mouvement pour soutenir son élection. L'Empire demeura sans Chef jusqu'en 1273, que les Electeurs dans la crainte que le Pape ne s'arrogeât le droit de nommer un Empereur, comme il en menaçoit, élurent Rodolphe, Comte de Hapsburg, tige de la seconde Maison d'Autriche (e).

XLV. Révolution de Suiffe-

Les Gouverneurs des Provinces qui s'étoient rendus despotiques pendant l'Anarchie, gouvernoient les peuples en tyrans. Les Suisses révoltés par leur dureté, formerent peu

(a) Petit. Chron. de Holl. Tom. I. Liv. II. pag. 221.

(b) Voyez Boxhorn sur Reizersb. Part. I. pag. 152. Conf. l'Hist. de la Patr.

ubi supra. pag. 406.
(c) Epist. Urban. IV. Papæ apud Leibn. Cod. Jur. Gent. Diplom. Part. I. pag. 19. Du Mont Corps Diplom. T.m. I. Part. I. pag. 207.

(d) Matth. Parisiens. ad ann. 1257. pag. 814. Annal. Colmar. ad ann. 1257. Trives. Annal. ad ann. 1257. Fragm. Hist. apud Urstis. P. H. pag. 93.

(e) Albert. Argentor. ad ann. 1267. pag. 10. Cutpinian. de Imper. pag. 351. Chron. Austriac. ad ann. 1273.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. à peu une Ligue, à la faveur de laquelle ils secouerent le Guillausse joug dans la suite, & se rendirent indépendans. Cet événement ayant servi en quelque façon de modéle à la révolution des Pays-Bas, mérite une place dans cette Histoire.

Le caprice ridicule de Grisser, qui commandoit dans le Canton de Switz, alluma la révolte dans des cœurs aigris depuis long-tems. Cet homme s'avisa de faire planter un poteau fur la place, au haut duquel il mit son chapeau, & fit afficher un placard, par lequel il enjoignoit aux passans de rendre à ce chapeau les mêmes respects qu'à sa personne. Un des habitans ayant refusé de se prêter à cette extravagance, le Gouverneur le fit enlever avec son fils, & plaçant une pomme sur la tête de l'enfant, il obligea le pere à l'abbattre avec une flêche. Le coup réussit heureusement, & le Suisse jettant contre terre une autre slêche qu'il tenoit à la main, le Gouverneur lui demanda ce qu'il en vouloit faire: " elle étoit destinée pour toi, répondit-il siérement, si j'eusse » eu le malheur de blesser mon fils «. Le Commandant piqué de la réponse, ordonna qu'on mît cet homme en prison; mais celui-ci qui avoit une fois secoué le joug du respect, mit le sabre à la main, & lui sendit la tête. Dans le même tems le Gouverneur d'Underwal ayant violé la femme d'un des habitans, fut pareillement assassiné dans une émeute. La crainte du châtiment réunit ces deux Cantons, & bientôt le nombre s'accrut jusqu'à treize. Berne, Zuric, Basse, Lucerne, Soleure, Fribourg, Schaffhusen, Switz, Appenzel, Underwal, Ury, Glaris & S. Gall chasserent leurs Gouverneurs, & s'érigerent en République. Les Grisons suivirent leur exemple, & furent reçus dans leur alliance. La foiblesse de l'Empire, l'apreté des montagnes, la pauvreté des habitans, & la valeur des peuples, ont affermi cet Etat, & la fagesse de leur politique en assure la durée (a).

Nous rendrons aussi compte, ainsi que nous l'avons promis, de la couche prodigieuse de Marguerite, Comtesse veilleuse de de Henneberg, sœur de Guillaume, Roi des Romains, quoi- la Contesse de

XLVI. Couche mes-Henneberg.

<sup>(</sup>a) Simler. de Reb. Helvet. Lib. I. pag. 42. Guilleman de Reb. Helvet. Lib. II. Cap. 16. Nic. Burgund, Hift, Bayar, Lib. I, pag. 27. Mutil Chron. Lib. XXII. pag. 207.

Getliaums 11,

que cette histoire choque toute vraisemblance; les Chroniques en placent l'époque en 1276. Nous prouverons cidessous la fausseté de la date, & qu'on doit au moins l'avancer de dix ans. Cet événement est gravé sur deux bassins qui servirent au baptême, & qui sont gardés dans l'Eglise d'Utrecht. L'on montre aussi à Loosduinen un tableau qui représente la cérémonie avec une inscription. Erasme, Scriverius & presque tous les Ecrivains des Pays-Bas en sont mention, & les dates des épitaphes de la mere & de Jean, le premier de ses fils, semblent consirmer le fait.

L'inscription porte qu'une pauvre semme chargée de deux gemeaux demanda l'aumône à la Comtesse, qui surprise de sa sécondité, lui reprocha que ce double fruit devoit avoir une double origine. La malheureuse mere plus sensible à l'injure faite à son honneur qu'à sa propre misere, leva les yeux au ciel, & le pria de justisser son innocence, en envoyant à Marguerite autant d'ensans qu'il y avoit de jour dans l'année. Le vœu sut exaucé; & neus mois après la Comtesse mit au monde trois cens soixante & cinq ensans de l'un & de l'autre sexe, qui surent portés sur les Fonds dans deux bassins. Les garçons surent nommés Jean, les silles Elisabeth, & Guy, Evêque d'Utrecht, sit la cérémonie de leur baptême (a).

Les hommes donnent si naturellement dans le merveilleux, qu'on ne doit pas être surpris s'ils adoptent le fait le plus absurde, sur-tout quand il est appuyé de quelque monument authentique; mais l'autorité de ces titres s'évanouit

à mesure qu'on les examine.

Silence des Contemporains sur ce fais Nous observerons d'abord, que les anciennes Annales gardent le silence sur l'évenement dont il s'agit, qu'il n'est rapporté que par des Auteurs plus modernes qui se sont copiés, & qui néanmoins ne s'accordent entre eux ni sur la date, ni sur la vie de la Comtesse, ni sur le nombre des ensans; & qu'ensin Nassau, qui pour lors étoit Evêque d'Utrecht, s'appelloit Jean & non pas Guy.

Le sçavant M. Struick (b) dédaigne d'examiner tout ce

<sup>(</sup>a) Scriver. Pierre de touche de l'ancienne Chron. de Gouda. pag. 255. 256. (b) Découvertes touchant l'état du Genre humain, à la Suite de la description des Cométes. Part. II. pag. 168.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 181 que l'on débite sur cette histoire. Il ne s'arrête qu'aux Epitaphes de la mere & du fils qui lui paroissent mériter quelqu'attention. La premiere rapporte la mort de Marguerite de l'énigme au Vendredi Saint, 1276, & celle de Jean est marquée le 9 des Kalendes de Janvier, 1250. Mais ces dates ne décident pas celle de l'enfantement, & les Auteurs se partagent; les uns prétendent que la Comtesse mourut-en accouchant, & les autres prolongent sa vie de dix ans au-delà (a).

Le tableau de Loosduinen ne doit pas avoir plus de poids. Les Chroniques imprimées & même manuscrites, qui font citées dans l'Inscription prouvent, que la peinture est bien postérieure à l'évenement : on peut même soupçonner qu'elle a été renouvellée plus d'une fois, & le dernier Peintre a pu ajouter ou retrancher des circonstances selon son caprice.

L'Inscription porte que la Comtesse accoucha le Vendredi Saint, 1276, & qu'elle avoit alors quarante-deux ans. Or il paroit par l'Epitaphe de son premier fils que cet enfant avoit au moins cinq ans lorsqu'il mourut, puisqu'il y est dit qu'on reconnoissoit en lui les marques d'un bon naturel. Il mourut en 1250; ainsi sa naissance remonte en 1245, tems auquel la Comtesse ne pouvoit avoir qu'onze ans, puisqu'elle étoit agée de quarante-deux ans en 1276. L'absurdité du conte faute aux yeux par la comparaison de ces dates. M. Struick se déclare pour le sentiment de ceux qui prolongent la vie de Marguerite de dix ans depuis cet accouchement monstrueux, & prétend qu'on s'est mépris dans le nombre des enfans qu'on suppose, en comptant les jours de l'année autrement qu'on auroit dû faire. C'est ce que nous allons expliquer.

Il suppose que Marguerite étoit agée de vingt-six ans lorsqu'elle accoucha de Jean en 1266. Or Pâques tombant cette année au 18 de Mars (b), il suit que le Vendredi Saint étoit le 26 du même mois. L'année commençoit en France & dans tous les Pays Occidentaux, le jour de la Vierge, 25 Mars (c); l'Angleterre a conservé ce style jusqu'en 1752; & ce ne fut qu'en 1564 que Charles IX rendit un Edit qui

(c) Voyez ibid. pag. 18.

GUILLAUME Explication par un Sçavans moderne.

<sup>(</sup>a) Scriver. Vit, Com. Holl, la grande Chron. Belg. Heda pag. 206. Chron. Ultraject. pag. 643. (b) Voyez l'Art de vérifier les Dates pag. 52;

Quillaums fixa l'année judiciaire au premier de Janvier (a). Si l'onfuit ce calcul, on trouvera que l'année, à dater du Vendredi: Saint, n'avoit plus que deux jours à courir, & par conféquent que la Comtesse n'accoucha que de deux gemeaux. Il appuye encore son hypothese en supputant suivant l'année vulgaire. Celle-ci ne commençoit qu'au jour de Pâques. & nous en trouvons plus d'une preuve en 1263. (b) En adoptant ce calcul, le Vendredi Saint étoit le second jour de l'année, & pour lors il faut compter les jours passés qui rendent également le nombre de deux, d'où ce Sçavant conclut que les Chroniqueurs ont équivoqué en prenant la totalité des jours de l'année pour ceux qui étoient révolus ou qui demeuroient à compter, & le prétendu prodige s'évanouit.

On lit dans les Inscriptions sur lesquelles on s'appuye. que tous les mâles furent appellés Jean, & les filles Elifabeth (c); ce qui seroit absurde, une des principales intentions, en imposant au baptême le nom d'un Saint, étant de distinguer les enfans qui portent par le droit de leur naissance le même nom de famille; il est donc plus naturel de penser que Marguerîte accoucha pour lors d'un fils & d'une fille, que le garçon fut nommé Jean & la fille Elisabeth. Marguerite mourut dix ans après cette double couche, & pour lors toutes nos dates s'accordent sans choquer la vraisem. blance. Au reste, si l'on veut absolument faire intervenir un miracle, ne peut-on pas dire que deux gemeaux valent autant que trois cens soimnte-cinq enfans, pour justifier l'innocence

de l'accufée (d)?

Quant à la supposition qui concerne l'âge de la Comtesse, elle est vérifiée par Scriverius (e), qui dit dans la vie de Florent V, que la petite Chronique de Hollande & celle de Varnewyck placent l'accouchement en 1266.

(a) Voyez ibid. pag. 25.
(b) Differtation sur les dates des Chart. & Chron. pag. 17. & dans la Préface de la Chronique de Gervais.

(c) Quorum masculi quotquot erant Joannes, puella autem Elisabeth vocata funt. Cretzer Descript. de la Haye. pag. 123.

(d) Voyez Struyk ubi supra. (e) Scriver. Vit. Com. Holl. pag. 555.

Fin du Livre VI.

LUI-RUI

## LIVRE VII.

# SOMMAIRE.

I. FLORENT V, seizième Comte de Hollande, sous la tutele de Florent, son Oncle. Treve expirée, & paix avec la Flandre. II. Mort du Tuteur de Hollande. Adelaide. Tante de Florent, s'érige en Tutrice. Henri, Duc de Brabant, son Associé. Otton III, Comte de Gueldre, Tuteur. Combat avec Adelaïde. Sa défaite. III. Florent prend les rênes du Gouvernement. Il épouse Beatrix de Flandre. Autorité d'Adelaïde. La Zeelande donnée à son fils. IV. Révolte des Kennemers contre la Noblesse. Giselbert d'Amstel, leur Chef. Utrecht investi. Les Magistrats changés. L'Evêque chassé. Les Kennemers retirés. Leur défaite. Amersfoort pris par l'Evêque. Sa modération. Rétablissement de l'Evêque & du Magistrat. V. Florent marche contre les Westfrisons. Action de Heilo. Incertitude sur cette guerre. Adelaïde disgraciée. VI. Nouvelle expédition par met contre les Westfrisons. Leur déroute. Le corps du Roi des Romains retrouvé. VII. Florent Médiateur entre les Flamands & les Anglois. Mariage de Marguerite, sa fille, avec Alphonse d'Angleterre. Réflexions fur ce Traité. Mariage de Jean, fils de Florent, avec une Princesse d'Angleterre. Nouveau Traité pour ce mariage. Affaires de Gueldre & de Brabant. VIII. Guerre d'Amstel & Woerden contre Utrecht. Les Trajectins battus. Florent à leur secours. Siege & prise du Château de Vreeland. Amstel prisonnier. Siege & prise de Montsoort. Woerden banni. Réconciliation d'Amstel & de Woerden. IX. Nouvelle expédition contre les Westfrisons. Ils sont défaits. Florent bâtit des Châteaux dans leur pays. Il leur donne la paix. Son expédition dans l'Oostfrise douteuse. Il prend le titre de Seigneur de Frise. X. La Noblesse mécontente. Ligue contre Florent avec les Flamands. Ils envahissent la Zeelande. Siege de Middelbourg.

184 SOMMAIRE, LIV. VII.

Florent en Zeelande. Négociation de paix. Florent prisonnier & relaché. Paix. XI. Troubles d'Utrecht. Florent au secours des Trajectins. Il institue l'Ordre de Saint Jacques. XII. Affaires d'Angleterre. Florent prétend & renonce au Trône d'Ecosse. Nouvelle invasion des Flamands dans la Zeelande. Leur défaite. XIII. Rupture de Florent avec l'Angleterre. Son alliance avec la France. Conspiration contre Florent. Incertitude sur les motifs. Création de nouveaux Nobles. Histoire de la Dame de Velsen. Récit du meurtre de Florent. XIV. Examen des motifs. Préjugés contre l'Angleterre. Ligue des Seigneurs. Leurs motifs. Assemblées des Conjurés à Berg-op-zoom & à Cambray. Kuik déclare la guerre à Florent. Occasion favorable à son enlevement. Enlevement de Florent. Sa mort. Son caractère. Ses Enfans. XV. JEAN I, dix-septiéme Comte de Hollande. Plusieurs Rivaux pour la Régence. Ambassades en Angleterre & en Hollande. Jean d'Avesnes Régent, Flotte Hollandoise en Angleterre. Mariage de Jean. XVI. Révolte des Westfrisons. Medenblik assiegé. Nouvelle invasion des Flamands en Zeelande, Siege de Middelbourg. Levé. Le Régent au secours de Medemblik. XVII. Débarquement du jeune Comte en Zeslande. Motifs du cloix de cette Province. Jean d'Avesnes remet sa Régence, & quitte la Hollande. Amstel reparost, & est chassé, XVIII. Borselen marche contre les Westfrisons. Leur défaite. Expédition malheureuse de l'Evêque d'Utrecht, XIX. Autorité & intrigues de Borselen. Renesse disgracié. Alliance avec la Flandre contre la France. Paix avec l'Evêque d'Utrecht. XX. L'Evêque recommence la guerre. Le Fort d'Ysselstein assiegé & pris. Aggrandissement de la Maison de Borselen. Troubles de Dordrecht, XXI. Chûte de Bor-Jelen. Sa fuite. Sa mort. Son caractere. Ses Ennemis. Aloud massacré. Révolte en Zeelande. XXII. Rappel de Jean d'Avesnes à la Régence. Son autorité. Ligue contre les Assassins de Florent. La Westfrise réconciliée avec le Souverain. Mort de Jean. Soupçons contre le Régent. XXIII. JEAN II, dixhuitième Comte de Hollande. Proclamé. Son alliance avec la France. XXIV. Renesse cherche de rentrer en grace. Refusé. Révolté de nouveau. Expédition du Comte sur la Zeelande. Manquée. Treve avec les Rebelles, XXV. Borselen révolté. Les

SOMMATRE, Liv. VII. Les Rebelles excitent l'Empereur Albert contre Jean. Expédition d'Albert sur la Hollande. Manguée. Traité entre Jean & Albert. Albert renvoye la flotte des Rebelles. Jean ravage la Zeelande. Les Rebelles abandonnent leur flotte. Prise du Château de Schoonhoven. Déroute de Renesse. Ter Goes assiegé par les Rebelles. Leur défaite totale. XXVI. Nouveaux troubles d'Utrecht. L'Evéque se démet de son Siege. Il y est renvoyé par le Pape. Les Terres d'Amstel & de Woerden ravagées par les Evêques d'Utrecht & de Munster. Leur incursion en Hollande. Défaite des Trajectins. Mort de l'Evêque d'Utrecht. Guy de Hainaut élu Evéque. XXVII. Affaires de Flandre. Combat de Courtray. Mort de Jean, Comte d'Oostervant. La Flandre ravagée par les Hollandois. Les Flamands envahissent la Zeelande. Les Hollandois au secours, & battus par les Flamands. Middelbourg affiegé & pris. Trahifon en Hollande. Zierikzee assiegé. XXVIII. Invasion de la Hollande par les Flamands. Paix entre les Flamands & les Hollandois. XXIX. Les Flamands recommencent la guerre. Ils envahissent de nouveau la Zeelande. Les Hollandois battus. L'Evêque d'Utrecht prisonnier. Siege de Zierikzee. Les Flamands s'emparent de la Nordhollande. XXX. Dordrecht affiegé & abandonné par les Brabançons. Les Flamands maîtres d'Utrecht. XXXI. Witte de Haamstede délivre la Hollande des Flamands. Ils sont chassés de toutes les Villes. Ils abandonnent Utrecht. Tentative inutile sur Zierikzee. XXXII. Defe se vigoureuse de Zierikzee. Les Hollandois au secours des Assiegés. Jonétion de la flotte Françoife avec la Hollandoife contre les Flamands. Combat de la flotte combinée avec la Flamande. Les Hollandois & les François victorieux sur les Flamands. Guy de Flandre & l'Evêque d'Utrecht prisonniers des François Le siege de Zierikzee levé. Les Flamands chassés de la Zeelande. XXXIII. Renesse abandonne Utrecht. Sa mort. Mort de Jean. Sa Femme. Ses Enfans. XXXIV. GUILLAUME III, dix-neuviéme Comte de Hollande. Inauguré. Négociations de paix à Paris. Guillaume épouse Jeanne de Valois. Tournoi à Haarlem. Goude & Schoonhoven donnés en appanage à Jean de Beaumont, frere du Comte. Nouveau Réglement pour les impôts. XXXV. Paixe Tome III. Aa

186 SOMMAIRE, LIV. VII.

entre la France & la Flandre. L'Evêque d'Utrecht remis en liberté. Treve entre la Hollande & la Flandre. Paix avec le Brabant. Querelles de commerce entre les Hollandois & les Anglois. Négociation pour un Traité. Echouée. Traité desavantageux avec la Flandre, XXXVI. Déstruction des Chevaliers du Temple. Leur massacre à Zierikzee. Incertitude sur l'Auteur de cet ordre. XXXVII. Affaires d'Utrecht. Les Frisons révoltés contre l'Evêque. Vollenhoven assiegé & secouru par l'Evêque. Paix avec les Frisons. L'Evêque confisque la Veluwe, Sa mort. Les Seigneuries d'Amstel & de Woerden réunies au Domaine. Frederic de Zierik Evêque d'Utrecht. XXXVIII. Guillaume au secours des François en Flandre. Campagne infructueuse. Peste & famine. Paix avec la Flandre, XXXIX, Le pays foulé par les dépenses énormes du Souverain. Dons gratuits des Villes pour le mariage de ses filles. Vénalité des privileges. Les Kennemers punis. Privilege exorbitant & droit d'étape de Dordrecht. Lique des Villes contr'elle. Hostilités réciproques. Dordrecht mis à la raison XL. Révolution en Angleterre. Guillaume marie sa fille Philippine à Edouard, Prince de Galles. La flotte Hollandoise ramene le Prince & sa Mere en Angleterre. XLI. Troubles de l'Empire. Guillaume marie sa fille Marguerite à l'Empereur Louis de Baviere. Il le soutient contre le Pape. Il s'appréte à marcher à son secours en Italie. Il joint les François en Flandre contre les Villes rebelles. Ses tentatives inutiles pour réconcilier l'Empereur avec le Pape. XLII. Affaires d'Utrecht. Contestations pour un nouvel Evêque. Jean de Diest élu, Autorité de Guillaume dans l'Evéché. Chapitres révoltés & punis. L'Evêché sequestré. Les Trajectins révoltés & punis. Le Château de Hagestein rasé par les Hollandois. XLIII. Entreprise de Guillaume sur les Frisons. Révolutions dans leur Gouvernement. Leurs Chefs enlevés par les Danois. Guillaume soumet les Frisons. Il est installé Seigneur de Frise Ancien Formulaire de cette Installation. Inondations consi 'érables dans ces pays. XLIV. Affaires de Brabant. La Zeelande cédée au fils de Guillaume. Alliance avec l'Angleterre contre la France. Mort de Guillaume. Ses Enfans, Sa Puissance, Son caractere. Sa Justice. Son surnom de Bon.

.

•

-

•

1.01007



#### PROVINCES · UNIES

#### LIVERVIL

FLORENT V,

Scryittee Contre de Hollando.

-----

prints that position is a size of an in 1-by, deat of a series que Guillance and aliquent's deministration. 1 pp. 1 feet from the continuent part has Governor. 1 pp. 1 feet from the continuent part has Governor. 1 pp. 1 feet from the continuent part has been part about the continuent part from word bedoor of one part about the continuent from the position of the part of the continuent to come of the continuent to continue minimals. I make a serie the filterated death for the partie of trapiers, it is continuent to continue the continuent to continuent to continue the continuent to

FLOREST V. s'employa tout entier à la convertir dans un Traité solide. Guy avoit recouvré sa liberté en payant une grosse rançon, & sa mere se l'étoit associé, de façon qu'il portoit alors le

sitre de Comte de Flandre (a).

La médiation dont Louis IX s'étoit chargé immédiatement après la défaite de West-capelle, n'avoit rien opéré (b); mais la mort de Guillaume applanissant les difficultés, les conditions de l'accord furent arrêtées le 21 Octobre suivant. Le Roi de France, le Duc de Brabant, & le Comte de Gueldre, signerent comme Médiateurs. » On arrêtoit le " mariage de Florent, Voogd ou Tuteur de Hollande, avec » Marguerite, fille aînée de Guy; & Marguerite, ayeule » de la Princesse, lui donnoit la partie de la Zeelande enn tre Hedenesse & l'Escaut; ce qui comprend les Isles qui » font à l'Ouest de ce fleuve. Il étoit stipulé que dans le » cas où l'Epoux viendroit à décéder sans enfans, le jeune » Florent en hériteroit en épousant une autre fille de Guy; » que si ce dernier mouroir aussi sans laisser de successeurs, » ces Pays retourneroient à celui des freres de la future qui » épouseroit Mathilde, fille de Guillaume, Roi des Ro-- mains, & sœur de Florent V. Tous ces Princes décédans n sans enfans, cette partie de la Zeelande devoit apparte- nir aux Comtes de Hollande, en payant par eux au Comte » de Flandre dix mille marcs sterlings, évalués à dix sche- lings le marc. Si cette Province étoit morcellée entre les » enfans de l'un des Princes ci-dessus nommés, chacun » des héritiers devoit rendre hommage pour sa part au " Comte de Flandre". On renvoya devant Henti, Duc de Brabant, toutes les autres contestations pour être par lui jugées à l'amiable, & par rapport au commerce, on renouvella le Traité conclu en 1168 (c).

Cet Acte sut confirmé par la Noblesse de Flandre & du Hainaut, & par les Villes de Gand, de Bruges, d'Ypres,

<sup>(</sup>a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1256.

<sup>(</sup>b) Meyer, ad ann. 1254, 1255.
(c) Pactum Pacis apud Marten. & Durand. Thes. Anecd. Tom. I. c. 1014.
Conf. & Butkens Troph, de Brabant, Tom. I, pag. 331.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 189 de Lille & de Douay, qui jurerent de ne donner aucun se- Florent V. cours au Comte, en cas qu'il contrevînt à ces conditions (a). On peut juger par cet, Acte quelle étoit dans ces tems l'autorité de la Noblesse & des Villes des Pays-Bas.

Le mariage de Florent & de Marguerite ne fut pas exécuté. Ce Prince le différa, sans qu'on en sçache la raison, Mort du Tu-& mourut le 26 Mars 1258 d'une blessure qu'il reçut dans lande. un tournoi qu'on célébroit à Anvers (b). Le Traité ne subsista pas moins, & dans la suite le jeune Florent épousa

Beatrix, fille de Guy.

Florent V, qui n'avoit alors que quatre ans, étoit élevé Adelaide tupar Adelaïde, sa Tante, veuve du Comte d'Avesnes (c), trice, qui depuis la mort de son mari s'étoit établie à la Haye. Cette Princesse tenta de s'emparer du Gouvernement, & prit le nom de Tutrice de Hollande, Hollandiæ Tutrix (d). Mais la plus grande partie de la Noblesse refusa de recevoir les ordres d'une femme, & la contraignit de s'associer Henri, Avec le Duc Duc de Brabant (e). Quelques Critiques prétendent que ce de Brabant. Prince ne fit aucune fonction de sa dignité; on ne peut douter cependant qu'il n'en ait été revêtu. Nous avons les Lettres d'hommages de Gerlof & d'Henri de Kats du 30 Avril. 1258 (f), & la reconnoissance de Godefroy de Kruiningen pour les fiefs qu'il possédoit en Hollande (g). Il est même constant que le Duc vint à la Haye; mais s'étant rendu odieux par la dissolution de ses mœurs, il repartit presque aussi-tôt pour ses Etats, & le peu de séjour qu'il sit dans ce Pays, a fait douter qu'il ait accepté son élection.

Sa mort qui suivit de près (h), sit place à Otton III,

Le Comte de Gueldre tu-

(a) Pierre d'Oudegh. Chron. de Flandre. Chap. CXVI. fol. 190. vers.

(b) Melis Stoke, dans Flor. V. paz. 95.

(c) Meyer. ad ann. 1257.

(d) Diplom. ann. 1258. apud Matth. Anal. Vet. Ævi. Tom. II. pag. 529. not. (1.) Melis Stoke. pag. 96.
(e) Melis Stoke. ibid.

(f) Voyez la Lettre dans Buthens Trophées de Brabant, dans les Preuves, pag. 97. & dans Boxhorn fur Reigersb. Tom. II. pag. 607.

(g) Butkens & Boxhorn, ubi fupra. (h) Miroir Historial, Chap. XXXIX, XL. pag. 51.

1258.

Sa victoire fur

Adelaide.

FLORENT V. Comte de Gueldre & fils d'une grande-tante de Florent : que la Noblesse appella (a), pendant qu'Adelaïde qui avoit conduit son pupile en Zeelande, assembloit ses partisans dans l'Isle de Sudbeveland. Otton, pour s'assurer la tutele sans Associé, après avoir été reconnu en Hollande, passa la mer, & descendit à Reimerswale. On ne scait si le combat se donna sur terre ou sur mer. Stoke qui rapporte le fait. nomme le lieu Vernouts - ee (b), Alting entend l'Ise de Voorne (c); mais il paroît par une Lettre du Duc Philippe du 31 Janvier, 1430, que Vernouts-ee étoit dans le Sudbeveland (d). Quoi qu'il en soit, le Comte de Gueldre remporta une victoire complette, & s'affermit si bien qu'il demeura le maître jusqu'au tems où le jeune Florent prit les

Guerre d'Utrecht contre Juliers.

La Régence d'Otton fut tranquille, à l'exception d'une guerre, dans laquelle l'Archevêque de Cologne engagea l'Evêque d'Utrecht, son Suffragant. Gerard, Comte de Juliers, ayant attaqué l'Electeur, Henri de Vianden, Evêque d'Utrecht, mena ses Vassaux au secours de son Métropolitain. Les armées étant en présence, Vianden imagina de sortir de son camp à la faveur de la nuit, & se dérobant à la vue de l'ennemi, il pénétra jusques dans le Comté de Cleves qu'il mit en seu. Gerard se pressa de décamper pour empêcher la ruine de ses Sujets, dont il étoit averti par les flammes qu'il voyoit s'élever de tous côtés. L'Archevêque de Cologne profitant du moment, chargea son arriere-garde dans le tems que l'armée décampoit en desordre. Il en vint facilement à bout, & l'avant-garde de Gerard ayant rencontré l'Evêque qui revenoit sur elle, prit la suite sans combattre. La paix fut le fruit de cette action. Gerard accepta les conditions qu'il plût au vainqueur d'imposer; mais Vianden

rênes du gouvernement (e).

(e) Melis Stoke, ubi supra.

<sup>(</sup>a) Beka in Henrico. pag. 88. (b) Melis Stoke dans Florent V. pag. 97. (c) Alting. Germ. Infer. Part. II. pag. 188. (d) I. Mémorial de M. Jean Rose, fol. 81.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 191 ne survecut pas longtems à la gloire qu'il venoit d'acquerir, Florent V.

& Jean de Nassau lui succéda (a).

Le peu d'exactitude des Historiens de ce siecle ne nous permet pas de marquer le tems où le Comte de Hollande Florent prend prit le gouvernement de ses Etats. Il est certain qu'il n'at-ment de ses tendit pas la mort de son Tuteur, qui n'arriva qu'en 1271 (b); Etats. mais il est également assuré qu'il ne commandoit pas encore en 1268, lersque les Kennemers se révolterent (c), comme nous le dirons dans peu. Ainsi l'on peut placer le commencement de son regne en 1269 ou 1270. Il avoit Son mariage alors épousé Beatrix en exécution du Traité de 1256, & pou- avec Beatrix

voit avoir 15 à 16 ans (d).

Otton étant parti pour la Gueldre, Adelaïde, Tante du donnée au file jeune Comte, s'empara de l'esprit de son neveu, & le porta d'Adelaide. à donner la Zeelande à son fils qui se nommoit aussi Florent; mais à condition qu'il ne feroit rien sans consulter Albert de Voorne qui conserva le titre de Burggrave de Zeelande. Ce Seigneur avoit un grand crédit à la Cour, & le Prince lui avoit donné un huitiéme à prendre sur les dons gratuits qui se payoient aux mariages des Comtes dans la partie occidentale, & un cinquiéme dans l'orientale de l'Isle de Schouwen. L'Acte est daté de Delst, le 4 Juillet, 1269 (e); ce qui prouve que Florent gouvernoit alors par lui-même. Adelaïde, Autoritéd'Aque les Zeelandois avoient toujours soutenue, ayant recouvré son autorité, la portoit si loin, qu'elle confirmoit souvent de son scel les dons & les graces que le Comte accordoit. (f). Sa faveur assuroit le repos des Isles, & somentoit les troubles du Continent.

Il n'est pas facile de démêler les motifs qui mirent les armes à la main des Kennnemers. On peut croire que les

Révolte des Kennemers.

1268.

(a) Beka in Henrico. Heda in codem.

(b) Pontan. Hitt. Gelr. Lib. VI, pag. 152. (c) Chron. Hirfaug. ad ann. 1268. Beka in Joann. I. pag. 91.

D.plom. T.m. l. pag. 437. f. Voyez Mamiest. de Flor. V., de l'ann. 1273. dans Balen Descript. de Dordr. pag. 419.

de Flandre.

La Zeelande

<sup>(</sup>d Melis Stoke dans Flor. V. pag. 98. Hift. de la Patr. Tom. III. Liv. IX.

e Vid. apud Mirzum Cod. Donat. Belgic. Lib. I. Cap. CXXVII. in Oper.

FLOREST V. Nobles abusant de la foiblesse du gouvernement d'un jeune Prince, qui n'avoit pour conseil qu'une semme, s'érigeoient en tyrans, & que leurs vexations révolterent les peuples. En effet les Seigneurs furent seul l'objet de leur haine, & le dommage ne tomba que sur eux (a). Cet esprit de rebellion. se communiqua de la Frise dans la ville d'Utrecht, & le Seigneur d'Amftel s'en servit pour venger ses injures particulieres.

La milice du Kennemerland se distinguoit alors dans les armées Hollandoises; la valeur & la discipline de ces Soldats étoit connue, & leurs exploits relevoient leur orgueil. Ce peuple forma le projet de chasser la Noblesse qui le dominoit avec trop d'empire, & d'établir un gouvernement démocratique. Déja redoutables par eux-mêmes, ils le devinrent encore plus par la jonction des Westfrisons & des Waterlanders. Ils attaquerent de concert les Châteaux des Nobles, les prirent & les raserent. La Noblesse sut contrainte de se refugier dans Haarlem, & de s'y retrancher de façon, que cette multitude désesperant de les forcer; se répandit Amstelaleur dans l'Amstelland. Giselbert, Seigneur d'Amstel, trop soible pour leur faire tête, ne pensa qu'à conjurer l'orage qui menaçoit ses terres. Il alla à leur rencontre, loua leur projet; mais il leur sit sentir que le désaut d'un Ches le seroit avorter; & s'appercevant que ses discours faisoient impression, il s'offrit pour leur Général. Les Kennemers qui connoissoient la valeur & l'expérience de ce vieux Guerrier, le prirent au mot, & lui jurerent obéissance. Ce Seigneur avoit deux objets: l'un d'éloigner la guerre de son pays, & l'autrede se venger de l'Evêque d'Utrecht & du Senat de cette ville. Il ne lui fut pas difficile de persuader aux mutins de remonter le Vegt, & de s'emparer du fort de Vreeland. Mais il trouva ce Château si bien muni, qu'il craignit, en s'arrêtant à faire un siege, de donner aux Trajectins le tems de se mettre en défense. Il se pressa d'avancer, & se rendit à la pointe du jour devant les murs d'Utrecht. Les habitans étonnés de se

tête,

Il investit Utrecht,

VOIL

m-total file

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, dans Plor. V. pag. 98. Beka in Joan. I. pag. 92. Heda in cod. pag. 212.

DES PROVINCES-UNIES Liv. VII. 193 voir investis à leur réveil, demanderent du haut des murs ce Florent V. qu'on leur vouloit, & qui étoient ceux qui venoient les attaquer au milieu de la paix. Amstel leur répondit qu'ils voyoient les Kennemers, leurs fideles amis, & que loin de leur vouloir du mal, ils venoient pour les délivrer de la tyrannie des Seigneurs, & les aider à chasser les Magistrats qui opprimoient

le peuple.

L'esprit d'indépendance saissit aussi-tôt les Trajectins. Ils Il change se coururent à l'Hôtel de ville, déposerent les Echevins, cas- Magistrat, à serent le Conseil, substituerent de nouveaux Magistrats qu'ils que. prirent de leur ordre & du corps des artisans, chasserent les anciens, & signerent un traité d'alliance avec Amstel & les Kennemers. Amersfoort & l'Eemland suivirent l'exemple de de ceux d'Utrecht, & le Général se servit de la fougue de cette multitude, pour renverser les châteaux de Giselbert d'Abkoude, de Guillaume Ryzenburg & de Hubert de Vianen, ses ennemis particuliers. Jean de Nassau, Evêque d'Utrecht, craignant que ce torrent, qui grossissioit à chaque pas, n'inondât tout le Diocese, courut dans la Gueldre implorer le secours d'Otton. Mais ce vieux Capitaine étoit trop expérimenté pour exposer ses troupes à l'impétuolité d'une multitude sans discipline, animée par le premier succès; il se contenta d'avancer dans la Veluwe, & de couvrir sa fron-

Cependant Amstel ayant tiré le parti qu'il vouloit des Kennemers, ne pensoit plus qu'aux moyens de les disperser Kennemers. Il appréhendoit leur retour dans ses terres, & saisst le prétexte de la récolte, dont le tems approchoit, pour leur persuader de retourner chez eux. En passant devant Haarlem, où nous avons dit que la Noblesse s'étoit rensermée, leur animosité se réveilla : ils résolurent de l'assieger; mais Jean Persyn, qui étoit dans cette Ville, redoutant les suites de leur acharnement, choisit une troupe d'élite, & sortant pendant la nuit, traversa leur camp à sa faveur des ténébres, & mit le feu à plusieurs de leurs villages. Les rebelles voyant la fumée s'élever de tous côtés, abandonnerent la Ville, pour fauver leurs biens, & la Noblesse sortant sur leur arriere-garde Tome III. ВЬ

FLORENT V. qui se retiroit en désordre, en sit un si surieux carnage, que Leur désaite, de longtems ils n'eurent envie de se rassembler.

Modération de l'Evéque d'Urrecht.

A ces nouvelles le Comte de Gueldre entreprit de ramener l'Evêque dans sa Cathédrale; mais la saction du peuple, qui gouvernoit alors, resusa de le recevoir. Le Prélat jugeant qu'il ne pouvoit les forcer sans ouvrir les murailles, & par conséquent sans exposer la Ville à des invasions qui ne manqueroient pas de la ruiner, sacrissa sa vengeance à l'intérêt de la Province. Pour donner toutesois un exemple de sévérité, qui pût intimider les rebelles, il prit Amerssoort, dont il renversa une partie des édifices, & se retira à Dewenter pour attendre une occasion plus savorable.

Il prend Amerssoott.

Le Magistrat d'Usrecht & l'Eveque rétablis.

L'administration de la ville demeura deux ans entre les mains du peuple. Enfin Zweder de Bozinchem, ayant rassemblé les bannis, surprit la place par escalade, & Florent envoya Nicolas de Kats, que quelques Auteurs qualifient de Tureur de Hollande, pour rétablir l'ordre & l'ancienne forme du gouvernement. Celui-ci cassa le nouveau Senat, rappella l'ancien, remit la Noblesse en jouissance de ses privileges, chassa de la ville mille quarante des plus mutins, & ramena l'Evêque dans fa Cathédrale (a). Le Prélat ne put cependant regagner le cœur des Trajectins que l'alienation des châteaux de Vreeland & de Montfoort avoit ulceré. Giselbert d'Amstel possédoit le premier, & Herman de Woerden le second, en échange de quelques terres de l'Evêque, dont ces Seigneurs s'étoient emparés. Les Bourgeois au désespoir de se voir bridés jusques dans leurs portes ne pouvoient le pardonner à leur Evêque (b).

V. Guerre contre les Westfrisons.

1272.

Le Comte de Hollande avoit soussert avec impatience la révolte des Kennemers; mais si la perte qu'ils avoient faite devant Haarlem, l'en vengeoit assez, le ressentiment de la mort de son pere, qu'il conservoit contre les Westsfrisons, n'étant point satisfait; il prit prétexte de leur jonction avec les mutins, pour avoir occasion de les punir (c). Il avoit alors

(a) Beka in Joann. I. pag. 91. 92. (b) Beka in Joann. I. pag. 95.

<sup>(</sup>c) Melis Stoke, dans Florent V. pag. 99.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 195

dix-huit ans, son cœur & son esprit se développoient tous les Florent V. jours; mais avant de tenter une entreprise de cette consé-

quence, il crut devoir s'assurer de sa Noblesse & des peuples. Pour cet effet il convoqua les Etats, & leur exposa avec tant d'énergie les justes raisons qu'il avoit de prendre les armes, que l'Assemblée décréta une expédition générale. Il ordonna sur le champ à ses grands Vassaux de se rendre avec leurs Sujets au commencement de l'été dans la Ville d'Alkmaar, qu'il choisit pour sa place d'armes; & profitant de la Cheresse, il marcha au mois d'Août le long d'Ouddorp, en tirant à l'Est, entre le Schermer-meer, & le Heer-Huigenwaard. Il menoit avec lui une groffe troupe de Digueurs qui travailloient, à couvert de sa Cayalerie, à remplir les navilles & à déssécher les chemins. Les Westfrisons s'étant avancés à Vroone, attaquerent le 22 Août ses travailleurs dans un terrein marécageux, les mirent en deroute, & les poursuivirent jusqu'à Heiligerloe ou Heilo. Le terrein se Action à Heltrouvant alors plus solide, les Hollandois se rallierent & leur 10. tuerent huit cens hommes; mais ils en perdirent cinq cens, du nombre desquels étoient Wouter de Fries, Baillif du Kuinder, Werenbold de Haage, Albert son frere, Wouter

Enge, Gerard de Hermelen, Gerard Ever & plusieurs autres (a),

Cette guerre continua les années suivantes avec différens Incertitude si e succès; mais le silence des Historiens sur le détail nous per- cette guerre. suade qu'elle ne se faisoit que mollement. Il paroit que les Kennemers étoient parfaitement réconciliés avec le Comte en 1277, & qu'ils suivoient ses drapeaux, puisqu'il exempta pendant trois ans les habitans d'Akersloot, d'Uitgeest & de Wormer de toutes les impositions en récompense de leurs services (b). Ce fut vraisemblablement à l'occasion de cette guerre, qu'Adelaide qui la désapprouvoit hautement, encou- Disgrace d'A-

d'Egmond, Guillaume son sils, Theodoric de Raaphorst, Gerard, son frere, Jacques de Wassenaar, Bernard Uit de

delaide.

(b) Manifest. de Kennemerl. pag. 495. 540.

<sup>(</sup>a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1256. &c. Liste des Morts de l'Abbaye d'Egmond, du 20 Août, pag. 271. Melis Stoke & Beka, ubi supra.

FLORERT V. rut la disgrace de son pupile. Il lui ordonna de sortir de ses Etats avec toute sa famille, & la Princesse se retira auprès de Jean d'Avesnes, son fils, qui pour lors étoit en possession du Hainaut (a).

VI. Nouvelle guerre contre les Westfrifons.

1282.

Cependant Florent s'étant fait armer Chevalier en 1277 à Bois-le-Duc, en présence de Henri, Duc de Brabant, & voulant signaler son entrée dans les honneurs militaires, résolut de pousser les Frisons avec plus de vigueur qu'il n'avoit fait jusqu'alors. Il sçavoit par expérience que les marais, qui ferment l'entrée du côté d'Alkmaar, y rendent les progrès d'une armée difficiles. Il voulut essayer l'attaque au Sud du Dregterland, & traversant la Zuiderzee dans l'été de 1282, sur une slotte qu'il avoit équipée, il aborda à Wydenes, où l'on avoit résolu de bâtir un fort, autant pour contenir les Frisons, que pour s'assurer d'une retraite dans le besoin. Les Frisons s'étoient rassemblés à Schellinkhout auprès de cet endroit. Le Comte ayant mis son armée en bataille, les re-Leur déroute. çut avec tant d'intrépidité qu'il les sit reculer, & les mit en fuite (b).

Florent retrouve le corps de ton pere.

Katz, l'un de ses Généraux, donna dans cette action de grands soupçons sur sa sidélité, en faisant sonner la retraite au moment qu'il ne tenoit qu'à lui d'achever la défaite des ennemis. Florent en fut indigné & se mettant à la tête de la Noblesse qui n'étoit pas moins animée, il poussa jusqu'à Hoogtwoude, pour chercher le corps de son pere, ravageant le pays, & massacrant tout ce qu'il rencontroit (c). Un vieillard auquel il promit la vie, lui ayant découvert l'endroit où les Frisons l'avoient caché, il en sit enlever les os, & les transporta à Middelbourg (d), où il bâtit dans la suite un superbe Mausolée. La joye qu'il ressentit d'avoir pu remplir ce qu'il devoit aux cendres de son pere, est bien exprimée dans une Lettre qu'il écrivit à Edouard I, Roi d'Angleterre, où il lui marque que ce prix qu'il tient des mains de la vic-

(d) Beka in Joann. I. pag. 94.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, dans Florent V. pag. 99, 101; (b) Melis Stoke, pag. 103. (c) Wilhelm Procurat. ad ann. 1282;

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 197 toire, est le plus précieux de ses dons, & qu'il en fait plus de FLORENT V. cas que de tous les trésors de la terre (a). Les Frisons au désespoir de voir leur pays ouvert aux Hollandois par le sort qu'ils avoient construit, l'attaquerent aussi-tôt que Florent fut rembarqué; mais quelques efforts qu'ils fissent, ils ne purent l'entamer (b), & l'on peut présumer que dans la campagne fuivante le Comte n'auroit pas manqué de punir leur opiniâtreté, si les négociations dans lesquelles il étoit entré avec l'Angleterre, ne l'eussent entiérement occupé, & forcé

de différer ce projet pour trois années.

Edouard I étoit en guerre avec les Flamands. Ceux-ci ayant enlevé quelques vaisseaux Anglois, Edouard avoit Différends entre l'Angleterdésendu en 1276 le transport des laines hors de son Isle. re & la Flan-Quoiqu'il n'eût d'autre objet que de chagriner les Flamands, dreles Zeelandois qui faisoient ce commerce, en surent si piqués, qu'il permirent à leurs Armateurs de courir sur les Anglois. Florent n'épargna rien pour empêcher une rupture ouverte, Terminés par & pour rétablir le commerce; mais le traité ne put être signé Florent. qu'en 1280 (c). La longueur de la négociation fit naître de l'amitié entre les deux Souverains, & ses progrès furent si sa fille avec rapides, que des l'hyver de cette année on commença à Alphonse parler du mariage d'Alphonse, fils du Roi d'Angleterre, avec d'Angleterre. Marguerite, fille du Comte de Hollande, quoique l'un & l'autre fussent encore enfans. Florent envoya les articles à Westminster au mois de Juillet, 1281. » Il devoit donner à » sa fille la moitié de ses Etats à l'option du Roi, & dans » le cas où le Comte décéderoit sans enfant mâle, la Prin-» cesse devoit hériter de l'autre. S'il lui survenoit des sœurs. » Edouard s'obligeoit de leur donner fur les biens de la fuc-» cession paternelle une dot convenable à leur rang, & fournir un douaire sussifiant à la mere, immédiatement après ■ la consommation du mariage. Florent s'engageoit à mettre » les époux en possession de la part qui leur étoit promise,

<sup>(</sup>a) Liter. Florent. Comit. Holland. in Act. Publ. Angl. Tom. I. P. II. pag.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke, pag. 104. (c) Chart. Eduard. I. in Ad. Publ. Angl. Tom. I. P. II. pag. 195.

FLORENT V. » sous la réserve de l'usufruit pendant sa vie. Si le Comte » venoit à décéder pendant la minorité du Prince, le Roi » d'Angleterre prendroit l'administration des Etats de son » gendre. Lors de la confommation il seroit maître d'oblim ger les Seigneurs & les Villes non seulement de la moi-» tié promise, mais encore de celle réservée par le pere, à » rendre hommage aux jeunes Souverains, & à reconnoître » le présent Traité. Le Comte s'obligeoit encore à faire ses » efforts pour obtenir la confirmation du Roi d'Allemagne. » ou des Princes de l'Empire; mais si les loix & constitu-» tions du Pays s'opposoient à l'exécution de ces articles, u le Traité devoit être regardé comme nul & non-avenu (a) «...

Réflexions sur ec Traité.

Cette derniere condition, qui détruit toutes les autres, fait voir, que l'autorité du Prince étoit soumise à celle des Loix. La signature avec garantie de la Noblesse & des grandes Villes nécessaires à ce traité, prouve que les Princes ne pouvoient décider des affaires de l'État sans les consulter; & la promesse d'obtenir la confirmation de l'Empire nous apprend que le Comte de Hollande étoit obligé d'avoir de grands ménagemens pour l'Allemagne (b). Florent étant fils de Guillaume, qu'une partie des Princes de l'Empire avoit élu Roi des Romains, devoit appréhender d'irriter Rodolphe, alors Empereur, qui ne pouvoit le regarder que comme le fils de son rival. Sa liaison étroite avec l'Angleterre, pour laquelle les Allemands n'avoient que du mépris depuis la retraite de Richard, fils d'Edouard I, étoit un second motif aussi fort que le premier. En effet le transport du Comté de Hollande que Rodolphe sit peu de tems après à dissérens Seigneurs, témoigne bien pleinement le peu de cas qu'il faisoit & de ces Pays & de leur Souverain. Jean d'Avesnes, Comte de Hainaut, Herman, Comte de Henneberg, Marguerite, sa femme, & Boppon, son fils, obtinrent de lui des Patentes, datées à Nuremberg, du 13 Janvier, 1276, qui les mettoient en possession de ces Etats, en cas que Flo-

(b) Hift. de la Patr. Tom. III. Liv. IX. pag. 25.

<sup>(</sup>a) Concess. Flor. Com. Holl. in Act. Publ. Angl. Tom. I. Part. II. page

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 199 rent mourut sans héritiers légitimes (a). Tous ces Princes FLORENT V. avoient droit à cette succession : Jean d'Avesnes du chef d'Adelaïde, sa mere, Herman de Henneberg à cause de Marguerite, son épouse, l'une & l'autre sœurs de Guillaume II, & filles de Florent IV; & Rodolphe en disposoit comme d'un Fief relevant du S. Empire.

On seroit surpris sans doute de voir la même souveraineté accordée à tant de personnes dissérentes, si l'on ignoroit que Rodolphe ne respectoit rien pour recouvrer l'argent qui lui étoit nécessaire, afin de se soutenir, & qu'il sacrifia même les droits de l'Empire sur l'Italie pour enrichir sa Maison en Allemagne (b). Ce fut par les mêmes raisons qu'il accorda le 5 Août, 1281, à Jean d'Avesnes des Lettres qui l'envoyoient en possession du Pays de Waes, du Comté d'Alost, des quatre Bailliages, de Geraartsbergen & des Isles à l'Ouest de l'Escaut (c).

L'Acte, par lequel Florent assuroit sa succession aux Anglois, anéantissoit les donations de l'Empereur. D'un autre côté d'Avesnes avoit réuni ses droits à ceux de la Comtesse de Henneberg, en achetant, lorsqu'elle mourut en 1281, de Herman, son mari, les prétentions de sa semme, celles de Boppon, son fils, & de sa fille Jutta (d). Tous ces Actes étoient autant d'obstacles qui devoient empêcher l'Empereur de confirmer ce Traité; & le Comte, qui le prévoyoit, en stipula la nullité, en cas qu'il ne pût obtenir l'aveu de Rodolphe (e).

La naissance d'un fils, dont Beatrix accoucha peu de tems après, causa de nouveaux embarras. Ce Prince, qui sur Jean, fils de nommé Jean, devenoit héritier nécessaire, & donnoit l'exclusion à sa sœur. Cet événement cependant ne refroidit d'Angleterre. point l'amitié des Peres. Edouard envoya Antoine, Evê-

<sup>(</sup>a) Diplom. Rodulph. in Marten. & Durand. Thes. Anecd. Tom. I. c. 1153.

<sup>(</sup>b) Trithem. Chron. Hirfaug. ad ann. 1286.

<sup>(</sup>c) Diplom. Rodulph. in Mart. & Durand. Thes. Anecd. Tom. I. c. 1157. 1168. coll. cum 1163.

<sup>(</sup>d) Hist. de la Patt. ubi supra. pag. 18.

<sup>(</sup>e) Idem , page 300

FLORENT V. que de Durham, Jean de Viscy & Jean de Lunetot, Chevaliers, & le Clerc Thomas Sodinthon, pour négocier le mariage du jeune Prince avec une Princesse d'Angleterre. On arrêta par ce nouveau Traité, » que le Comte de Hol-» lande payeroit à Marguerite, sa fille, cent mille livres » tournois noirs, pour sûreté de laquelle somme il engage-» roit un quart de la Hollande au choix du Roi d'Angle-» terre, & qu'il pourroit en tout tems, se déliberer de l'hypo-» théque, en rembourfant lesdites cent mille livres en un seul » payement; que le Prince Jean seroit remis entre les mains » des Ambassadeurs pour être élevé à la Cour du Roi d'An-» gleterre jusqu'à ce qu'il fût en âge d'épouser une de ses " filles; que le Comte payeroit pour son entretien une pen-» sion annuelle de six mille livres tournois, & une autre de n quatre pour la Princesse; qu'en cas que le jeune Prince » vînt à décéder sans laisser d'enfans, Marguerite & le Prince » Anglois, son mari, hériteroient de ses Etats, & le Comte » affectoit à l'exécution du Traité tous ses biens meubles & » immeubles (a) ».

Nouveau Traité pour ce mariage.

Le Ciel se jouoit des projets de ces Souverains. Alphonse mourut & fut bien-tôt suivi de Marguerite (b). Il fallut traiter de nouveau : le Comte de Hollande envoya à Westminster dès le mois d'Avril de l'année suivante Etienne, Doyen de l'Eglise d'Utrecht, Gerard de Wateringen, Chevalier, & le Clerc Simon, pour négocier de nouvelles conditions (c). On convint par ce nouveau Traité, » qu'Elisabeth, fille » du Roi d'Angleterre, épouseroit Jean, fils de Florent; » que sa dot seroit de cinquante mille livres tournois noirs, " payables dix mille, lorsque Jean arriveroit en Angleterre, » dix mille, quand il auroit sept ans, & trente mille, aussitôt » que le mariage seroit consommé. Le Comte s'engageoit » alors de payer à l'épouse un douaire de six mille livres tour-» nois & dix mille livres tournois pour son entretien. Dans le

(c) Liter. Florent. in Act. Publ. Angl. Tom. I. P. II. pag. 239.

<sup>(</sup>a) Liter. Florent. Com. Holl. in Act. Publ. Angl. Tom. I. P. II. pag. 234. (b) Melis Stoke dans Flor. V. pag. 110. 111. Mieris sur le Clerc Anonyme.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VII. 201 « cas où l'un des époux viendroit à mourir avant la célébra- Florent V.

rion, Florent promettoit de restituer ce qu'il auroit reçu • de la dot, & si le Comte mouroit, & après lui son fils, » Edouard s'obligeoit de payer à sa veuve huit mille livres » tournois noirs par chacun an. Si l'un des deux époux dé-- cédoit sans enfans après la célébration du mariage, le » Comte de Hollande seroit tenu de restituer vingt-cinq mille » livres tournois & laisser à la veuve sa dot, en cas qu'elle sût » furvivante; & si l'un d'eux venoit à mourir avant la con-» fommation, le pere du mort devoit le remplacer par un auvitre de ses enfans &c. Le Comte de Hollande s'obligeoit \* à l'exécution de toutes ces conditions sous peine des censu-\* res ecclésiaftiques & d'excommunication. Il consentoit en \* outre, que le Comte de Flandre & le Duc de Brabant joi-" gnissent leurs armes à celles d'Anglete . & lui déclarassent » la guerre, & promettoit de donner pour garants les Nobles - Ecclésiastiques & Laïques & les grandes Villes de ses Etats; » ce que les deux Souverains ratifierent & confirmerent par » serment (a) ». Florent le jura le 2 Octobre, 1285, en présence de Thomas de Sodinthon, Envoyé d'Angleterre, d'Albert de Voorne, de Gerard de Wateringen, de Gerard de Leide & de plusieurs autres.

Edouard voulut en même tems se rendre médiateur entre Renoud, Comte de Gueldre, Henri, Duc de Brabant, & Brabant. le Comte de Hollande qui soutenoit ce dernier (b). Il leur sit signer une treve à Utrecht le 9 Août, 1284 (c); mais il paroît qu'elle fut mal observée, puisque dans le tems même qu'on négocioit en Angleterre (d), il se passa le 5 Juin, 1588, près de Woeringen, une action dans laquelle Renoud demeura prisonnier (e). Cette victoire rompit les mesures de l'Anglois, & ce ne fut qu'en 1289 que Philippe le Bel, Roi de France, conclut un Traité, par lequel le Comte de Gueldre obtint sa liberté, en cédant au Duc de Brabant ses

Gueldre & de

(a) Contr. Matrimon. in Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag: 1: & 6.

(b) Divæi Hist. Brabant. Lib. XVI. ad ann. 1286.

<sup>(</sup>c) Tract. de Trougis in Act. Publ. Angl. Tom. I. P. II. pag. 134. (d) Liter. Florent. Com. ibid. pag. 239.

<sup>(</sup>e) Aquilii Chron, Gelt. pag. 21. Tome III.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 203 campagne, il repoussa vivement les Trajectins lorsqu'ils en- Florent Vi trerent sur ses terres. Les deux Seigneurs de Zuilen périrent en cette occasion.

Le Magistrat consterné de sa désaite, eut recours au Comte Florent assiede Hollande, qui vint aussitôt investir le Château de Vree- ge le Château land. Quelques Auteurs placent ce siege en 1288 sous le Pontificat de Jean de Zirik, qui fut successeur de Jean de Nassau (a); mais il est certain qu'en 1285 & 1287 Amstel & Woerden étoient réconciliés avec le Comte, conséquemment la guerre dont nous parlons, est bien antérieure (b). Arnould, frere de Giselbert d'Amstel, désendoit la place avec vigueur, & les Hollandois attendant Renesse qui leur amenoit les Zeelandois, ne pressoient pas les attaques. Giselbert ayant rassemblé ses forces, marchoit au secours le long \* pris. du Vegt, lorsqu'il rencontra cette troupe qu'il attaqua proche de Loenen. Le combat sut opiniatre; mais Amstel ayant été pris, ses gens prirent la suite, & le château se rendit à Vre rendu. discrétion.

Le Comte ayant fait conduire les deux Amstel en Zeelande, marcha sans différer contre Woerden, ravagea le assiegé, pays, & mit le siege devant Montsoort. Herman, Seigneur de cette Ville, qui l'avoit prévu, avoit muni la place de tout ce qui étoit nécessaire pour faire une longue désense, & l'avoit confiée à un vieux Capitaine qui tint pendant un an entier, & ne se rendit que faute de vivres Le Comte irrité d'une si longue résistance, sit couper la tête à tous les prisonniers, à l'exception de deux (c). Woerden ayant quitté le pays (d), sur cité devant le Tribunal de l'Evêque. On lui fit son procès, aussi bien qu'aux deux freres d'Amstel, & convaincus de félonie, Woerden fut banni, & tous leurs biens furent confisqués (e). Le Comte de Hollande eut banni.

Et rendui

Woerden

<sup>(</sup>a) Beka in Joann. II. pag. 97.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. tos. Hift, de la Patr. Tom. III. Liv. IX. pag. 37. (c) Beka in Joann. II. pag. 98.

<sup>(</sup>d) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 102. 103. (e) Reconcil. des Seigneurs d'Amstel. dans Matthæus de Nobilitate. Tom II.

Préfac. pag. (b). Reconcil. de Herm. de Woerden. ibid. pag. (a). 2. vers.

... HISTOIRE GENERALE

FLORENT V. l'Amstelland pour partage, en payant quatre mille livres à l'Eglise d'Utrecht. Il donna ensuite la Seigneurie d'Amsterdam à Jean Persyn, après avoir affranchi ce lieu de tout péage, pour l'indemniser des dommages qu'il avoit soufferts par l'invasion des Kennemers. Ce titre, le plus ancien des Archives d'Amsterdam, est du 27 Octobre, 1275 (a).

Réconciliation d'Amstel.

1285.

La Maison d'Amstel tenoit par ses alliances à la plûpart des Seigneurs, qui folliciterent si vivement en faveur des prisonniers qu'ils parvinrent à les réconcilier avec le Comte, & même avec l'Evêque. Une longue prison avoit disposé les deux freres à recevoir les conditions qu'on voudroit leur imposer. Le Traité sut signé le 27 Octobre, 1285. Giselbert » cédoit ses droits sur Naardingerland, Muyden, Muyder-» poort, Vindelmerebroek & sur les bois des Eperviers. "Le Comte rabattoit deux mille livres des quatre qu'il avoit " avancés pour la Seigneurie d'Amstel, & par un écrit par-» ticulier Giselbert s'engageoit de payer les autres deux mille » l'année suivante. Il promettoit en outre de ne bâtir au-» cune forteresse sur les frontieres du Diocese & du Comté » sans le consentement de Florent. Les deux freres pro-» mettoient de ne jamais porter les armes contre l'Evêque » ni contre lui; ils se chargeoient de la réconciliation des » parens de ceux qui avoient été tués au combat de Loe-» nen, & de rapporter les Lettres par lesquelles le Duc de - Brabant, les Comtes de Gueldre & de Cleves & l'Evê-» que d'Utrecht renonceroient à secourir la Maison d'Am-» stel contre les Comtes de Hollande. Florent leur rendoit » tous leurs autres biens, à condition de les tenir en fief de · son Comté, & Amstel confirmoit la donation de l'Am-» stelland que le Comte avoit faite à Jean Persyn, &c. Henri " de la Lek, Guillaume de Stryen, Herbaren Van der " Leede, Gerard de Velsen, Theodoric de Wassenaar, & " Henri, Burggrave de Leide, signerent cet Acte comme = cautions, & s'engagerent à servir le Comte, en cas que

<sup>(</sup>a) Manisest. d'Amsterdam. pag. v. & Reconcil. des Seign. d'Amstel. ubi supra-

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 205

» les Seigneurs d'Amstel contrevinssent à quelques arti- Florent V.

" cles (a).

Deux ansaprès Woerden obtint son rappel. « Il transporta » au Comte les biens qu'il possédoit dans la Seigneurie de den-". Woerden & ailleurs, & les reçut de lui à titre de fief; il » promettoit de ne pas marier sa fille sans le consentement » du Comte ; il s'obligeoit à recevoir le Comte dans fon » Château quand il le voudroit, à le défendre même con-= tre l'Evêque d'Utrecht, ou le remettre entre les mains du Comte pendant la guerre, à ne recevoir aucun exilé de » Hollande sur ses terres, &c. » Jean, Seigneur de Kuik, Guillaume, Seigneur de Hoorne & d'Altena, Henri, Seigneur de la Lek, Jean, Seigneur de Heusden, Arnould de Herlaar, Guillaume de Stryen, Jean de la Leede, & Guillaume de Linschooten, furent ses répondans (b). Ces réconciliations furent si sinceres de la part du Comte, qu'il donna peu après l'entrée de son Conseil à ces Seigneurs, & les reçut dans l'Ordre de Saint Jacques qu'il créa dans la fuite (c).

Florent se voyant alors tranquille & sans affaires, reprit ses anciens projets sur la Westfrise. Les tentatives conti- Nouvelle exnuelles que ces peuples faisoient pour prendre le château de la Westfrise. Wydenes, le piquerent, & l'inutilité de leurs efforts lui fit concevoir que le moyen de les soumettre étoit de construire des forts dans leur pays. Il ne pouvoit exécuter ce dessein qu'à la tête d'une armée nombreuse; & pendant qu'elle s'afsembloit, il profita de la consternation que les deux inonda- Inondations. tions confécutives avoient répandue dans toute la Province. La premiere arriva le 17 Décembre, 1286, & la seconde le 5 Février suivant. La violence des vents ayant soulevé les flots, l'Océan força ses limites; la fureur des vagues emporta les dunes, renversa les digues, & les eaux se répandi-

Et de Woer-

1287.

<sup>(</sup>a) Charta Gifelb. ann. 1285. apud Matth. de Jure Gladii. Cap. XXV. pag. 417. & Reconcil. d'Amstel, ubi supra.

<sup>(</sup>b) Reconcil. de Woerden ubi supra. (c) Melis Stoke dans Flor. V. pag. 114. Mirzi Cod. Donat. Belgic. Lib. I. Cap. CXXXIV. in Opes, Diplom. Fom. I. pag. 441.

FLORENT V. rent dans tout le pays à l'Est de la Zuiderzee. La Zeelande ne souffrit pas moins que la Frise : toutes les Isles furent submergées, à la réserve de Walcheren & de Wolfaartsdyk, & les flots s'étendirent de même sur toutes les côtes de la Westfrise (a).

Défaite des Weltfrisons.

Châteaux bâtis dans la

Weltfrise.

Le Comte de Hollande envoya Theodoric de Brederode avec quelques bâtimens plats, chargés d'un bon nombre de soldats. Ce Général ayant passé le long de la Zuiderzee, entra dans la Westfrise à la faveur des eaux qui couvroient les lieux les plus bas. Les Frisons retirés sur les hauteurs & sans communication, faute de bateaux, étoient forcés de se soumettre (b); & aussi-tôt que la terre sut découverte, Florent survenant avec une bonne armée, sit élever quatre Châteaux. Le premier qui existe encore à Medenblik, gardoit le passage par eau du Dregterland; le second étoitsur la frontiere proche d'Alkmaar, & s'appelloit Nieuwenbourg. Il bâtit le troisiéme appellé Middelbourg, à l'Est de la Zype, qui n'étoit pas encore diguée. Eenigenbourg qui servoit à tenir la Westfrise ouverte aux Hollandois, étoit le quatriéme. Il com-Traité de paix mença encore celui de Nieuwendoorn; mais il ne fot pas achevé de son tems (c). Il vint vers le commencement de l'année suivante à Toorenbourg, Château bâti par Guillaume I. Il y reçut les Députés de la Frise, & le Traité par lequel ils le reconnoissoient pour leur Seigneur, y sut signé le 21 Janvier. Ils s'obligeoient à payer les dixmes, à fournir les corvées, à fervir dans ses armées, & à souffrir la construction des grands chemins dans toute l'étendue de leur pays (d). Le Comte accorda quelques privileges aux Villes; Medenblik obtint le droit de battre monnoye. Nous avons encore quelques piéces qui furent frappées dans ce tems (e), & Texel se soumit l'année suivante (f). On trouve dans quelques Historiens,

1288.

(a) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 104.

(b) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1287. pag. 531.
(c) Melis Stoke., dans Florent V. pag. 105. Le Clerc Anonym. pag. 156.
(d) La grande Chronique Divif. XIX. Cap. 14. Le Clerc Anonym. pag. 157.

Manisest. de Dregterl. pag. 48.
(e) Vid. Dider. de Widenesse Descript. Urb. Medenbl. apud Blaauw. Thear.

Urb. Belg. & Manifest. de Medenbl. pag. 1.

(f) Privileg. de Texel. pag. 76.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. que Florent traversant la Zuiderzee, passa dans l'Oostfrise, Florent V. & se sit reconnoître par les habitans de Staveren (a). On représente, pour preuve de ce fait, une copie des privileges l'Ooftfrise? accordés alors à cotte Ville, & datés d'Albrechtsberg du 1 Avril, 1292 (b); mais la légitimité de l'Acte est fort sufpecte (c); & l'on sçait seulement que le Comte ajouta pour- tre de Seigneur lors à ses titres celui de Seigneur de Frise.

Il prend le tide Frisc.

passa dans

Le succès de ses armes, ses alliances, & l'augmentation de sa puissance élevant son cœur, la Noblesse commença à craindre pour ses privileges. Une taxe du quatriéme denier mentdela Nos sur les revenus des terres de la Zeelande, acheva de l'indisposer (d). Les Seigneurs de Borselen & de Renesse étoient depuis longtems en mauvaise intelligence, & peut-être le Comte avoit soin d'entretenir leur animosité, dans le dessein de les abbaisser les uns par les autres. Ce nouvel impôt les réunit; ils ameuterent les autres Gentilshommes, & formerent une confédération, à laquelle quelques Seigneurs. Hollandois se joignirent. Ils s'adresserent à Guy, Comte de Elle se lique Flandre, pour être soutenus, & réveillerent ses vieilles pré- avec la Flantentions sur les Isles à l'Ouest de l'Escaut; ils lui offrirent leurs secours, s'il vouloit passer la mer. Florent sut averti de ces négociations; mais se croyant assuré des Villes qu'il avoit comblées de bienfaits (e), il s'embarrassa peu des mouvemens de la Noblesse.

X. Mécontente-

Cependant le Comte de Flandre, piqué d'ailleurs de la Invafion de la Ligue défensive que son gendre avoit conclue anciennement Zeelande par avec Jean d'Avesnes, Comte de Hainaut (f), prêta l'oreille aux sollicitations des Zeelandois, & se prépara secrétement à descendre dans l'Isse de Walcheren. Florent, se voyant surpris avant que ses forces fussent rassemblées, envoya à Middel-

(a) Le Clerc Anonym. pag. 158. (b) Voyez Schotan. Hist. de Frise. Suppl. pag. 13.

(c) Voyez la Descript. de Leide d'Orlers, pag. 304. (d) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1287. Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. IX.

(e) Manifest. de Flor. V. dans Balen Descript. de Dordrecht, pag. 230. 270. 431. 433--438. Screvel. Descript. de Haarl. pag. 233. 234.

(f) Pact. inter Comit. Holland. & Haunon. apud Marten. & Durand. Thes.

Anecd. Tom. I. c. 1132.

rager les habitans par cette preuve de confiance. Il convoqua en même tems ses Vassaux; mais la Noblesse ne se pressoir pas d'obéir. Elle craignoit que le Comte ayant réduit celle de Zeelande, ne voulut soumettre aussi celle de Hollande.

Les peuples au-contraire qui regardoient les Gentilshommes comme leurs tyrans, venoient de toutes parts s'enrôler sous siere de Mid-ses enseignes. Cependant la ville de Middelbourg étoit vive-

Siege de Middelbourg-

Florent at fecours.

Négociations de paix.

de Zeelande, ne voulut soumettre aussi celle de Hollande. Les peuples au-contraire qui regardoient les Gentilshommes comme leurs tyrans, venoient de toutes parts s'enrôler sous ses enseignes. Cependant la ville de Middelbourg étoit vivement prossée par les Flamands & les rebelles réunis; malgré la vigueur de la désense les habitans surent sorcés de capituler, & promirent de rendre la place, si le secours n'arrivoit à certain jour. Ensin Florent parut devant Zierikzee avec une slotte capable de tenir tête aux Flamands (a).

Guy, qui vouloit éviter un combat, sollicita Jean II, Duc

Guy, qui vouloit éviter un combat, follicita Jean II, Duc de Brabant, de se rendre Médiateur. Ce Prince passa la mer & s'étant abouché avec lui, il vint trouver le Comte de Hollande auquel il représenta, » que l'issue de la guerre, quelle » qu'elle fût, ne pouvoit que lui être dommageable, puisqu'il » travailloit à la déstruction de ses Vassaux; qu'un Chrétien-» devoit préférer la douceur à la violence; qu'un Prince ne » peut jamais compter sur l'affection de ceux qu'il a réduits » par force; que la haine réduite à se cacher, n'est que plus » violente lorsqu'elle éclate; que vainqueur, il ne pourroit » s'empêcher d'arroser de larmes des lauriers teints d'un sang » qui devoit lui paroître précieux; qu'en chassant le Comte de " Flandre de l'Isle de Walcheren, il trouveroit bientôt un » nouvel ennemi, la révolte ne manquant jamais de Chef; » qu'il se mettroit dans la nécessité d'avoir toujours une armée . dans la Zeelande, & d'être, sans cesse, en guerre avec son-• peuple; qu'il étoit de sa prudence d'étousser le mal dans » fes commencemens; que le Comte de Flandre souhaitoit fincérement la paix; que la premiere entrevue renouvelle-» roit facilement les sentimens de tendresse si naturels entre » le beau-pere & le gendre ». Il finit par l'offre de se charger de leur réconciliation.

<sup>(</sup>a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1287. pag. 532.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII.

Ces remontrances firent peu d'effet sur un cœur avide de Floren V. gloire, & qui se sentoit d'autant plus piqué que l'offense venoit d'une main plus chere. Mais ce que le Duc ne put gagner par ses raisons, ses importunités l'arracherent. Le Comte impétueux & franc, fans autre sûreté que la parole du Duc de Brabant, partit pour Biervliet, & se présenta devant Guy, qui dans l'instant s'assura de sa personne. Le Duc de Brabant surpris de ce procédé, auquel il ne s'attendoit pas, courut à la prison de Florent qui le traita de perside. Le Duc attaqué dans l'honneur, entreprit de se justifier; mais le Comte l'interrompant: » ce n'est pas de vos excuses, lui dit-il, dont je » m'embarrasse; songez à me tirer du mauvais pas où vous " m'avez conduit «. Le Duc lui repliqua que le mal n'étoit pas fans remede, qu'il avoit la parole de son ennemi, & qu'il mettroit tout en usage pour l'obliger à la tenir. Cette assurance calma' le prisonnier; mais le Duc ne put obtenir son relachement qu'en offrant de demeurer à sa place, & dans la fuite il fut obligé de payer une grosse rançon pour recouvrer sa liberté. Un ancien Chroniqueur avance que Florent rendit hommage pour l'Isse de Walcheren (a); mais on ne trouve ce fait que chez lui. Il est même certain qu'on ne parla d'accommodement que quand le Comte fut de retour en Zeelande. Ce fut alors qu'il reçut en grace Jean de Renesse & Florent de Borselen; mais les cousins de ce dernier, Wolferd & son frere, avoient pris le parti de sortir des Isles. Jean de Renesse & Theodoric de Brederode son frere, avoient été quelque tems en prison à Gertrudenberg, & le Comte les força de marier leurs filles à des Officiers de sa maison, avant de leur rendre leur liberté (b). Les Nobles Hollandois se reconcilierent aussi avec Florent, & la paix sut entiérement rétablie (c).

Les troubles d'Utrecht recommencerent presqu'aussitôt. Jean de Nassau jouissoit depuis vingt ans des revenus de Troubles d'Ul'Evêché, quoiqu'il für encore Laïque. La Noblesse & le.

Et reliché.

La paix réta-

1289.

<sup>(</sup>a) Wilh. Procurat. ubi supra. pag. 532.

<sup>(</sup>b) Idem. ibid. pag. 533. (c) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 106.--109.

Clergé l'avoient pressé à différentes reprises d'entrer dans les FLOREST V. Ordres, & comme il éludoit toujours leurs instances, ils enporterent des plaintes à la Cour de Rome. La dissipation des biens de l'Eglise qu'ils ne pouvoient empêcher, aigrissoit le zéle ecclésiastique; ils agirent si vivement, que le Pape annulla l'élection de Nassau, & les Chapitres assemblés nommerent Jean de Zirik pour le remplacer. Amstel & Woerdenjugeant l'occasion favorable pour rentrer dans leurs biens, accoururent avec ce qu'ils purent amasser de Soldats, surprirent Vreeland & Montfoort, se déclarerent pour Jean de Nassau, & commencerent à fatiguer les Trajectins. Zirik ayant rassemblé ses Vassaux, marcha contre le premier & le battit; mais dans le moment même, Woerden survenant chargea les Episcopaux fatigués du combat, & les mit en Appailes par fuite. Le Comte de Hollande s'étant mis en marche pour secourir les Trajectins, ces deux Seigneurs qui-craignoient

& congédierent leurs troupes.

Florent.

Institution de Jacques.

1290.

Florent au comble de la gloire, ne pouvoit se consoler de l'Ordre de S. l'éloignement que la Noblesse continuoit à lui marquer. Il éprouvoit avec douleur que le pardon aggrave l'injure, & que les graces n'effacent pas l'offense. Après avoir essayé inutilement de regagner l'affection des Seigneurs, il se perfuada que l'honneur étant le foible des grandes ames, il pourroit ramener à lui par cette voye ceux qui seroient susceptibles de sentimens. Dans cette idée il forma un Corps de Chevalerie, dont il se déclara le Ches; & pour en rehausser le prix, il borna à douze le nombre des Chevaliers, entre lesquels il étoit lui-même compris. Il mit cet Ordre sous la protection de Saint Jacques, & donna à chaque Chevalier un collier d'or chargé de coquilles, au bas duquel pendoit une médaille, où l'on voyoit la figure du Patron. Les premiers que le Comte en gratissa, surent Theodoric, Comte de Cleves, Lancelot de Hamilton, alors Ambassadeur d'Ecosse auprès de sa personne, Giselbert, Seigneur d'Amstel, Godefroi, Seigneur de Boekholt, Henri, Comte de Henneberg, Jean, Seigneur d'Arkel, Theodoric, Seigneur de

de l'irriter une seconde sois, abandonnerent leurs conquêtes,

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 211 Brederode, Jean, Seigneur de Heusdon, Theodoric, Sei- Fronze V. gneur de Lynden, Otton, Seigneur d'Asperen, & Hu-

gues, Seigneur de Vianen (a).

Jusqu'ici le Roi d'Angleterre & le Comte de Hollande avoient exactement rempli les conditions du Traité de 1285. Affaires d'An-Le Prince Jean étoit en Angleterre, où on l'élevoit à la Cour gleterre. de son beau-pere (b). Il n'avoit fait qu'un seul voyage en Hollande, depuis qu'il avoit passé la mer : les sommes convenues de part & d'autre étoient fournies aux termes marqués (c), & la célébration du mariage n'étoit différée que parce que les parties n'étoient pas encore en âge de le consommer. Les deux Souverains favorisoient réciproquement le commerce de leurs Sujets ; l'entrepôt des marchandises étoit à Dordrecht (d), & s'il survenoit quelque contestation,

elle étoit bientôt levée (e).

Cette heureuse situation duroit depuis quelques années. lorsque la mort de Marguerite, Reine d'Ecosse, apporta quelque réfroidissement entre les deux Princes. Alexandre III, Roi de ce Pays, n'avoit eu qu'une fille à laquelle il survecut. Cette Princesse avoit épousé en 1281 Eric, Roi de Norwege, & n'avoit laissé que Marguerite, qui succéda au trône après la mort de son ayeul, arrivée en 1289. Edouard I, qui désiroit ardemment de réunir l'Ecosse & l'Angleterre, prosita de la conjoncture qui se présentoit, & proposa le mariage de son fils Edouard avec Marguerite. Le Parlement d'Écosse y consentit; mais la jeune Reine mourur en route le 10 Décembre, 1290, avant que le mariage pût être célébré (f). La vacance du Trône réveilla l'ambition de tous ceux qui se flattoient d'avoir quelque droit sur cette Couronne. Treize Prétendans se présenterent, du nombre des-

(f) Triveti Annal. ad ann. 1290.

<sup>(</sup>a) Vid. Mirzi Cod. Donat. Belgic. Lib. I. Cap. CXXXIV. in Oper. Diplom. Tom. I. pag. 441. Vossii Annal. Holl. ad h. a.
(b) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 160.
(c) Voyez la Lince ente Philippe & Florent, chez du Mont Corps Diplo-

mat. Tom. I. P. I. pag. 296.
(d) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 111.

<sup>(</sup>e) Act. Publ. Angl. ubi Supra. pag. 118-121.

GENERALE HISTOIRE

Florent prétendà la Couronne d'Ecoffe.

1291.

1292.

Nouvelle in-Zeelande.

1295.

FLORENT V. quels étoit Florent. Il tiroit son droit du chef d'Ada, Princesse d'Ecosse, qui avoit épousé Florent III, dont il sortoit

en ligne directe.

Edouard attentif à tout, saisit en Prince habile l'ouverture que lui donnerent les intérêts divers & les follicitations de tant de compétiteurs, pour porter les Ecossois à reconnoître la suzeraineté de l'Angleterre; & lorsqu'il eut emporté ce point capital, il s'arrogea le droit de juger les contestations. Florent qui s'étoit rendu à Norham, où Edouard tint l'Assemblée des États le 10 Mai, fut un des premiers à reconnoître la suprémacie de la Couronne d'Angleterre (a). On discuta les droits de chacun des Prétendans dans l'Assemblée tenue à Berwyk le 3 Août, 1291; & le 6 Novembre de l'année suivante le Roi prononça en saveur de Jean de Bailleul, qui descendoit en droite ligne d'une petite fille de David, & se trouvoit plus proche que Florent (b). Mais, selon nos Chroniqueurs, il fut condamné à payer par forme d'indemrité une somme considérable au profit du Comte de Hol-' Myrenonce. lande (c), qui renonça à la Couronne d'Ecosse par un Acte solemnel daté du 17 du même mois (d). Ce dédommagement, qui n'équivaloit pas à une Couronne, commença à relâcher les nœuds de l'amitié entre le Roi & le Comte qui avoit tout espéré du beau-pere de son fils; & nous en verrons dans peu la rupture entiere.

Pendant l'absence de Florent, Guy qui ne pouvoit ouvasson des Fla-blier la Zeelande, entreprit une seconde sois d'entrer dans mands dans la l'Isle de Walcheren. Mais le Comte informé de ces préparatifs, envoya ses ordres pour assembler ses troupes, & se rendit avec sa slotte dans le Canal, pendant que son armée campoit depuis Vlissingue jusqu'à Zoutelande. Les Flamands voyant le posse dont il s'étoit sais, s'arrêterent dans le Pays de Cadsand. Les Frisons qui pourlors servoient dans l'ar-

(d) Act. publ. Angl. ubi supra. pag. 110; 111,

<sup>(</sup>a) Idem. ad ann. 1291. & Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 95. 97.

<sup>(</sup>b) Act. Publ. Angl. ibid. pag. 106.
(c) Melis Stoke dans Flor. V. pag. 110. Hist. de la Patr. Tom, III. Liv. IX.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 213 mée Hollandoise, passerent la mer, & sirent une course en Florent V. Flandre d'où ils revintent chargés de butin, & Jean de Renesse brûla la ville de l'Ecluse. Les Flamands voulant prendre leur revanche, descendirent au nombre de trois mille à Barland dans l'Isse de Sudbeveland, qu'ils ravagerent d'abord, sans trouver de résistance : mais Doedin d'Everingen & les Borselen ayant rassemblé trois ou quatre cens hommes, diviserent leurs troupes en deux corps, & les attaquerent pendant la nuit. Les Flamands s'imaginerent que le Comte avoit passé la mer, & croyant avoir toute l'armée fur les bras, ils gagnerent leurs vaisseaux avec tant de précipitation, que la plus grande partie se noya en voulant se sauver. Les Flankands Il demeura beaucoup de prisonniers. Le Comte rançonna battus. les uns, & renvoya les autres, après les avoir dépouillés. Cette action qui se passa le 25 Octobre, 1295, détermina le Comte de Flandre à se retirer dans son Pays (a).

Ce fut dans ce tems que l'amitié qui s'étoit encore soutenue au-dehors entre Edouard & Florent, commença à se Rupture avec démentir ouvertement. Le Comte avoit demandé du secours l'Angleterre. à l'Angleterre contre les Flamands; mais le Roi prêt d'entrer en guerre avec la France, recherchoit l'alliance de Guy; & loin d'écouter fon ancien ami, il arrêta le mariage d'Edouard, son fils, avec Philippine de Flandre (b), & fit toucher au Flamand cent mille livres tournois noirs, pour le compte de Renoud, Comte de Gueldre, afin de les attirer tous deux dans ses intérêts (c). Il changea même l'entrepôt des laines qui se faisoit à Dordrecht, & le transporta dans la ville de Bruges & dans celle de Malines, malgré les oppositions des Hollandois (d).

Florent vivement piqué de l'alliance conclue avec les

Florent s'allie avec la France.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke dans Flor. V. pag. 112. 113. (b) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1294. & Melis Stoke, pag. 110. 114. (c) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 143. 150. (d) Meyer. ad ann. 1296. Melis Stoke, pag. 111. Extr. des Compt. des Recev. de Dordr. dans Balen Descript. de Dordrecht. pag. 732. Acta Publ. Angl. ubi supra. pag. 145. Conf. Rapin Thoyr. Hist. d'Anglet. Tom. III. pag. 172. 204-

FLORWIT V. Flamands, de la diminution de ses péages & du dommage que le transport du commerce causoit à ses Sujets, ne pensa plus qu'à s'appuyer d'une puissance capable de balancer celle de ses voisins réunis avec l'Angleterre. Il se rendit en Juin. 1295, à Bergues dans le Hainaut, pour s'aboucher avec Robert, Comte d'Artois, son cousin, sous prétexte d'une visite d'amitié; & par son entremise il ébaucha, ou conclut un Traité avec la France : car il ne reste aucun vestige de ce premier accord (a).

Conditions du Traité.

1296.

Mais s'étant transporté avant la fin de l'année à Paris, accompagné de ses Seigneurs, il signa le 9 Janvier suivant avec le Roi celui qui nous est conservé. » Philippe le Bel » s'engageoit à payer annuellement au Comte quatre mille » livres tournois noirs, & vingt-cinq mille une fois payés, » Florent s'obligeoit à le soutenir de toutes ses forces contre » tous ceux qui l'attaqueroient, à la réserve de l'Empereur, » à moins que ce dernier ne fût l'aggresseur. Il promettoit de » déclarer la guerre, non pas au Roi d'Angleterre, mais à » ses Alliés aussitôt que Philippe l'exigeroit, & de lui sournir les municions de guerre & de bouche, & le nombre e de Vaisseaux dont il auroit besoin. Il s'engageoir de plus » à chasser de ses Etats tous les ennemis de la France, à la » réserve des Allemands, dont les couriers auroient la liber-» té de passer en Angleterre jusqu'aux Fêtes de Pâques. Le » Roi de France de son côté renonçoit à ne conclure ni paix » ni treve sans le communiquer au Comte, & promettoit de » flipuler pour premier article la liberté du Prince Jean & » d'Elisabeth sa femme. Dans le cas où le Comte seroit » pris ou quelqu'un des siens, le Roi promettoit sous la » même condition de les faire restituer, comme aussi de l'in-» demniser des pertes qu'il pourroit souffrir dans cette guerre «. Ce Traité sut signé par les deux Souverains, & du côté du Comte par Theodoric de Brederode, Jean de Renesse, Guillaume d'Egmond, Henri de Heldam ou de Leide, Guil-

<sup>(</sup>a) Meyer & Melis Stoke, ubi supra.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 116

faume d'Arkel, Nicolas de Putten, Philippe de Wassenaar & FLORENT V.

Jean de Teilingen présens (a).

Si les Historiens eussent lu ce Traité avec attention, ils n'avanceroient pas que le Comte se reconnut Vassal de la connu Vassal de cette Cou-France. Le mot de Feudum qu'on employe, les a trompés. ronne? Mais s'ils eussent examiné l'expression & consulté l'usage de ces tems, ils auroient appris que par le mot de Pactum Feudi, Traité de fief, en Hollandois Leenmanschap, on entendoit des marchés par lesquels un Prince s'engageoit à faire le service moyennant une somme d'argent, & que par conséquent l'expression tombe sur les quatre milles livres tournois noirs que Philippe promettoit de donner, & non fur la Souverai-

neté de la Hollande (b).

Le Comte n'eur pas le tems de tirer de cette alliance les Conspiration avantages qu'il se proposoit. Peu de tems après son retour il contre Flofut assassiné. Les anciens Auteurs ne s'expliquent sur ce triste Incertitude sur événement qu'avec beaucoup d'obscurité : on entrevoit que la les motifs. erainte les empêche de parler plus clairement (c); & ce qu'ils disent pour la plûpart tient beaucoup du roman. Les Modernes, qui pouvoient s'exprimer sans crainte, se sont contentés de les copier. Ce n'est qu'en examinant avec soin ce qu'ils en rapportent, & les circonstances qui concoururent à l'exécution d'un crime si horrible, que l'on peut démêler la vérité. C'est ce que nous tâcherons de faire, après avoir rendufidélement ce que les Historiens en racontent.

La peste avoit désolé la Hollande sous le regne de Guillaume I, & les guerres qui la suivirent, acheverent d'éreindre bles. une partie des anciennes Maisons. Florent s'apperçut du vuide que la diminution de la Noblesse faisoit dans ses armées, & fe voyant menacé d'une guerre sérieuse avec l'Angleterre & fes voisins réunis, il crut y remédier en appellant à la Haye quarante familles des Bourgeois les plus aisés, qu'il annoblit moyennant une certaine somme. Il se flattoit de se donner par-

(a) Ligue offensive apud Leibnit. Cod. Jur. Gent. Diplom. pag. 34. & dans du' Mont Corps Diplom. Tom. I. P. I. pag. 295.
(b) Voyez Rapin Thoyr. Hist. d'Anglet. Tom. II. pag. 415. & l'Hist. de la Patr. Tom. III. LivelX. pag. 63.
(c) Miroir Historial. Chap. XLVII. pag. 207.

FLORENT V. là des Capitaines, & de recouvrer en même tems les fonds qui devenoient nécessaires. Les anciens Nobles regarderent cette association comme une injure qui les avilissoit; ils prétendirent que le Comte n'étoit pas en droit de disposer des privileges qui n'appartenoient qu'à la naissance; on l'accusa d'usurper sur tous les Ordres une autorité despotique, & bientôt l'outrage sait à un particulier sit éclater la haine générale, dont il sur la victime.

Histoire de la Dame de Velsen,

Gerard de Velsen étoit d'une Maison des plus illustres; son cousin avoit eu la tête tranchée, pour avoit trempé dans l'invasion de Walcheren par les Flamands; lui-même avoit été assez long-tems en prison, & le Comte ayant reconnu son innocence, l'avoit attiré près de lui par les saveurs les plus marquées, pour lui saire oublier les sujets de plaintes qu'il lui avoit donnés. Il se proposa, pour se l'assurer entiérement, de le marier à une Demoiselle, dont il avoit lui-même éprouvé les sentimens. Gerard indigné de la proposition, répondit siérement qu'il n'étoit pas homme à se charger d'une sille équivoque; & le Comte piqué de la hardiesse du resus, lui répliqua, que quelque semme qu'il prît, elle seroit marquée au coin de son Souverain.

Velsen appréhendant les suites de cette affaire se retira dans ses terres; & quelque tems après il épousa la fille de Herman de Woerden, niece de Giselbert d'Amstel. Le Comte l'ayant appris, pensa aux moyens de lui tenir parole. Il appella Velfen à la Cour dans l'espérance qu'il ameneroit sa femme; & celui-ci étant venu seul, il imagina de l'envoyer hors du pays fous prétexte d'une négociation importante qu'il ne pouvoit confier qu'à sa prudence. Velsen étant parti, le Comte ordonna une chasse dans le voisinage du château où l'Ambasfadeur avoit laissé sa femme, & s'étant séparé de sa suite, il se présenta à la porte demandant à se rafraichir. La Dame de Velsen le reçut avec le respect qu'elle lui devoit, & lui présenta la collation; le Comte après avoir bû quelques coups, feignit d'avoir à lui dire quelque chose d'important, qui concernoit la commission dont il avoit chargé son mari, la conduisit dans un appartement écarté, & lui rayit de force

ce

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 217

ce qu'elle auroit refusé à ses empressemens. Cette Dame ver- Florent V. tueuse outrée d'un pareil affront, quitta dans l'instant ses ajustemens, prit le deuil, & refusa de paroître même devant son pere. Lorsque Velsen sut de retour, & qu'il voulut entrer dans son appartement, elle lui sit dire qu'elle n'étoit plus digne de lui. Un pareil discours ne pouvant le mettre que dans la plus cruelle inquiétude, il força la porte, & sa semme alors fondant en larmes, raconta son avanture avec les marques du plus affreux défespoir. Velsen piqué au vif d'un crime qu'il ne pouvoit lui reprocher, ne chercha qu'à la consoler, & lui

fit promettre qu'elle feroit le même récit à son pere.

Le Vieillard transporté de fureur, jura qu'il vengeroit l'honneur de sa fille par la mort de Florent; il courut dans le récit comsa famille, & peignant avec les couleurs les plus vives l'ou- mun des Histrage fait à leur sang, il associa à sa vengeance ses parens & toriens. ses alliés. Giselbert d'Amstel se chargea d'aller en Angleterre pour supplier Edouard de leur rendre le Prince Jean, avec promesse de le mettre à la place de son pere. Le Roi ordonna à l'Evêque de Durham de passer la mer avec Amstel: ils s'aboucherent avec le Duc de Brabant, le Comte de Flandre & le Seigneur de Kuik. Velsen & Woerden exposerent le fait, & l'Assemblée résolut d'enlever Florent, de le remettre à l'Evêque, qui se chargeoit de le passer en Angleterre, & de ramener le jeune Prince. Quelques jours après le Comte fe rendit à Utrecht avec son Conseil, pour accommoder quelques affaires qui regardoient les Seigneurs de Zuilen. Amstel & Woerden qui l'un & l'autre étoient Conseillers d Etat, ne manquerent pas de s'y trouver, & les autres Conjurés se cacherent aux environs. On prétend que le Comte sur averti par une femme inconnue d'une taille & d'une maigreur extraordinaire, qui lui remit, comme il alloit à la Messe, un billet où il lut ces quatre vers:

> Même sur moi, mes amis les plus prêts Témoins de mes secrets, Et celui même à ma table élevé A son talon levé.

Tome III.

Εc

Florent ne fit aucune attention à cet avis : & de retour à son Palais, après avoir dîné avec l'Evêque, il passa dans son appartement pour se reposer. Amstel ayant appris que tout étoit disposé pour son enlevement, le réveilla en lui annoncant qu'on avoit vu près de la Ville une troupe de Hérons. Le Comte, qui prenoit plaisir à cette chasse, se sit à l'instant donner un cheval, & fortit avec lui, ayant fon oiseau sur le poing; mais le perfide le mena vers un bois, où Velsen, Woerden, Benskoop, Kraayenhorst, Teilingen, Zaanden, & quelques autres étoient cachés. Le Comte n'appercut pas plutôt Velsen qu'il jetta l'oiseau, & mit l'épée à la main; mais il fut saisi sur le champ, garotté sur son cheval, & conduit vers Muyden, où l'on devoit l'embarquer sur la Zuiderzee pour passer en Angleterre. Le bruit de cet enlevement s'étant répandu, les Kennemers, les Waterlanders & les Westfrisons coururent aux armes. Les Conjurés se voyant poursuivis de tous côtés, quitterent le grand chemin, chercherent à gagner la côte à travers les marais; & rencontrant la milice de Naarden, ils voulurent doubler le pas, lorsque le cheval du Comte s'abbattit en fautant un fossé. Velfen outré de fureur de voir échaper sa proye, se détacha de la troupe, & perça le Comte de vingt-un coups, dont plusieurs étoient mortels.

Les Kennemers le releverent & le porterent à Muyden, où il rendit les derniers soupirs. On transporta son corps à Alkmaar, & on le laissa en dépôt dans l'Eglise jusqu'à l'arrivée du Prince son sils. Amstel & Woerden se sauverent dans les pays étrangers, où ils périrent de misere. Velsen se renferma avec ses autres complices dans le Château de Croonenbourg, résolus de s'y désendre jusqu'à l'extrémité. Les Peuples & les Princes voisins, ardens à tirer une juste vengeance d'un si noir attentat, accoururent de tous côtés & les investirent; le Comte de Cleves se chargea de conduire le siege. Mais comme il ne pressoit que soiblement la place, ayant été gagné par le Comte de Kuik, les Hollandois, qui s'en apperçurent, s'en plaignirent aigrement à son srere, qui lui reprocha sans ménagement » qu'il déshonoroit son Sang & sa di-

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 219

» gnité en protégeant des scelerats; que tous les Souverains Florent V.

be étoient intéressés à la punition d'un pareil attentat; qu'il se

» trouvoit dans tous les pays des gens hardis & déterminés.

» qu'on ne pouvoit contenir que par des exemples de sévé-" rité; que celui qui fauve un coupable participe à fon crime,

- & s'enveloppe dans son châtiment; que les Hollandois per-

" fuadés qu'il vouloit fauver les assassins, le regardoient com-

» me leur complice; qu'étant né pour gouverner des peu-

" ples, il devoit se montrer le protecteur des Loix, qui reranchent de la Société ceux qui les enfreignent; enfin qu'il

» n'avoit que ce moyen pour dissiper l'orage gui se formoit sur

» sa tête, & mettre son honneur à couvert ».

Le Général frappé de ce discours, commanda l'assaut pour le lendemain, & les Hollandois s'y porterent avec tant de fureur qu'ils emporterent la place par escalade. Le Comte de Cleves s'étant emparé des prisonniers, les Kennemers, les Frisons & les Hollandois se rangerent tumultuairement sous leurs enseignes, & demanderent à grands cris qu'on les remît entre leurs mains, menaçant de confondre avec leur sang celui de leur protecteur. Le Comte de Cleves effrayé les fit livrer aux Hollandois, qui les partagerent entre les milices de chaque Ville; ils furent tous condamnés à mort, & leurs corps exposés sur des roues. Ceux de Leide, auxquels Velsen étoit échu, le mirent dans un tonneau, dont l'intérieur étoit armé de pointes, & le roulerent dans les rues. Ils exterminerent ensuite les parens & les alliés des criminels jusqu'au neuvième dégré, & raferent les Châteaux de Croonenbourg & de Velsen jusqu'aux fondemens. La Noblesse sit briser les armes des Maisons d'Amstel & de Woerden, & jura de ne jamais les recevoir dans le pays (a).

C'est ainsi que les Historiens racontent cet événement; mais les Critiques se persuadent sur quelques mots qu'on trouve dans les Auteurs contemporains, dont nous allons analyser conspiration, le récit, que le Traité que le Comte venoit de conclure avec

XIV. Examen des

(a) Melis Stoke, dans Florent V. pag. 116. 118. 133. 134. & dans Jean II. pag. 177. Scriver. Vic. Com. Holl. in Flor. V. Beka in Joann. II. pag. 99. Buchel. in Hedam. Goudhov. Wagnend. & Petit Chron. Vollii Annal. ed ann. 1296. &c.

liance avec la France.

FLORENT V. la France, fut la véritable cause de sa mort (a). On a peine à croire que le mécontentement que la Noblesse conçut d'une alliance qui, dans le fond, n'étoit pas contraire aux intérêts de l'Etat, ait pu la porter à conspirer contre son Prince, étant approuvée par les plus illustres de leur Corps. D'ailleurs la conduite des Anglois, & leur liaison avec les Flamands, leurs anciens ennemis, obligeoient Florent à chercher un appui assez puissant pour leur résister & renverser leurs desseins. Il n'est donc pas vraisemblable que les Seigneurs ayent pris le parti de facrifier leur Chef pour avoir suivi ce que lui confeilloit la prudence & la faine politique.

Préjugés contre Edouard.

Le Roi d'Angleterre avoit au contraire de puissans motifs pour fouhaiter la mort de Florent. Il voyoit échapper la Hollande qu'il ménageoit avec tant d'attention depuis long-tems; le Comte se liguoit avec son ennemi, au moment qu'il avoit besoin de son alliance, & tournoit contre lui une puissance capable d'en imposer aux autres Souverains, dont il avoit acheté le fecours à force de complaisance & d'argent. Dans ces circonstances il n'est pas surprenant qu'il ait profité du mécontentement de quelques particuliers, qui dans la chaleur de l'exécution massacrerent leur Prince plutôt par désefpoir que de dessein prémédité.

Il est certain qu'Edouard ne put retenir les transports de sa colere, lorsqu'il apprit que Florent avoit signé son Traité avec la France; qu'il jura de retenir le jeune Prince, si le Comte ne renonçoit à ses engagemens ; que Florent répondit » que » le Roi pouvoit mésuser du dépôt qu'il lui avoit consié; mais » qu'il étoit réfolu de ne rien changer aux mefures qu'il avoit » prises pour le bien de ses Etats ». Cette réponse détermina vraisemblablement l'Anglois, qui connoissoit la fermeté du Comte, à se saisir de sa personne. On ajoute que le Prince Jean piqué de l'indifférence que son pere avoit marqué pour lui, laissa au Roi la liberté d'agir comme il le jugeroit à propos (b).

(a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1287. Melis Stoke dans Florent V. pag.

(b) Miroir Historial. Chap. XLIII. pag. 201, 202,

#### DESPROVINCES UNIES. Liv. VII. 221

Jean de Kuik étoit depuis longetems au service d'E- Florent V. douard, & ce sut ce Seigneur qu'il employa pour tramer ses Lique des Seicomplots (a). Nous voyons qu'il lui donnoit deux mille li- gneurs contre vres par an, fous serment de le servir sans exception dans tout Florents ce qui lui seroit ordonné de sa part (b), & que ce Seigneur se vantoit de sçavoir les pensées les plus secretes du Roi (c). La Maison de Kuik haissoit depuis long-tems celle de Hollande (d), & si dans ce Seigneur le désir de venger ses injures particulieres concouroit aux desseins d'Edouard, il ne sut pas difficile au Monarque de le déterminer à se charger de cette entreprise, quelqu'odieuse qu'elle fût. Comme il ne pouvoit l'exécuter sans secours, & qu'il étoit lié de longue main avec les mécontens, il passa en Hollande, afin de les engager dans son projet. Il s'adressa à Gerard de Velsen, par le moyen duquel il attira Giselbert d'Amstel, Jean de Heusden, Arend de Benskoop, Gerard de Kraaijenkorst, Guillaume de Teilingen, Herman de Woerden, Guillaume de Zaanden, Hugues de Baarland, Kostin de Boternisse, Alewin, & quelques autres. Melis Stoke à qui nous devons ce récit, & qui commença d'écrire sa Chronique du vivant de Florent V, assure qu'il sçavoit par des personnes d'une grande distinction, que Wolferd de Borselen & Jean de Renesse trempoient dans la conjuration (e).

Tous ces Seigneurs avoient des sujets particuliers de mécontentement. Le Comte avoit condamné Jean, cousin de rens motifs. Gerard de Velsen, à avoir la tête tranchée pour avoir trempé dans la conspiration de Walcheren, & pour un homicide qu'il avoit commis à Leide (f); & si l'on s'en rapporte au sentiment général, il est vraisemblable que le Comte aimant les femmes à la fureur, celle de Gerard pouvoit entrer pour

Leurs diffe-

(a) Melis Stoke, ubi supra pag. 117. (b) Ad. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 145.

(c) Melis Stoke, pag. 117. (d) Voyez ci-dessus, pag. 48. 50.

(f) Miroir Historial, Chap. XLV. pag. 103.

<sup>(</sup>e) Dans Flor. V. pag. 116. 117. 118. 124. 132. 134. 139. & dans Jean. II.

quelque chose dans cette affaire (a). Ce sentiment n'est ce-FLORENT V. pendant fondé que sur quatre vers qui se trouvent sur la derniere feuille du Manuscrit de la Chronique de Stoke, & l'on ne sçait s'ils sont de l'Auteur, ou s'ils ont été ajoutés par une. autre main peut-être plus modèrne. La réconciliation de Giselbert d'Amstel & de Herman de Woerden n'avoit pas effacé le fouvenir de la prison & de l'exil, & quoique le Comte affectât, selon l'usage de ces tems, de leur faire porter ses habits, & les eût mis dans son Conseil, leur haine subsissoit dans le fond de leur cœur (b). Il avoit séduit la fille de Heusden, & ce commerce avoit éclaté par la naissance d'un bâtard (c). Renesse & Borselen avoient donné des preuves de leur mauvaise intention dès le tems de l'invasion des Flamands, & la punition qui l'avoit fuivie n'avoit point changé leurs cœurs (d). L'Histoire n'entre dans aucun détail au sujet des autres Conjurés. Le fait de la création de nouveaux Nobles n'est rapporté que par un Ecrivain postérieur de cinquante ans au regne de Florent (e). Mais il paroît d'autant plus vraisemblable, qu'on rrouve des exemples pareils dans des tems plus modernes (f). Ce point seul étoit capable d'exciter l'indignation des anciennes Maisons. De plus un Auteur Anglois du quatorziéme siecle rapporte, qu'on soupçonnoit le Comte de vouloir déshériter son fils légitime en faveur de Witte de Haamstede, qu'il avoit eu de la fille de Heusden (g). Il est vrai que l'indifférence qu'il témoigna lorsqu'Edouard le menaça de garder le Prince en prison, annonçoit beaucoup de froideur, & le Roi d'Angleterre marque dans une Lettre écrite à l'Empereur Adolphe, qu'il appréhendoit que le Comte ne transportât

<sup>(</sup>a) Beka in Joann. II. pag. 98. (b) Miroir Historial ubi supra.

<sup>(</sup>c) Scriver. Batav. Antiqu. pag. 278. (d) Voyez ci-dessus. pag. 207.

<sup>(</sup>e) Le Clerc. Anonym. pag 162.

<sup>(</sup>f) Lettre de 1422. dans Matth. de Nobilitat. Lib. 1. Cap. XXXII. pag.

<sup>(</sup>g) Trivet. ad ann. 1296. pag. 287. Scriver. Batav. Ant. pag. 276. Manisest. de. Jean I. de 1299. dans Boxhorn. sur Reigersb. Tom. II. pag. 104.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VII. 223

ses Etats à quelqu'autre au préjudice de son gendre (a). Ces Florent V. motifs irritoient également Edouard & la Noblesse Hollandoise, & l'impunité que la protection de l'Angleterre assuroit

à la derniere, la disposoit à tout oser.

On écouta volontiers Jean de Kuik; mais les mécontens Affemblée des étoient arrêtés par leur propre foiblesse & par la crainte que Conjurés à le fils, pour couvrir son honneur, ne sût contraint un jour de Berg-opvenger les traitemens que son pere auroit essuyés. Pour lever ces obstacles, Kuik les assembla à Berg-op-zoom, & leur communiqua des lettres d'assurance du Roi d'Angleterre, de Jean, Duc de Brabant, & de Guy, Comte de Flandre, tous deux ses Suzérains & intimement liés avec le premier par le Traité d'ailliance (b); & pour-lors ils s'engagerent par écrit & par serment d'exécuter tout ce qu'Edouard voudroit leur commander (c).

Kuik déclase la guerre à Florent,

Ils tinrent une seconde Assemblée à Cambray au com- Autre assemmencement de l'année suivante, où se trouverent le Duc de blée à Cam-Brabant, le Comte de Flandre, l'Evêque de Durham & deux Légats que le Pape avoit envoyés dans les Pays-Bas pour traiter d'une treve entre la France & l'Angleterre (d), Comme il paroît que le Comte de Hollande étoit compris dans leur négociation (e), on peut croire qu'elle avoit échoué, puisque ce fut dans ce même tems que les Conjurés prirent la réfolution d'enlever Florent, de le livrer aux Anglois qui devoient le garder dans une prison perpétuelle, & de ramener son fils, pour le mettre à sa place (f). Il paroît par ce projet qu'Edouard n'en vouloit point à la vie du Comte, comme on l'avoit soupçonné d'abord (g), & que même les mécontens n'avoient dessein que de s'assurer de sa personne (h).

On arrêta, pour colorer cet attentat de quelque prétexte,

(a) Act. Fubl. Angl. Tom. I. P. III. pag. 160. (b) Voyez les Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 168, 172.

(c) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 117. Miroir Historial. Chap. XLV. pag. 204.
(d) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 155.
(e) Itid.

(g) Miroir Historial. Chap. XLIII. pag. 202.

(h) Willi. Procur. ad ann. 1296.

<sup>(</sup>f) Beka in Joann. II. pag. 98. Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 118. & dans Jean I. pag. 151.

FLORENT V. que Jean de Kuik déclareroit la guerre au Comte de Hollande, en qualité de Vassal du Duché de Brabant. Florent ne sçachant rien de ce qui se tramoit par une grande partie de sa Noblesse, ne sit que rire de la fansaronade d'un si foible adversaire, quoique la lettre de dési lui fut remise par un Prêtre qui l'avertit que sa personne & son honneur étoient également menacés (a).

Occasion falevement du Comte.

Nous avons vu que Giselbert d'Amstel, lors de sa réconvorable à l'eu ciliation avec le Comte, s'étoit engagé de fatisfaire les familles de ceux qui avoient été tués au combat de Lo enen (b). Il avoit négligé jusqu'alors de contenter la Maison de Zuilen, & le Comte voulant terminer cette affaire avant d'entamer la guerre, se rendit à Utrecht sur l'invitation des Conjurés, dans l'été de 1296, menant avec lui son Conseil. Amstel & Woerden furent condamnés à payer cinq cens livres à la Maison de Zuilen, par sorme de dédommagement (c), & Florent avança cette somme de ses propres deniers, pour soulager ces Seigneurs (d). Mais les cœurs étoient trop ulcérés, & les affaires trop avancées pour que la reconnoissance pût changer la réfolution qu'ils avoient prise. Le séjour que le Comte faisoit à Utrecht, donnoit de grandes facilités pour un projet, dont l'exécution étoit impossible en Hollande. Guillaume, fils de Wouter V, Comte de Malines, étoit alors sur le siege d'Utrecht (e), & comme il étoit ennemi implacable des Hollandois (f), on ne doutoit pas que par une secrete connivence il ne facilitat le succès de l'enleyement, fans paroître y prendre de part.

Florent averti.

Le Comte au fortir du Conseil, dîna avec ses Officiers, & pendant qu'il étoit à table entre Amstel & Woerden, une femme inconnue lui remit un papier, où il lut: » Fils de Roi, » Prince illustre, rappelles-toi ces paroles du Psalmiste:

" l'homme de paix sur lequel je m'appuye, mon serviteur qui se

(b) Voyez ci-dessus. pag. 204.

» Hourrit

<sup>(</sup>a) Melis Stoke dans Flor. V. pag. 118.

<sup>(</sup>c) Melis Stoke. pag. 120. (d) Miroir Historial. Chap. XLIV. pag. 201.

<sup>(</sup>e) Beka in Wilhelm. II. pag. 101. (f) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 117.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 225

" nourrit de mon pain, leve le bras sur moi (a). Quelques-uns Florent V. regardent l'apparition de cette femme comme une révélation; mais en supposant la vérité du fait, on peut se dispenser de recourir au-miracle; & parmi le grand nombre de Seigneurs qui trempoient dans le complot, il ne seroit pas surprenant que quelqu'indiferet eût révélé le secret (b). On ne peut cependant approuver la légéreté de Florent, qui loin de faire attention à l'avertissement quel qu'il fût, passa pour dormir dans son appartement, pendant que les Seigneurs fortirent de la Ville pour presser l'exécution de leur pro-

jet (c).

Ils avoient disposé quelques troupes sur le Vegt pour arrêter les Hollandois, s'ils venoient au secours de leur Prince, de Florent. & dressé deux embuscades aux portes par où l'on pourroit sortir de la Ville (d) Chacun ayant pris son poste, ils avertirent d'Amstel qu'ils avoient laissé auprès du Comte. Ce Seigneur entra dans la chambre où il reposoit, & le pria d'assister à la chasse du Heron, en lui disant qu'on n'attendoit que lui pour commencer le vol. Florent sui ordonna de prendre le devant (e), & sans attendre ses gens, auxquels il ordonna de le suivre, il fortit accompagné seulement de deux jeunes Seigneurs, qui étoient Jean d'Avesnes, Comte de Hainaut, & Gerard de Voorne (f). Il rencontra sur le bord du Vegt Herman de Woerden, à qui il demanda de quel côté étoit la chasse, & dans l'instant Amstel, Velsen & Heusden sortant d'un bois voisin coururent à lui. Le Comte qui ne pensoit à rien, les salua, lorsque Woerden saisit la bride de son cheval, & lui déclara qu'il étoit son prisonnier. Arend de Benskoop, qui furvint, enleva l'oiseau qu'il avoit sur le poing, & Florent qui prenoit encore cela pour un jeu, ne fut détrompé que quand Woerden lui jura qu'il ne reverroit plus

Tome III.

 $\mathbf{F}\mathbf{f}$ 

<sup>(</sup>a) Beka in Joann. II. pag. 88. (b) Voyez Melis Stoke, pag. 118.

<sup>(</sup>c) Idem. pag. 120. 121. (d) Miroir Historial. Chap. XLIV. pag. 2011

<sup>(</sup>e) Melis Stoke, ubi supra.

<sup>)</sup> Idem. pag. 121, 122.

Velsen lui saisit le bras, & ses complices le désarmerent. Un de ses domestiques, qui voulut se jetter au-devant, sut dangereusement blessé, & les deux jeunes Seigneurs qui l'avoient accompagné, coururent à la Ville pour chercher du secours. Les Conjurés menerent leur prisonnier à toutes jambes au Château de Croonenbourg, qui appartenoit à d'Amstel (b), d'où il sut transséré à Muyden, ville située sur le Vegt près de la Zuiderzee (c). Ce sut le 23 Juin sur le soir qu'ils arriverent en ce lieu. Le Comte y demeura quatre jours en attendant le vaisseau qui devoit le passer en Angleterre, & les Seigneurs lui sirent éprouver pendant ce tems les traitemens les plus rudes (d).

Un pareil attentat ne pouvoit manquer d'éclater. Le bruit s'en répandit de tous côtés; le peuple & le bourgeois coururent aux armes; les Kennemers & les Westfrisons s'étant rassemblés, investirent Muyden, & les Villes maritimes envoyerent tous les bâtimens qu'ils purent joindre pour bloquer le port (e). Mais cette multitude qui n'avoit pour Chef que Nicolas Grebbert, Officier du Comte, n'ayant point de machines pour attaquer la place, se contentoit de garder les passages, asin d'empêcher qu'on n'enlevât le prisonnier (f).

Cependant les Conjurés voyoient avec inquiétude leur nombre augmenter tous les jours, les Hollandois arrivant en foule par la Zuiderzee, & pour se tranquilliser ils forcerent le Comte de signer un ordre, par lequel il enjoignoit aux afsiegeans de retourner chez eux; mais ceux-ci jugeant avec raison, lorsqu'il leur sur remis, qu'il avoit été extorqué, resus fuserent d'y obéir (g). Alors les Seigneurs qui craignoient à la sin d'être attaqués dans les sormes, voyant le passage sermé

(b) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1296.

(c) Melis Stoke. pag. 123.

<sup>(</sup>a) Idem. ibid. & Miroir Historial. Chap. XLIV. pag. 203.

<sup>(</sup>d) Idem, ibid. Miroir Historial. Chap. XLVI. pag. 203. 104.

<sup>(</sup>e) Idem, ibid.

<sup>(</sup>g) Melis Stoke, pag. 124. 125.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 227 par la mer, résolurent de conduire leur prisonnier dans la FLORIETV. la Flandre ou dans le Brabant, en se dérobant à travers les marais (a). Ils le firent monter à cheval revêtu de méchans habits, lui lierent les jambes & les mains, & lui fermerent la bouche avec un gant (b). Quelques Chroniques ajoutent qu'ils lui fendirent les doigts, pour le mettre hors d'état de se servir de la bride de son cheval (c). Cette troupe sortit de Muyden sans être apperçue; mais Velsen, qui marchoit à la découverte, ayant rencontré à quelque distance de la Ville les milices de Naarden qui s'étoient embusquées dans les bleds (d), tourna bride pour avertir sa troupe. Ce sut alors que les Conjurés ne trouvant point de jour à s'échapper, & ne doutant point que Florent, s'il recouvroit sa liberté, ne les punît comme ils le méritoient, résolurent de le tuer. Velsen, poussé par Woerden (e), leva le sabre pour lui sendre la tête; le Cheval du Comte effrayé du mouvement fit un écart, & le coup portant sur ses mains qui étoient liées, les emporta toutes deux (f). Dans ce moment le Cheval s'étant abbattu dans un fossé plein d'eau, Velsen mit pied à terre, porta plusieurs coups au Prince, & les Conjurés se jettant sur lui le percerent de vingt blessures.

Ainsi périt Florent dans sa quarante-quatrième année. Les milices de Naarden, selon les uns, ou les Frisons, selon les autres, le trouverent mourant (g) ou mort (h), & massacrerent deux Valets qui s'étoient acharnés sur son corps. Velfen courut le même risque, son cheval s'étant échappé dans le tems qu'il étoit à terre; mais il en fut quitte pour une blesfure, & se sauva sur un autre qu'un de ses gens lui donna, dans le Château de Croonenbourg (i). Les Conjurés se

(a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1296.

(e) Miroir Historial. Chap. XLVII. pag. 206.

(f) Idem, ibid.

(g) Beka in Joann. II. pag. 99. (h) Miroir Historial, ubi supra. Melis Stoke, pag. 125.

(i) Idem. ibid.

Ffii

Sa mort.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke, pag. 125.
(c) Miroir Historial. Chap. XLVI. pag. 205.
(d) Idem. ibid. & Melis Stoke, ubi supra. Beka in Joann. II. pag. 99. Liter.
Wilhelm. III. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. III. pag. 502.

FLORENT V. disperserent de côté & d'autres » & les assiegeans apprenant leur évasion, retournerent chezeux. Amstel & Woerden sortirent du pays; le premier s'établit dans la Prusse auprès d'Elbing, où il bâtit une petite ville, qu'on nomme encore Hollande (a). Le corps du Comte fut porté à Alkmaar; Jean son fils le sit transporter à Rhinsburg, où il sut inhumé (b). Guillaume III fit construire en 1324 une Chapelle à Muyderberg, dans l'endroit où le meurtre avoit été commis (c); & nous apprenons par les inscriptions qui sont dans ce lieu & sur le mausolée, qu'il arriva le 27 ou 28 Juin, 1296 (d).

Son caractere.

Florent fut le premier des Comtes qui rendit son Etat respectable à l'Etranger, & dont les Monarques voisins rechercherent l'alliance. Son air étoit imposant; il étoit éloquent, brave, grand Capitaine, comptant ses batailles par ses victoires. Doux & facile dans le commerce, il foutenoit son rang avec hauteur. Son amour pour la justice alloit jusqu'à la sévérité. Ardent dans la poursuite de ses projets, rien n'étoit capable d'arrêter sa vengeance. On peut mettre au rang de ses défauts l'envie de dominer & d'abbaisser sa Noblesse; ce qui éloigna de lui le cœur des Seigneurs, & causa sa perte.

Il ne s'intituloit d'abord que Comte de Hollande; ce ne fut qu'en 1292 qu'il se qualifia Comte de Hollande, de Zeelande, & Seigneur de Frise (e). Il réunit à ses domaines les Seigneuries d'Amstel & de Woerden, par la confiscation qu'il prononça contre ces Seigneurs, & les força de reconnoître sa fuzeraineté, en leur rendant le reste de leurs biens. La même politique qui le portoit à diminuer le pouvoir de la Noblesse, l'obligeoit à ménager l'amitié des peuples; & il l'acquit en accordant de nouveaux droits & des privileges aux Villes. Il bâtit dans les Dunes, à une lieue de Haarlem, une

<sup>(</sup>a' Melis Stoke, pag. 127. Domselaar Amstelr. pag. 256. 260.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 126. & dans Jean I. pag. 148. (c) Fundat. Sacrar. Edium. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. III. pag. 502.

<sup>(4)</sup> Beka in Joann. II. pag. 99. Chronique de Gouda. pag. 74.
(e) Voyez ses settres, dans la Descript de Dordrecht de Van Balen, pag. 438. 129. & dans Matth. ad Anonym. Ultraj. pag. 111. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. IX. pag. 85.

DES PROVINCES UNIES. Liv. VII. 229 maison de plaisance qu'il nomma Vogelensang, & embellit FLORENT V. le Palais des Comtes à la Haye, que son pere avoit commencé (a).

Il avoit épousé Beatrix, fille de Guy, Comte de Flandre. Il eut de ce mariage Jean, Thierry, Florent, Guillaume, Otton, Beatrix, Mathilde, Elisabeth & Marguerite, qui tous moururent avant leur pere, à la réserve de Jean qui lui succéda.

Ses Enfans.

L'Empereur donna, pendant qu'il regnoit, la Frise située à l'Est de la Zuiderzee, au Comte de Gueldre. Florent s'étant joint à l'Evêque d'Utrecht, l'empêcha d'en prendre possession, & selon quelques Chroniques ces peuples se donnerent au Roi de Danemarc, qui leur envoya un Gouverneur. Mais la dureté de ce nouveau Maître ayant bientôt lassé la patience des Frisons, ils le massacrerent, & renvoyerent à Coppenhague la sille du Roi, sa semme. Elle accoucha d'un sils possemme; & nous verrons dans la suite la saçon, dont ce jeune Prince vengea la mort de son pere.

(e) Beka in Joann. II. pag. 98.



# JEAN I,

## Dix-septiéme Comto de Hollande.

X V. JEAN I, reconnu Comte-

1296.

L a mort imprévue de Florent, les circonstances cruelles qui l'accompagnoient, & l'absence de son fils qui étoit en Angleterre, répandirent une consternation générale dans ses Etats. La Noblesse & les Villes ne balancerent pas à reconnoître Jean; mais ce Prince n'avoit que quinze ans, & la situation critique où se trouvoit la Hollande, demandoit un homme à la tête du gouvernement.

Rivaux pour La Régence.

On résolut unaniment de nommer un Régent; mais on se parrageoit sur le choix. Wolfert de Borselen que la fuite des Conjurés mettoit à la tête de la faction qui favorisoit l'Angleterre, prétendoit à l'élection. Theodoric, Comte de Cleves, qui se rendit bientôt en Hollande, balançoit son crédit. Jean d'Arkel & Henri de la Leck, Auteurs du Traité conclu avec Philippe le Bel, étoient pour Jean d'Avesnes, Comte de Hainaut, qui étoit fils d'Adelaïde, sœur de Guillaume, Roi des Romains, & par conséquent le plus proche parent du nouveau Comte. Ces derniers avec leurs amis s'étoient assemblés à Dordrecht à la premiere nouvelle de l'enlevement de Florent; ils avoient dépêché sur le champ vers l'Empereur Adolphe, & vers Sigfrid, Archevêque de Cologne; & sitôt qu'ils eurent appris sa mort, ils écrivirent à Jean d'Avesnes, pour le presser de venir. Jean sit à l'instant partir Guy son frere, & leur manda qu'il le suivroit de près (a).

Ambaffade pour l'Angleserre. Ils envoyerent en même tems une Ambassade à Edouard, pour le prier de leur rendre leur jeune Souverain, lui représentant que sa présence étoit nécessaire, pour les mettre à l'abri de la sureur des assassins, & pour venger le meurtre de

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 128, & dans Jean I. pag. 132.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 231 son pere. Cette Lettre dans laquelle ils eurent soin de ne faire paroître aucun foupçon que le Roi eut la moindre connoissance du complot, étoit écrite au nom du Comte de Loef, frere du Comte de Cleves, des Seigneurs d'Arkel, de la Lek & de tous les Nobles du Comté de Hollande. Florent, Abbé d'Egmond, étoit chargé de porter la parole en la présentant ( $\alpha$ ). Cependant Theodoric, Comte de Cleves, malgré les oppositions des Communes, s'étoit emparé du gouvernement de divisée. la Nordhollande, & Guy de Hainaut se maintenoit au nom de son frere dans la Sudhollande. Le premier résidoit à la Haye, & le fecond à Gertrudenberg. Ce partage d'autorité augmentoit la dépense, & causoit tous les jours de nouveaux

JEAN L

La Régence

Edouard ayant appris l'assassinat de Florent, sentit la nécessité de mettre le jeune Prince en possession des Etats de d'Angleterre son pere; mais il voulut avant tout, terminer l'affaire de son mariage. Il envoya en Hollande Chrétien de Raaphorst & Renoud de Jermeny, accompagnés de deux Clercs, Richard de Havering & Walter de Bruges, prier les Hollandois de députer à la Saint Martin suivante au moins trois Nobles de chaque Province, & deux Bourgeois de chaque Ville pour être témoins du mariage du jeune Comte, & pour confirmer les anciens Traités. Les Lettres de Créance de ces Ambafsadeurs sont datées de Berwyk le 14 Septembre, & la sufcription porte, " Aux Seigneurs des Bannieres, Nobles, » Echevins, Bourgeois & autres Habitans des Comtés & » Pays de Hollande, Zeelande, Sudhollande, Kennemer-

Ambassade

» land & Frise is (c). Sur ces entrefaites, Jean d'Avesnes arriva à Dordrecht, Jean d'Aves, dont les habitans & la Noblesse le reconnurent Régent & nes reconnu Tuteur du jeune Souverain. Toutes les villes se presserent de députer vers lui, & de lui prêter serment; & son parti devint si considérable en peu de jours, que le Comte de Cleves,

(a) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 160.

troubles (b).

<sup>(</sup>b) Beka in Joann. II. pag. 99. (c) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 165. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. IX. pag. 94.

JEAN I. bassade en Angleterre.

ne se croyant pas en sureté à la Haye, se retira dans ses NouvelleAm- Etats (a. Le premier soin du nouveau Régent sut de nommer les Députés qui devoient passer la mer. Theodoric de Brederode, Chef de l'Ambassade, arma à ses dépens la flotte qui devoit ramener le Comte (b). Il étoit accompagné de Guillaume & Gerard d'Egmond, de Henri, Burggrave de Leide, de Henri Dufful & de Jean Persyn. Renesse étoit à la tête des Zeelandois, & les Députés des villes de Dordrecht, de Haarlem, de Middelbourg & de quelques autres. s'embarquerent à leur fuite (c).

Mariage de Jean.

La célébration du mariage se sit à Gipwyk le 7 Janvier; 1297 (d). Edouard rendit compte à son gendre de cinq mille fix cens quarante livres tournois noirs, qu'il devoit payer pour la dot de sa fille (e), & nomma Renoud Ferrer & Richard de Havering pour recevoir des Hollandois les huit mille tournois noirs qu'ils s'étoient engagés de fournir annuellement pour l'entretien de la Comtesse, sur les biens situés entre la Meuse & la Zype (f). Le Roi sit jurer à son gendre qu'il recevroit dans son Conseil les deux Députés qu'il envoyoit avec lui, & qu'il ne feroit rien fans fon avis (g). Il se fit nommer arbitre des différends qui pouvoient subsister entre le Duc de Brabant, le Comte de Flandre & celui de Hollande (h): en un mot, il ne négligea rien pour étendre son autorité sur les Etats de son gendre Il écrivit même à l'Empereur pour obtenir la confirmation de tous les Actes qu'il avoit extorqués, le follicita en même tems de dispenser le jeune Prince d'aller en personne lui rendre hommage des terres mouvantes de l'Empire, & le pria de donner l'investiture par procuration (i).

XVI. Révolte des Cependant l'Evêque d'Utrecht jugeant l'occasion favorable

(a) Melis Stoke dans Jean. I. pag. 135. 136.

(b) Wilh. Procurat. ad ann. 1296.

(c) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 170. (d) Ibid. pag. 168. Trivet. Annal. ad ann. 1297.

(e) Act. Publ. Angl. ubi supra. pag. 172.

(f) Idem, ibid.

(g) Idem, pag. 171. (h) Idem, pag. 169. 170.

(i) Idem, pag. 155. 160. 171.

tâcho

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 233 tâchoit de ranimer dans le cœur des Westfrisons leur ancien amour pour la liberté. Il leur faisoit représenter qu'il étoit tems de se délivrer du joug des Hollandois, qu'ils pouvoient facilement se rendre maîtres des Châteaux qui les tenoient en servitude (a); & pour leur donner l'exemple, il assiegez Muyden, & força Theodoric qui gardoit la place, à capituler (b): envain le Régent se hâta de marcher au secours des assiegés; il ne put arriver assez tôt pour les sauver (c). Le succès de l'Evêque réveilla les Frisons. Ils assemblerent leurs forces, investirent le fort de Wydenes, que le Gouverneur fut contraint de rendre, & qui fut aussi-tôt rasé. Les Châteaux d'Eenigenburg & Nieuwendoorn eurent le même fort (d). Florent d'Egmond, Baillif du Dregterland, se jetta Siege de Modans Medenblik qu'il désendit jusqu'à l'extrêmité, quoiqu'il denblik. fût réduit avec sa garnison à manger les chiens & les chevaux. Sa désense opiniarre donna le tems au Régent de se débarrasser des affaires qui l'arrêtoient, & de venir à son secours (e).

JEAN I.

Les troubles de Zeelande l'avoient occupé jusqu'alors. Wolferd de Borselen qui n'avoit osé se montrer depuis que Florent l'avoit banni (f), de retour à Dordrecht, avoit persuadé aux habitans d'armer des vaisseaux pour la garde des côtes, & s'étoit fait donner le commandement de la flotte, fous prétexte que les Flamands menaçoient Walcheren d'une nouvelle invasion. Avec ces forces il étoit rentré dans Veere, dont il étoit Seigneur (g), & où son premier soin sur de s'assurer de l'appui de tous les ennemis du Comte défunt. Il se rendit ensuite en Flandre dans le dessein de persuader au Comte Guy de tenter une nouvelle expédition sur l'Isle de Walcheren. Les liaisons que le Roi d'Angleterre avoit avec

(a) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 137. (b) Idem. ibid. Beka in Wilhelm. II. pag. 101. & Heda. pag. 218.

<sup>(</sup>c) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 137. (d) Beka in Wilh. II. pag. 101. Melis Stoke, dans Jean. I. pag. 138. Manisest. de Drechterl pag. 50. (e) Melis Stoko, ubi supra.

<sup>(</sup>f) Voyez ci-dessus. pag. 209.
(g) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 123. 124.
Tome III.

ce Prince & même avec Borselen, ne permettent point de douter que ce Monarque n'ait eu connoissance de cette manœuvre, dont le véritable objet étoit d'enlever la tutele & la régence de la Hollande à Jean d'Avesnes, qui étoit dans les intérêts de la France.

Siege de Middelbourg.

Les Flamands passerent la mer, & vinrent assieger Middelbourg. Ils éleverent une espece de digue ou bâtard-d'eau assez près du fort Mortier; par ce moyen ils détournerent le cours de l'Arne, & fermerent l'entrée du Port; ce qui causa de grandes incommodités dans la Ville. Mais malgré la vivacité des attaques que Guy & Borselen pressoient dans le dessein d'aller secourir les Conspirés qui tenoient encore dans Croonenbourg (a), le siege n'avançoit que lentement. Le Régent, qui n'ignoroit pas que la perte de cette place influoit sur toute la Zeelande, s'empressa de passer à Zirikzee avec ce qu'il put rassembler de troupes, & son arrivée obligea l'ennemi, qui ne vouloit pas risquer l'évenement d'un combat, de lever le siege. A peine les Flamands furent-ils éloignés de la Ville, que les assiegés renverserent la digue, & d'Avefnes fur recule lendemain dans la place avec de grandes.

acclamations de joye (b).

Medenblik délivré:

La situation où se trouvoit Medenblik, ne lui permit pas de faire un long féjour dans l'Isle, & bien assuré que les Flamands avoient repassé la mer, il repartit en diligence pour la Westfrise. Jean d'Arkel & Nicolas de Putten étoient dans son armée, & Dordrecht avoit donné ses milices. Le débarquement se fit à Enkhuizen. Les Frisons qui campoient aux environs, furent bientôt dissipés, & les assiegés apprirent l'arrivée du fecours par la fumée des Villages que les Hollandois brûloient sur leur route. Les assiegeans n'oserent les attendre; ils se sauverent, & ne perdirent que trente-cinq hommes qui étoient demeurés derriere. D'Avesnes comptoir pénétrer dans le pays; mais il fut arrêté par la gelée, dont

<sup>(</sup>a) Melis Stoke dans Jean I. pag. 138, 139, Hift, de la Patt. Tom. III. Liv. IX. pag. 101.
(b) lidem.ibid.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 215 la rigueur l'obligea de congédier son armée, & ayant sait entrer sa flotte dans le port de Medenblik, il se rendit à Haar-

lem (a).

Les Envoyés qui étoient en Angleterre, bien informés des troubles qui agitoient la Zeelande, & de la division qui déchiroit la Hollande, ne cessoient de presser Edouard de leur rendre leur Souverain, dont l'arrivée étoit nécessaire pour rétablir la tranquillité des Provinces. L'Abbé d'Egmond lui représenta vivement les dangers d'un plus long retard; que le Régent n'avoit pas assez d'autorité, pour mettre ordre aux affaires; que les peuples accoutumés à n'obéir qu'à leurs Souverains naturels, écoutoient avec mépris le commandement d'un étranger, & que le retour du Comte étoit l'unique remede à leurs maux. Edouard se rendit enfin à leurs instances: il fit équipper un bon nombre de Vaisseaux qu'il joignit à la slotte de Brederode; & feignant de prendre une entiere confiance dans ce Seigneur, il le chargea de conduire la jeunesse de son gendre, dont il appréhendoit l'imprudence. Brederode ordonna de faire voile en Hollande; mais sous prétexte d'un vent contraire (b) qui survint, le Prince voulut relâcher à Veere, où Borselen l'attendoit. Cette Ville appartenoit en propre à ce Seigneur, par la cession que la Comtesse Beatrix lui en avoit faite du consentement de Florent son mari (c); & la suite sit voir quelles étoient les vues de l'Angleterre, en préférant la Zeelande pour le débarquement du Comte.

XVII. Jean arrive en Zeelande.

1227.

Edouard devoit appréhender de mettre son gendre entre Mouss du déles mains d'un Prince dévoué à la France. Nous apprenons barquement en Zeelande. par un Traité qui subsisse encore, que Wolferd de Borselen s'étoit engagé à rendre un service important aux Anglois, fans autre explication. Le Roi d'Angleterre lui promettoit de ne conclure ni paix ni treve avec la France, sans stipuler la liberté des fils de ce Seigneur, alors prisonniers de Philippe de Bel (d). En effet aussi-tôt que Borselen se sut emparé de

(a) Melis Stoke, dans Joan. I. pag. 142. 144.

(b) Beka in Wilhelm. II. pag. 101.

(d) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. III. pag. 171.

<sup>(</sup>c) Voyez une Lettre de Wolferd & de Sibylle la femme, dans Boxhorn sur Reigersb. Tom. II. pag. 213.

Лиая Е,

l'esprit du jeune Comte, il ne cessa de travailler à dépouiller le Comte de Hainaut de son autorité; & se sliaisons intimes avec Humsroy de Boun, Comte de Heresord & d'Essex, qu'Edouard avoit envoyé à la tête de plusieurs Seigneurs Anglois, avec une suite nombreuse, sous prétexte de faire honneur à la Princesse sa fille (a), démasquent quel étoit le service promis.

Jean d'Avefnes renonce à la Régence.

Borselen, pour exécuter ses desseins, se proposa d'abord de se désaire d'un surveillant tel que Brederode. Il engagea le Comte à l'envoyer à Zierikzee, pour ordonner les préparatifs de son entrée. La droiture & le zéle de ce Seigneur. ne lui permettant point de concevoir aucun foupçon, il accepta la commission, quosque peu convenable à son rang; & son rival profita de son absence, pour persuader au jeune Prince de se retirer à Zadenbourg, Château fort qui lui appartenoit, & qui n'étoit pas éloigné de Veere. Le Comte s'y rendit, & par une suite des conseils artificieux de Borselen, il congédia les Seigneurs Hollandois qui l'avoient accompagné jusqu'alors. Le Comte de Hainaut ayant appris ces nouvelles, & jugeant qu'il ne pouvoit conserver son autorité, sans exposer ces pays à une guerre domestique, résosolut de quitter la partie; & l'amour des peuples étoussans son cœur les sentimens de l'ambition. Il convoqua les Etats à Dordrecht, & pressa le jeune Souverain de s'y rondre pour recevoir le compte de son administration. Jean répondit que si d'Avesnes avoit quelque secret à lui communiquer, il pouvoit venir le trouver, & qu'il étoit prêt de lui envoyer un sauf-conduit pour la sureré de sa personne. Cet offre piqua le Comte de Hainaut, qui répliqua, » que les saufs-conduits » n'étoient bons qu'entre ennemis, & pour les criminels; » qu'il ne souhaitoit de parler au Comte que pour lui saire » connoître ses véritables intérêts; qu'il étoit le maître de » ne pas l'écouter; mais qu'il ne pouvoit sans une vraie dou-» leur le voir entre les mains de traîtres qui facrifioient son Etat à des étrangers; qu'il plaignoit son innocence, & ju-

<sup>(2)</sup> Trivet. ad ann. 1297. Thom. Wallingham. ad ann. 1298. Melis Stoke dans Jean. I. pag. 145. Wilhelm. Procurat. ad ann. 1297.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 237

roit une haine éternelle aux scélerats qui abusoient de la JEAN I.

» facilité de fon âge (a).

Les Hollandois firent tous leurs efforts pour engager Jean d'Avesnes à demeurer à Dordrecht : Il leur répondit » que le Hainaut.

" l'arrivée de leur Souverain anéantissoit ses pouvoirs; qu'il » lui étoit sensible de se voir si mal récompensé des peines

" & des dangers auxquels il s'étoit livré pour assurer la paix de v leur pays; qu'il avoit fauvé la Zeelande des mains des Fla-

» mands, & ravi la Frise à l'avidité de l'Evêque d'Utrecht; » que c'étoit leur affaire désormais d'apprendre à leur Maître

" ce qui leur étoit avantageux; qu'il leur confeilloit de le dé-

» gager, s'il étoit possible, des mains de Borselen & des pieges " des Anglois (b). Après ce discours il partit pour le Hainaut accompagné seulement du Seigneur d'Arkel, quoiqu'il eût tout à craindre des embûches des Flamands & des Anglois. En effet, on sçut dans la suite que Borselen avoit dépensé plus de cinq cens livres pour garder les passages & les rivieres, afin

que d'Avefnes ne pût lui échapper (c).

Ce Seigneur n'ayant plus de concurrent, s'empara de toute l'autorité. Alors Amstel persuadé qu'il ne devoit plus craindre que Jean songeat à venger la mort de son pere, revint, selon quelques-uns, en Hollande; & pour se mettre en sureté contre les Kennemers qui le regardoient comme l'auteur du meurtre, il commença de fortifier Amsterdam qui jusqu'alors n'avoit été fermé que par des planches. Les Kennemers coururent aussi-tôt aux armes, chargerent les travailleurs, renverserent les ouvrages & obligerent Amstel à se sauver une seconde fois, sans espérance de revenir jamais dans ces pays. (d).

Ce mouvement fit imaginer à Borfelen qu'il devoit signaler son gouvernement par un coup d'éclat. Il affembla les Expédition forces de terre & de mer, & menant son pupile à la tête de Westirison.

Et part pour

Eteneft chaf-

<sup>(</sup>a) Scriver. in Goudhov. Barland. Hist. Com. in Joann. I. Schotan. Hist. de Frile. pag. 253. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1296.

<sup>(</sup>b) lidem. ibid.

<sup>(</sup>c) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 145. 146.

<sup>(</sup>d) Barland. Schotan. Meyer. ubi supra.

l'armée, il entra dans la Westfrise, résolu de châtier ce peu-JEAN L. ple de ses révoltes. Les Frisons avertis qu'il avoit choisi Alk-

Leur défaite.

maar pour sa place d'armes, s'étoient retranchés à Vroonergeest. Les Hollandois se partagerent en trois corps, pour passer plus facilement les marais, & cette marche se sit avec tant d'ordre que les Anglois qui se trouverent à la suite du Comte, ne purent s'empêcher d'admirer la capacité du Général (a). La flotte répondit merveilleusement aux mouvemens de l'armée de terre, & les Vaisseaux étoient distribués fur la Zuiderzee & fur les eaux voisines de façon qu'ils ôtoiene à l'ennemi toute espérance de retraite. Les Frisons attaqués de trois côtés, furent bientôt réduits; trois mille hommes demeurerent sur la place, & le reste se sauva en se débandant par les marais. Jean d'Arkel & Jean de Dortoge furent tués du côté du Comte. Borselen, maître de la campagne, brûla le Village de Vroone, pour punir les habitans du fecours qu'ils avoient prêté aux rebelles; mais il épargna ceux d'Ouddorp qui s'étoient contentés de demeurer neutres. Les Frisons demanderent miséricorde, & racheterent leurs pays en payant de grosses contributions (b). Jean victorieux des Frisons étant revenu à Alkmaar, sit transporter le corps de son pere à Rhinsburg avec une pompe royale, & sit bâtir un Mausolée, dans lequel il le plaça auprès de Beatrix son épouse, qui étoit morte environ trois mois avant l'assassinat de Florent (c).

Expédition malheureule de l'Eveque d'Utrecht.

L'Evêque d'Utrecht qui, peu content de la prise de Muyden, s'étoit flatté de se rendre, par le moyen des Westfrisons, maître de toute la Hollande, passa à l'Est de la Frise, & cherchant à s'appuyer des armes spirituelles, il accusa le jeune Comte & les Hollandois d'hérésie, & sit prêcher une Croifade contre eux. Ses Emissaires ameuterent sans peine ces peuples grossiers & crédules. L'Evêque les sit embarquer sur quelques vaisseaux, & traversant la Zuiderzee, il vint

<sup>(</sup>a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1297. pag. 547.
(b) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1297. Melis Stoke, dans Jean I. pag. 147.
153. Beka in Wilhelm. II. pag. 101. Vossii Annal. Holland. Lib. V. pag. 186. (c) Melis Stoke, dans Flor. V. pag. 115.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 230 aborder à Monnikendam. Aussitôt les Kennemers & les Waterlanders s'étant réunis, lui tomberent sur les bras, taillerent son armée en pieces, brûlerent sa flotte, & le réduiss-

rent à se sauver sur une barque dans l'Oweryssel (a).

Quoique Borselen jouît alors d'une autorité sans bornes, il n'étoit pas sans inquiétude. Il appréhendoit que quelqu'un rigues de Bortigues d des Nobles ne profitât d'un moment d'absence pour désiller selen. les yeux du Comte; &, pour parer cet inconvénient, il le traînoit partout à sa suite (b). Il l'avoit engagé dès le 30 Avril, 1297, à signer un Acte daté du Château de Nyenroode sur le Vegt, dans lequel it lui juroit de ne rien faire sans son conseil, & de le protéger en toutes occasions envers & contre tous (c). Muni de cette piece, il ne songea plus qu'à éloigner tous ceux qui lui donnoient de l'ombrage. Après avoir fair exclure du Conseil Theodoric de Brederode, dont la vertu l'embarrassoit (d), Jean de Renesse devint l'objet de fa méfiance. Le Comte l'avoit fait, de son propre mouvement & fans consulter son Ministre, Grand-Baillif de la Sudhollande. C'en fut assez pour faire craindre à Borselen le partage de son crédit, & résoudre la perte de son rival.

Sur ces entrefaites le Comte de Hainaut étant venu à Berg-op-zoom pour régler quelques affaires qui restoient de Renesse. son administration, Renesse, qui pour-lors étoit auprès de Jean, lui conseilla de s'approcher de ces côtés, pour donner de la chaleur à la négociation. Borfelen, que quelques autres affaires avoient éloigné de la Cour, se hâta d'y revenir au premier avis qu'il en eut, & saisst le moment que Renesse étoit en pour-parler à Berg-op-zoom, pour rendre sa fidélité suspecte. Il l'accusa d'intelligence avec d'Avesnes, & de n'avoir conduit son Souverain sur la frontière que pour le livrer plus facilement à la France. Jean crédule & soupçonneux en fut si effrayé, qu'il se sauva en diligence, manda son armée, & cita Renesse pour se justifier. Ce Seigneur qui sentir

JEAN L.

Difgrace do

(d) Wilhelm. Procurat. ad ann, 1297.

<sup>(</sup>a) Beka in Wilhelm. II. pag. 101. Melis Stoke., dans Jean I. pag. 153. 154.
(b) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 151. 153. 168.
(c) Vid. Liter. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. V. pag. 549.

d'où le coup partoit, & qui connoissoit le caractere de son ennemi, au lieu d'obéir, se renserma dans son Château. Borselen ne manqua pas de donner à la retraite prudente de ce Seigneur les couleurs de la rébellion, & sorça le Comte d'aller avec toutes ses sorces pour assieger le plus sidele de ses serviteurs. Renesse n'osa l'attendre, & se sauva dans le Hainaut. Le Comte prit le Château, le rasa, condamna le sugitif au bannissement, & consisqua ses biens qu'il donna à son Favori (a).

Alliance avec la Flandre

L'autorité de ce Ministre étoit si grande, qu'il impliqua le Comte contre son propre intérêt, & contre l'avis de tout fon Confeil, dans une guerre avec la France, uniquement parce qu'il haissoit Philippe, alors regnant. Ce Monarque en guerre avec l'Angleterre & le Comte de Flandre, sollicitoit une ligue défensive avec la Hollande. Guy demandoit la même chose, & l'emporta. Jean s'avança à la tête de son armée pour secourir son ancien ennemi (b). Mais heureusement Edouard conclut cette année même une treve avec Philippe, dans laquelle le Comte de Flandre & celui de Hollande furent compris (c). On prétend que pendant que Jean étoit en Flandre, Guy, de concert avec Borselen, sit trouver Amstel & Woerden en présence de Jean, dans l'efpérance d'obtenir le pardon de leur crime; mais le Comte tint les yeux baissés tant qu'ils furent devant lui, & refusa constamment de les voir (d).

Paix avec l'Evéque d'Uuccht.

Cependant Borselen avoit conçu tant de frayeur de l'ancien crédit de Renesse, dont il craignoit les suites, qu'il résolut de ramener le Comte à Veere, où ce Prince ratissa le Traité qu'il avoit conclu avec l'Evêque d'Utrecht. "Ce Présolat entroit dans une ligue désensive avec le Comte, contre tous ceux qui pourroient l'attaquer, à la réserve de l'Empereur (e), & lui transportoit à titre de sief les Seigneuries

(V. pag. 193.

(c) Acta Publ. Angl. Tom. I. Part. II. pag. 190-192.
(d) Melis Stoke, dans Jean. I. pag. 152.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 149. 150. (b) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 151. 152. 153. Vossii Annal. Holl. Lib.

<sup>(</sup>e) Charta Wilhelm. II. Ann. 1297. apud Matth, de Jure Gladii. p2g. 495.

d'Amstel

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VII. 241 \* d'Amstel & de Woerden. Le Comte de son côté rendoit \* à l'Evêque Muyden, Weesp & les terres sur le cours du " Vegt, à condition que sept Etoles de la Cathédrale affirmeroient avec lui, que tout ce pays avoit toujours appar-» tenu à son Eglise (a) ». Ce Traité terminoit tous les différends qui avoient causé tant de guerres entre les Trajectins & les Hollandois. Mais l'Evêque, homme inquiet & turbulent, ne fut pas long-tems sans se repentir de l'avoir signé,

& se prépara à recommencer la guerre (b).

Le Favori informé de ses mouvemens, pensa de son côté à brider la fougue du Prélat. Il avoit engagé Theodoric de Herlaar à recevoir une garnison Hollandoise dans son Châ- l'Evêque. teau d'Ameide (c). Il demanda la même liberté au Seigneur d'Ysselstein, fils d'Arnoud d'Amstel, & sur son resus il chargea Hubert de Kuilenburg de s'assurer de sa personne; ce qui fut exécuté dans une embuscade. Borselen investit aussitôt la place, & somma Berthe, semme du prisonnier, d'ou- d'Ysselstein. vrit les portes, sous menace de passer au fil de l'épée tout ce qui s'y trouveroit. Cette Dame, dont le courage étoit supérieur à son sexe, répondit que son mari lui ayant confié la garde du Château, elle ne pouvoit le rendre que par un ordre signé de sa main, & qu'au surplus de braves gens songeoient à se servir de l'épée plutôt que de la langue, quand ils avoient les armes à la main (d). La place fut attaquée avec fureur, & battue de toutes les machines en usage dans ce tems. Berthe la défendit pendant un an (e), & ne la remit qu'après avoir consommé ses munitions. Elle demanda la vie pour sa garnison; mais elle ne put l'obtenir que pour la moitié. Les Hollandois furent contraints de passer le fossé sur des clayes pour entrer dans la place, le pont ayant été rompu pendant le siege. On ne peut exprimer leur surprise quand ils n'y trouverent que seize hommes en état de porter

JEAN L.

XX. Nouvelle uerre contre

Siege & prile

1298.

(e) Beka ubi supra.

Tome III,

Ηh

<sup>(</sup>a) Charta Joann. I. apud Matth. de Jure Gladii. pag. 420. & Instrument. Pacis. apud eundem. ibid. pag. 422.

<sup>(</sup>b) Beka in Wilhelm. II. pag. 202. (c) Charta ann. 1298. apud Matth. ubi supra. pag. 426. (d) Melis Stoke dans Jean I. pag. 155. 156.

Jean L.

les armes. On les conduisit à Dordrecht. Aloud, que Borfelen avoit nommé Grand-Baillif de la Sud-hollande à la
place de Renesse, les sit tirer au sort; & pour cet effet il
avoit imaginé de choisir des boules pareilles, & de mettre
dans les unes un denier de Hollande, & dans les autres un
denier de Flandre. Ceux qui tomboient sur le dernier, étoient
exécutés sur le champ; les autres devoient être mis en liberté, mais Aloud les retint prisonniers malgré la soi de la capitulation. Borselen obtint du Comte la confiscation du Château d'Ysselstein en sa saveur (a).

Nouveaux aggrandiffemens de Bortelen.

Cependant le bonheur qui faisoit réussir tous les projets du Favori, & se s'ichesses que le Comte venoit d'augmenter par la donation des pays de Woerden & de Benskoop (b), ensterent son cœur au point qu'il devint insupportable à tout le monde. Après avoir abbaissé le corps de la Noblesse, il entreprit de supprimer les privileges des Villes, & de rendre l'autorité du Comte despotique. Pour arriver plus sacilement à son but, il résolut de s'assurer des Seigneurs de Voorne, qui pour-lors étoient des plus puissans de la Sudhollande. Le Ches de cette Maison, presque souveraine du pays dont elle portoit le nom, étoit sous la tutele de sa mere. Borselen crut l'attacher à sa fortune par un lien indissoluble, en épousant la mere, & en mariant sa fille au jeune Seigneur.

Troubles de Dordrecht.

1299.

Appuyé de ces alliances, il ordonna une réforme dans les monnoyes (c), qui souleva contre lui tous les Négocians, & particulièrement les habitans de Dordrecht. Le Magistrat de cette Ville saisoit alors le procès à quelques criminels que Borselen avoit pris sous sa protection. Pour arracher les coupables des mains de leurs Juges, il se servit du nouveau Grand-Baillis. Aloud se présenta pour sieger à la vérité secrete, ce qui dans ce tems-là signisioit prendre une information préalable (d). Le Magistrat opposa à cette prétention des Patentes accordées à la Ville par Guillaume, Roi des Ro-

(c) Beka in Wilhelm. II. pag. 102.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, pag. 157. (b) Idem. ibid.

<sup>(</sup>d) Hustoire de la Patr. Tom. III. Liv. IX. pag. 117.

JEAN L

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VII. 243 mains, qui lui donnoient le droit exclusif de connoître des crimes commis sur son territoire (a). Borselen n'en voulant point avoir le démenti, amena le Comte à Dordrecht pour juger cette contestation (b). Le Magistrat ayant refusé de porter l'affaire devant le Tribunal du Comte, Borselen surpris de la fermeté de ce Corps, ramena son Pupile à la Haye, & laissa ordre à deux Echevins qui avoient montré le plus de vigueur dans les Assemblées, de se rendre à la suite de la Cour. Les Magistrats tinrent conseil, & craignant le danger qui menaçoir leurs Confreres, s'ils fortoient seuls de la Ville, ils nommerent une Députation pour les accompagner, à la tête de laquelle étoient Jean de Molenaar & Pierre Tielemans. Cette troupe étant arrivée à Delst, y déposa Hein & Pauwels qui seuls étoient mandés, & continua sa route, afin de découvrir les intentions du Comre. Les deux Echevins ayant été avertis qu'on tramoit quelque chose contre eux. partirent secrétement, & retournerent à Dordrecht. En effet Jean & Borselen arriverent aussi-tôt à Delst dans le dessein de les faire arrêter. Piqué de leur évasion, le Ministre sit assembler le Magistrat de la Ville, pour discuter les prétendus droits de Dordrecht contre le Grand-Baillif. Aloud qui étoit courageux & violent, demanda le duel pour décider ses prétentions; mais ceux de Delst répondirent qu'ils ne pouvoient remettre les droits des Villes au hazard d'un combat; la dispute s'échauffant, le Comte rompit la séance, & partit pour la Haye, en menaçant Dordrecht de son indignation.

Les habitans de cette Ville se voyant menacés d'un siege; pourvurent à leur défense : ils élurent des Capitaines dans la bourgeoisse, & leverent des soldats; le Conseil écrivit des Lettres circulaires à toutes les Villes, pour demander leurs fecours dans une affaire qui les intéressoit également, & sit construire un Fort à la tête de la digue, afin de désendre l'entrée de la Ville. Borselen ayant appris ces dispositions, résolut de bloquer étroitement les rebelles, & de les prendre

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 159. Manifest. dans Balen Descript. de Dordrecht. pag. 421. 423. & Beverwyk Descript. de Dordrecht. pag. 303. (b) Hist. de la Patr. ubi supra.

JEAN L

par famine. Il chargea Witte de Haamstede de garder se Château de Putten, & Nicolas de Kats qui s'étoit saiss d'Alblasserdam, eut ordre d'assembler des Vaisseaux pour sermer la riviere. Aloud de son côté, s'étant emparé de Kraayestein, sit planter des pilotis dans la Merwe, pour embarrasser le passage; & s'avançant avec un seul Vaisseau, il donna pendant la nuit une allarme si vive aux Bourgeois, que tout le peuple prit les armes . & le repoussa jusques sur le pont-levis de son Château. Hein, qui étoit de cette sortie, tomba dans l'eau, dont cependant il fut retiré. Borselen surpris de trouver tant de vigueur, décreta une expédition générale; & cette affaire auroit mal tourné pour la Ville, si les desseins de ce Ministre n'eussent été renversés par un coup de la Providence.

XXI. Difgrace de Borielen.

Un jour que Borselen étoit en conversation avec le Comte, il arriva que Voorne, son gendre, entendit qu'il conseilloit au Prince de révoquer tous les privileges des Villes & de la Noblesse, afin d'établir sur leur ruine un pouvoir despotique. Ce projet sit horreur à ce jeune Seigneur, qui malgré son alliance, conservoit un véritable attachement pour sa patrie. Les liaisons du sang ne purent étouffer dans son cœur l'amour de l'Etat; il se hâta de découvrir à la Noblesse & aux Villes les desseins pernicieux de son bezu-pere. Cette nouvelle excita une émeute si violente, que Borselen désespérant de l'ap-Il se sauve paiser, détermina le Comte à se sauver avec lui pendant la nuit; & rompant derriere lui tous les ponts, il gagna Schiedam, dans le dessein de s'embarquer pour la Zeelande (a).

avec le Com-

Voorne informé de l'enlevement de son Souverain, sit ouvrir l'appartement de la Comtesse; & se jettant à ses pieds la fupplia de venir sur la place, d'avertir le peuple de ce qui se passoit, & de l'exhorter à courir après le ravisseur. La multitude animée par les larmes de la Princesse, sortit de tous côtés, & fit une telle diligence qu'elle arriva à Vlaardingen au moment que le Comte venoit de s'embarquer. Le peuple se jettant dans tous les bâtimens qui se trouverent dans le port,

(a) Hist. de la Patr. Tom, III. Liv. IX. pag. 125.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VI. 246 joignit à force de rames le Vaisseau qui suyoit, & le ramena à la rade. La présence du Comte sauva dans ce moment, la vie de Il est arrêté, Borselen; mais l'ayant arrêté, on l'enserma dans la prison de

Delft, & l'on chargea le Magistrat de lui faire son procès (a). La naissance du Criminel, & les dignités dont il étoit revetu, éblouirent encore les Juges qui se contenterent de parle peuple. le condamner à une prison perpétuelle; mais le peuple irrité d'un jugement si doux, s'assembla en tumulte devant la porte de la prison (b), menaçant de la brûler si l'on ne mettoit le coupable entre ses mains. Les Magistrats effrayés, firent descendre Borselen par une senêtre à l'aide d'une corde; & fur le champ le peuple le mit en pieces (c). D'autres rapportent qu'il fut jetté par les fenêtres, & reçu sur des pi-

ques (d). Cette émeute arriva le 1 Août, 1299.

Victime d'une ambition sans bornes, ce Ministre sut un rare assemblage de vices & de vertus. Homme de bon con- ce Ministre. seil & propre à l'exécution, la confiance, qu'il avoit en luimême, faisoit avorter ses projets les mieux conçus. Eloquent, entreprenant & ferme; mais cruel & trop absolu, la fureur de la domination ne lui permettoit pas de souffrir un égal. Il suivoit son plan avec une opiniâtreté que les obstacles augmentoient; il sacrifioit tout à la réussite, & sermoit les yeux sur les conséquences. Quelques Auteurs nous apprennent Ses ennemis. que le Comte de Hainaut échauffoit secrétement la haine du peuple & de la Noblesse (e). Mais le plus grand nombre ne parle que de quelques Nobles des Maisons de Duivenvoorde, Zandhorst & Haarlem (f).

Ceux de Dordrecht instruits du sort du Favori, marcherent au Château de Kraayestein, forcerent les portes, se saisi-sacré.

(a) Vossii Annal. Holl. Lib. V. pag. 200.

Caractere de

Et massacré

<sup>(</sup>b) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 158. 167. (c) Idem. ibid. Wilhelm. Procurat. ad ann. 1297. (d) La Chronique de Goude. pag. 84. Vossii Annal. Holl. ubi supra. Conser. l'Histoire de la Patrie. Tom. III. Liv. IX. pag. 117.

<sup>(</sup>e) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1303. (f) Voyez Liter. Reconcil, de ann. 1309. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. L. pag. 745.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 247

nes, notre cher Cousin, par le conseil & l'avis duquel nous » faisons tout, étant celui auquel nous avons confié l'admi-

nistration de nos Etats, &c. (a).

Le nouveau Régent fit enrégistrer pour sa sûreté dans toutes les Villes les Lettres qui le nommoient Régent ou Tuteur de Hollande, & son premier soin sut de pacifier les troubles que les partifans de Borfelen continuoient d'exciter dans la Zeelande. Il les reconcilia avec la ville de Delft, où ce Ministre avoit péri, les obligea à lui prêter un nouveau serment, & força les Chefs à lui donner des cautions de leur conduite. Hannulla les donations extorquées du Prince, & réunit au Domaine le pays de Woerden & le Château d'Ysselstein (b). Enfin il conclut avec plusieurs Villes une espece de Ligue contre tous ceux qui avoient trempé dans le meurtre de Florent. Voici les termes de ce Traité:

" Jean d'Avesnes, Comte de Hainaut, & Jean, Comte Ligue contre

» de Hollande, de Zeelande & Seigneur de Frise, de même les assassins de Florent. » que les Echevins, Conseillers & Bourgeois de Dordrecht,

» Middelbourg, Zirikzee, Leide, Delft, Haarlem, Alk-» maar & Gertrudenberg, se liguent pour ne jamais faire ni

» aider à faire ni paix ni treve avec les traitres & affassins du » Comte Florent, comme avec Jean, Seigneur de Kuik, avec

» Jean, Seigneur de Heusden, avec Giselbert, qu'on appelle 30 Seigneur d'Amstel, avec Herman, qu'on appelle Seigneur

» de Woerden, avec Gerard de Velsen, & avec ceux qui

» étoient dans le grand chemin où le Comte fut assassiné, ni » avec leurs descendans mâles jusqu'au septiéme degré; mais

\* au contraire pour les tenir hors du pays, & pour leur faire

» tort de toutes façons en leur vie & en leurs biens. Ils pro-• mettent aussi de venger l'emprisonnement de Florent sur

» tous ceux qui en ont eu connoillance, ou qui pourroient

» l'avoir conseillé, & ils promettent leur secours à tous ceux

» qui y prêteront les mains. En dernier lieu ils fignent pour

» ne jamais tenir la paix qui pourroit être faite par quelqu'un

(a) Voyez une Lettre dans Boxhorn fur Reigerlb. Tom. II. pag. 104. Maniest. d'Enk huiz. pag. 1.

(b) Melis Stoke, ubi supra.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 149 du premier mouvement des peuples, en cas que l'on découvrit les traces du poison (a). Si les grandes qualités que ce Prince avoit fait paroître, militoient en sa faveur, il avoit contre lui la maxime, qui veut qu'e celui qui profite du crime, en soit reputé l'auteur; & quoique les anciennes Chroniques le justifient (b), on peut croire que ceux qui ont écrit de son tems, ou sous le regne de son fils, n'ont osé s'expliquer

JEAN I.

sur une vérité de cette espece.

Jean ne laissa point d'ensans, & ses Etats, qui depuis quatre siecles avoient été possédés par la race de Theodoric I, passerent par sa mort à la Maison d'Avesnes. E isabeth, sa veuve, demeura deux ans en Hollande à la poursuite de fes droits (c); & voyant qu'il lui étoit impossible d'en recouvrer la moindre partie (d), elle repassa en Angleterre, où peu après elle épousa en secondes nôces Humfroy, fils du Comte de Hereford & d'Essex, qui l'avoit amenée en Zeelande (e).

(a) Meyer. Ann. Fland. ad ann. 1303. Miroir Historial, Chap. XLVII, pag 207. Beka in Wilhelm. II. Vossii Annal. Holl. pag. 204.

(b) Melis Stoke, dans Jean I. pag. 176. (c) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. IV. pag. 1. 14.

(d) Matthæus Weltmonast. ad ann. 1299.

(e) Trivet. Annal. ad ann. 1303. & Act. Publ. Angl. ubi fupra.



Tome III.





9 00 0

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 155 numens de cette espece, qui nous soient parvenus, nous rapporterons pour modéle celles qui furent expédiées au nom des habitans de Dordrecht.

" Nous Echevins, Conseillers & Communes des Portes » de Dordrecht, sçavoir faisons, & donnons connoissance à » tous ceux qui liront & entendront ces Lettres, que nous » avons reçu pour notre légitime Seigneur & Comte, le Noble « & Haut Prince & très-digne Seigneur Jean, Comte de Hai-» naut, qui est légitime héritier du Comte en Hollande, en » Zeelande, & Seigneur en Frise, lui avons juré hommage & » fidélité par le serment formel, pour le regarder comme » notre légitime Souverain & son héritier légitime après lui. » & pour agir toujours envers lui, comme nous devons agir » envers notre Souverain légitime. En foi de quoi nous » avons signé cette Lettre en y ajoutant le scel ordinaire n de nos Bourgeois. Donnée Pan du Seigneur M CC. no-» nante neuf, le Vendredi avant Sainte Lucie "; ce qui tombe au 10 Décembre (a). Il est vraisemblable, quoique les Chroniques n'en parlent pas, que le Comte de son côté jura d'observer les statuts & privileges des Villes (b); la suite fait voir que cet usage n'a jamais varié dans ces Provinces.

Le premier soin de Jean sut de poursuivre les partisans de l'Angleterre, les complices du meurtre de Florent, & les amis de Borselen. Ces derniers étoient puissans dans la tablissement. Zeelande, & le Comte craignoit qu'ils n'appellassent les Flamands à leur secours. Jean de Renesse, qui n'avoit osé paroître dans le Pays, revint aussitôt qu'il eut appris la mort de Borselen (c). Velsen l'avoit chargé de l'affassinat de Florent, & il étoit accusé de révolte contre son fils. Il demanda d'être admis à justification; mais faute de preuves, il ne put Il est refuse, obtenir son rétablissement. Les suites firent connoître que le Comte usa en cette occasion de trop de rigueur, & que la sévérité fait un ennemi implacable d'un sujet que la clémence auroit pu rendre fidele & même utile à son Prince. Renesse

XXIV. Renesse domande fon re-

1 300.

(a) Voyez Van Balen Descript, de Dordrecht, pag. 728. (b) Hist, de la Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 139.

(c) Melis Stoke, dans Jean. I. pag. 150. 168.

de nouveau.

au désespoir du refus qu'il essuyoir, passa en Zeelande, ras-Et se révolte sembla les mécontens, & forma bientôt un parti dangereux (a).

Malheureuse Jean en Zeelande.

Jean ayant appris ces menées, se pressa de venir à Zirikexpédition de zee, & trouva les rebelles maîtres de l'Isle de Schouwen. à la réserve de la Capitale. Il avoit ordonné à Guy, son frere, & à Karming de Reimerswaale de le suivre avec sa flotte mais une furieuse tempête l'ayant dispersée, quelques vaisseaux tomberent entre les mains des mécontens, entr'autres celui que montoit le frere du Comte, qui fut échangé dans la suite contre les fils de Borselen qui étoient prisonniers (b). Ce malheur auroit peut-être eu des suites fâcheuses, si Charles de Valois, qui commandoit l'armée de France dans les Pays-Bas, n'eût donné tant d'occupation aux Flamands. qu'il leur fut impossible d'appuyer les rebelles (c). Le Comte eut le tems de rétablir ses affaires, & pour-lors Philippe le Bel se servit de la crainte que les deux Partis avoient des suites Treve avec de cette guerre, pour se rendre arbitre de leurs dissérends. Le Congrès s'assembla à Biervlier, & l'on y conclut une treve; mais Renesse, sous prétexte que le Médiateur montroit trop de partialité, rompit les conférences, & les hostilités recommencerent dès le mois d'Août (d). Jean ne laissa pas de profiter du court intervalle que cette treve lui offroit, pour former une alliance avec Jean II, Duc de Lorraine & de Brabant (e), & pour forcer les Seigneurs de Kuik & de Heufden d'accepter la neutralité (f).

Rompue.

les rebelles,

Quoique Florent de Borselen se sût réconcilié avec son Borselen joint Prince & lui eût prêté serment, il se joignit à Renesse, qui pour-lors passa en Allemagne, pour représenter à l'Empe-Renesseappel- reur Albert, que les Comtés de Hollande & de Zeelande

XXV. les rébelles.

lel'Empereur.

(a) Idem. dans Jean II. pag. 177.

(b) Idem. ibid. pag. 178. 179.
(c) Meyer. Annal. Flandr. du ann. 1300. Guil. Nang. ad ann. 1300.
(d) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 179. 180.
(e) Track. inter Joan. Com. Holl. & Joan. Duc. Brabant. apud Marten. &

Dur. Thes. Anecdot. Tom I. c. 1312. 1313.

(f) Treuga apud cold. ibid. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 243.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 253

Etoient dévolus à l'Empire par l'extinction de la Maison, en faveur de laquelle l'érection avoit été faite; que ces Etats ne pouvoient passer par les femmes dans celle d'Avesnes sans sa confirmation; qu'il lui seroit facile de rentrer dans ses droits, & que les Villes ne manqueroient pas de se déclarer

en sa faveur aussitôt qu'il paroîtroit (a).

Si la Hollande eût été un fief masculin, ces prétentions auroient pu se soutenir; mais les Patentes qui donnoient l'hérédité, ne portoient aucune limitation (b). Cependant Albert flatté des espérances qu'on lui faisoit concevoir, sans examiner la question, assembla quelques troupes que l'Archevêque de Cologne & celui de Mayence augmenterent par leur jonction, & manda aux Villes de Hollande qu'il venoit dans leur pays, pour leur donner un Souverain (c). Quelques-unes de ses Lettres étant tombées entre les mains du Comte, il convoqua l'Assemblée générale, & de concert avec la Noblesse & les Villes, il appella toute la Nation à

fon fecours.

Pendant qu'il se préparoit à la désense, l'Empereur descendit à Nimegue, & le fit citer. Le Comte bien informé que son armée étoit supérieure à celle d'Albert, ne balança pas à s'embarquer à Gorinchem. Il remonta le Waal, & fit reculer les Impériaux jusqu'à Kraanenburg, L'Empereur qui, Il est repousse, fur la parole de Renesse, s'étoit persuadé que toutes les Villes députeroient pour le reconnoître, commença à se désier de ce Seigneur; & sur l'assurance des forces & de la contenance de son ennemi, il résolut de s'en retourner en Allemagne. Wigbald, Archevêque de Cologne, indigné de la honte qu'une pareille démarche alloit faire à la Majesté de l'Empire, l'engagea à suspendre l'exécution de ce dessein, en lui promettant de trouver quelque moyen de donner une couleur honnête à son arrivée & à sa retraite. Il imagina pour cet effet de négocier un Traité, par lequel le Comte de Hollande re- Jean & l'Emcevroit l'investiture pour la forme, & l'Empereur paroîtroit percur.

Jeanll

L'Empereur

(a) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 181. (b) Conf. Hist. de la Patr. ubi supra. pag. 145.

(c) Bekain Wilhelm. II. pag. 103.

le maintenir dans la libre possession des trois Provinces qu'il reconnoissoit lui appartenir à titre de succession. Le Comte tendit hommage le 15 Août, & les Impériaux se disposerent à s'en retourner (a).

Expédition inutile de Renesse.

Sur ces entrefaites les Zeelandois, que Renesse avoit engagés d'armer une flotte pour seconder les Allemands, mirent à la voile sous ses ordres, remonterent le Leck, & descendant par l'Yssel dans le Waal, arriverent au camp d'Albert trois jours après la signature de ce Traité. L'Empereur résolu d'éviter une guerre dont il avoit senti les conséquences, leur conseilla froidement de retourner dans leurs Isles. & de s'accommoder avec leur Souverain (b).

La Zeelande Comte.

Le Comte, qui avoit prévu que les rébelles ne manqueravagée par le roient pas de joindre les Allemands, avoit ordonné à Jean, son fils, Comte d'Oostervant, & à Witte de Haamstede. qui étoient restés à Zierikzee, de prositer de leur absence pour se rendre maîtres des places qu'ils possédoient, de raset leurs Châteaux, & de ruiner leurs terres. Ceux-ci s'acquitterent si bien de cette commission, qu'ils porterent le ser & le feu non-seulement dans Schouwen, mais encore dans Walcheren & dans le Sudbeveland qu'ils soumirent, & forcerent les ennemis du Comte d'abandonner Berg-op-zoom (c). La rigueur avec laquelle le jeune Comte traita ces malheureux habitans, lui acquit le titre de Jean sans merci (d).

La flotte des zébelles abandonnée.

Le Comte de Hollande, qui s'étoit posté à Dordrecht; avoit formé le dessein d'enlever la flotte de Zeelande à son retour. En conséquence il envoya ses ordres dans toutes les Villes, qui couvrirent le Leck & la Merwe de bâtimens de toute grandeur: mais Jean, Seigneur d'Arkel, l'ayant fait avertir que les Zeelandois revenoient par le Waal, il fut obligé de prendre d'autres mesures. La flotte des mécontens ayant mouillé la nuit devant Bommel, s'ayança le lendemain

(b) Melis Stoke, ubi supra. pag. 183. (c) Idem. ibid. pag. 185. 186.

(d) Idem. ibid. pag. 187.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 181. 182. Beka in Wilhelm. II. pag. 102. Trithem. Chron. Hirsaug. ad ann. 1300. & Chron. Colmar. ad ann. 1300.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 255 iusqu'à Werkendam, alors la premiere place de la Hollande, & le Comte marcha au-devant par terre & par eau. Sur l'avis que l'ennemi en eut, il remonta à Woudrichem, mit pied à terre, abandonnant ses vaisseaux, & se présenta devant Schoonhoven, où Nicolas de Katz, qui en étoit Seigneur, auroit bien voulu le recevoir. Mais les Bourgeois refusant de Schoonhod'ouvrir les portes, l'assiegerent lui-même dans son Château, ven assiegé & & les Frisons que Jean avoit détachés, les ayant joints, il fut Prise,

forcé de se rendre prisonnier avec son fils (a).

Renesse se trouvoit alors dans un grand embarras. Il ne Fuite de Repouvoit retourner en Zeelande; il n'osoit joindre l'Empereur, mécontent de l'expédition dont il avoit été l'auteur, & ne scavoit où se refugier avec ceux qui l'avoient suivi. Dans cette extrêmité il crut ne pouvoir mieux faire que de traverser le Brabant pour chercher un asyle dans la Flandre. Mais le Comte de Bergues qu'il trouva en tête, lui tua cinq cens hommes, & le força à se jetter dans le Château de Puydoren. Dans l'instant Jean détacha le Comte d'Oostervant pour en faire le siege. Renesse qui connoissoit la valeur féroce du jeune Prince, n'osa l'attendre; il trouva le moyen de s'échapper en séparant ses troupes, avec ordre de le rejoindre sur les côtes de Flandre, d'où ils insesterent longtems les Isles de Zeelande. Le Comte s'y étant enfin transporté lui-même, fit faire le procès à Renesse, confisqua ses biens, & les distribua à ceux qui lui étoient demeurés fideles (b). Après avoir ainsi pacifié les Provinces, il donna le gouvernement de la Zeelande au Comte Jean son fils, confia la Hollande à Guy son frere, congédia son armée, & partit pour le Hainaut (c).

L'absence des troupes & du Souverain encouragea les Nouvelletens Exilés de Zeelande à former une entreprise sur le Château tative des rede Ter Goes, dans l'Ise de Sudbeveland; ils prirent terre à Goes. l'Ouest de Yeersike, & l'assiegerent. Baudouin, fils de Ker-

JEAN IL

<sup>(</sup>a) Melis Stoke dans Jean II. pag. 183. 184. 187. (b) Beka in Wilhelm. II. pag. 103. Meyer Annal. Flands, ad ann. 1300, (c) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 186. 188, 189.

vink, le défendit avec la derniere vigueur (a). A cette nouvelle le Comte revint en diligence du Hainaut, rassembla son armée, & vola au secours. Reimerswaale, qui de son côté s'étoit mis à la tête des milices de Thoolen & de Sudbeveland, attaqua les affiegeans le 1 Janvier, 1301, & les désit entiérement près de Lodyke. Cette action abbattit le parti de Renesse, dont les débris regagnerent la Flandre b). Jean II remit le commandement à Guy, auquel il joignit Guillaume, le troisième de ses fils, qui n'étoit âgé que de quinze ans, mais qui avoit déja donné des preuves de son courage, & repartit pour le Hainaut avec le Comte d'Ooftervant, laissant Guy & Guillaume à Middelbourg, où leur présence étoit encore nécessaire pour contenir les Zeelan-

1301.

totale,

XXVI. Nouveaux troubles d'Utrecht.

dois (c).

L'Evêque d'Utrecht, dont le génie turbulent ne pouvoit être corrigé par les malheurs, tenta d'exciter de nouveaux troubles. Il reprit les armes presque dans le moment qu'il avoit signé la paix de 1297 (d). Mais les hostilités qu'il recommença, n'eurent pas de suite. Zweder de Montsoort, Hubert de Vianen, & Jean de Linschooten lui donnerent de l'occupation. Jean de Ligtenberg, Bourgmestre d'Utrecht, voulant tranquilliser la Ville, le sit enlever en 1299, & le retint prisonnier dans un Château, dont il se sauva l'année suivante par le secours de quelques paysans de l'Oweryssel (e). Le Prélat désespéré de son impuissance, & rebuté par la mutinerie de ses Diocésains, remit au Pape la démission de son Evêché. Boniface VIII resusa de la recevoir, & chargea l'Evêque de Munster de le rétablir dans sa Cathédrale. Guillaume revint dans l'Oweryssel où son parti dominoit; il assembla une armée, & l'Evêque de Munster l'ayant joint, les deux Prélats se présenterent devant la Capitale,

L'Evêque abandonne son Diocele.

dont

<sup>(</sup>a) Idem. ibid. pag. 189. (b) Idem. ibid. pag. 190. 191.

<sup>(</sup>c) Idem. ibid.

<sup>(</sup>d) Voyez ci-dessus pag. 240. (e) Beka in Wilhelm, II. pag. 201, 101.

DES PROVINCES-UNIES Liv. VII. 267 dont le Bourgmestre leur refusa l'entrée (a). Ne se sentant pas assez forts pour en faire le siege, ils se jetterent sur les Il ravage les terres d'Amstel & de Woerden, qu'ils mirent à seu & à terres d'Amfang (b). Elles appartenoient alors à Guy d'Avesnes, frere Woerden, du Comte, qui dès le commencement de fon regne lui avoit donné la confiscation des biens de tous ceux qui avoient trempé dans l'assassinat de Florent V (c). Ces siess ayant anciennement dépendu de l'Eglise d'Utrecht, l'Evêque voulut profiter de l'absence de Guy pour rentrer dans ses droits.

Mais il ne fe borna pas au ravage de ces pays; il effaya même de pénétrer dans la Hollande. La Noblesse, quoique sans lande. Chef, résolut d'arrêter ce surieux. Theodoric de Wassenaar, Henri, Burggrave de Leide, Philippe de Duivenvoorde, Simon de Benthem, Jacques de Woude, & plusieurs autres manderent leurs Vassaux. Ils joignirent les Episcopaux fur la Hooge-Woerd, & le 4 Juillet ils leur livrerent une tins battus. bataille, dans laquelle il périt bien du monde de part & d'autre; mais les Hollandois remporterent une victoire complette. Guillaume perça trois fois l'armée ennemie, personne n'osant porter la main sur lui; mais à la quatriéme ayant donné dans un corps de Westfrisons, dont il n'étoit L'Evêque tué. pas connu, il fut abbatu de son cheval & poignardé par terre (d).

Aussitôt que la mort de l'Evêque sut répandue, Guy de Guy de Hai-Hainaut se pressa de passer en Hollande, & le Comte se ren-naut élu Evedit lui-même à Utrecht, pour solliciter l'élection en faveur de son frere. Le parti de Ligtenberg se rangea de son côté, & le crédit du Bourgmestre emporta le plus grand nombre des voix. Les autres nommerent Adolphe de Waldek qui

Les Trajec-

(a) Beka in Wilhelm. II. pag. 103. (b) Melis Stoke dans Jean II. pag. 191.

(d) Beka in Wilhelm. II. pag. 103. Wilhelm. Procurat. ad ann. 1300. pag. 55% Melis Stoke, dans Jean II. pag. 191, 193.

Tome III.

K k

<sup>(</sup>c) Beka in Wilhelm. II. pag. 102. Lettres de 1300. citées par Gisb. Lapp. 2 Waveren, dans C. P. Hoynek de Papendrecht. Anal. Belg. Tom. III. Part. L.

JEANH.

s'empara de l'Oweryssel. Mais Guy soutenu par son frere, délogea facilement ce foible Compétiteur (a); & pendant seize années qu'il gouverna le Diocese, les Trajectins vecurent dans une grande liaifon avec les Hollandois (b). Jean, après avoir établi son frere, partit pour le Hainaut, laissant le gouvernement de la Hollande au Comte d'Oftervant, son aîné, & celui de la Zeelande à Guillaume (c).

XXVII.

Le Comte de Flandre & le Comte de Namur étoient à Affaires de Compiegne prisonniers de Philippe le Bel. Guy, fils du premier, gouvernoit leurs Etats pendant leur détention; & ce jeune Prince, croyant avancer leur liberté, s'empara de quelques places sur les frontieres de la France. Le Comte d'Artois, à la tête d'une armée nombreuse des François. vint à sa rencontre, & le 11 Juillet, 1302, il y eut une action très-vive auprès de Courtray, où la victoire se déclara pour les Flamands. Jean, Comte d'Osservant, y périt avec

Courtray. Le Comte d'Oostervant

Combat de

un nombre confidérable de Seigneurs François (d).

1302. Guillaume ravage la Flandre.

Le jeune Guy glorieux du succès de ses armes, sit peu après une incursion dans le Hainaut, & prit Lessines. A cette nouvelle Jean craignant pour son Comté, ordonna à Guillaume, qui, par la mort de son frere, se trouvoit à la tête des deux Provinces, de faire une diversion en entrant dans la Flandre. Ce jeune Prince s'étant embarqué à Arnemuiden au printems de 1302, passa l'Escaut, & ravagea toutes les côtes, dont il revint chargé de butin (e). Mais au retour il eut l'imprudence de congédier son armée. Les rebelles Zee-Invasion de landois qui s'étoient réfugiés dans la Flandre, persuaderent à Guy qu'il lui seroit facile de prendre sa revanche. Les Flamands s'embarquerent dans le pays de Cadsand (f), & Guillaume de son côté ayant rassemblé ses vaisseaux, mit à

la Zeelande par les Flamands.

(a) Beka in Guidon. pag. 105.

(b) Melis Stoke, ubi surra. pag. 194.

(e) Melis Stoke dans Jean II. pag. 195, 196. (f) Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1303.

<sup>(</sup>c) Idem, dans Jean II. p. g. 207. (d) Divxi Rer. Brabant. Lib. XIII. Beka in Guid. pag. 106. Melis Stoke dans Jean II. pag. 194. 195. 207. Le P. Daniel Hist. de France Tom. III. pag. 477.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. la voile de Vlissingue le 23 Avril (a), dans le dessein d'attaquer la flotte ennemie au passage; mais se voyant pris d'un calme, il entra dans le port d'Arnemuiden, où ses soldats descendirent à terre malgré ses ordres. Bientôt le vent ayant sauté au Nord, les Flamands à force de bordées, & louvoyant entre les canaux qui forment les Isles, parurent devant le port. Guillaume n'ayant pu rappeller ses gens à bord, fit construire à la hâte un pont sur l'Arne, sur lequel il sit passer l'armée, & sa flotte se sauva à la faveur de la marée. Les Flamands prirent terre, & l'attaquerent près de Veere. Les Zeelandois combattirent d'abord avec assez de courage; mais un nommé Blaauvoet ayant pris la fuite avec la troupe qu'il commandoit, le reste le suivit, & le carnage égala la déroute (b). Guillaume se sauva à Middelbourg, où Guy l'investit aussitôt.

Les Historiens attribuent ces malheureux succès & ceux qui suivirent, à la trahison des Conseillers du Prince, qui trop jeune pour se mésier prudemment des avis qu'on lui donnoit, manquoit d'expérience pour démêler les vrais amis des traîtres. Renesse, qui guidoit les Flamands avoit des intelligences secretes avec ceux qui entroient dans le Conseil, qui non-seulement l'avertissoient de toutes les résolutions qu'on prenoit, mais encore s'essorçoient de faire passer les plus dangereuses.

Guillaume se voyant assiegé dans une place dénuée de mid tout, capitula, la vie sauve & la liberté. On prétend que rendus Guy, malgré la convention, avoit disposé toutes choses pour arrêter le Prince mort ou vis, & que Guillaume ne dut son salut qu'à la grandeur d'ame de Renesse, quoique son ennemi, qui sit sentir au Flamand le déshonneur d'un procédé si perside. Les autres points de la capitulation surent mal observés, & Guy retint un plus grand nombre d'ôtages qu'on n'étoit convenu (c). Guillaume passa dans l'Isle de Schouwen, abandonnant Walcheren aux Flamands, qui le sui-

JEANII.

Défaite de Guillaume.

Siege de Middelbourg.

Cause de ces

Middelbourg rendu.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke dans Jean II. pag. 198.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke dans Jean II. pag. 197- 200. Miroir Histor. Chap. LXV. pag.

<sup>(</sup>c) Idem, dans Jean II. pag. 247, 248,



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 261

Le Comte de Flandre s'étoit déterminé à signer ce Traité fur la nouvelle que la France avoit conclu la paix avec l'Angleterre, & que Philippe le Bel s'étoit réservé la liberté de secourir le Comte de Hollande, pendant qu'Edouard abandonnoit ses Alliés, entre lesquels étoient le Comte de Flandre. Mais Jean, de retour à la Haye, étant tombé dans une maladie dangereuse, le Flamand jugeant l'occasion favorable pour recommencer la guerre, la déclara pendant l'hyver. Le Comte de Hollande ne se trouvant pas en état de soutenir les fatigues de la campagne, remit le commandement entre les mains de Guillaume, à la charge de prendre les conseils de l'Evêque d'Utrecht, son oncle; il autorisa par des Patentes les habitans de Zierikzee à faire tout ce qu'ils trouvetoient à propos pour leur défense (a), & se sit porter dans le Hainaut.

JEAN II. XXIX. Nouveaux préparatifs de-1304.

Guillaume ayant convoqué la Noblesse & les Communes, Les Flamands assembla sa flotte entre Schiedam & Vlaardingen (b), d'où envahissent de il passa dans l'Isle de Schouwen. Les Kennemers, les West-Zeelande. frisons & les Trajectins l'y joignirent. Les Habitans de Zierikzee s'étoient emparés du Château de Bloodenburg avant son arrivée, & lui-même assiégea Bridorp, où il y avoit garnison Flamande. Mais sur la nouvelle que les Flamands étoient en mer, il seva le siege, en faisant jurer aux habitans qu'ils ne mettroient point de seu sur leur fanal (c), précaution qui devint inutile, & qui n'empêcha pas la flotte ennemie de prendre terre sans aucun accident. La Noblesse Hollandoise, impatiente de voir l'ennemi, débarqua au Duiveland, on les Flamands étoient campés; & les Frisons, entraînés par l'avidité du pillage, les suivirent, malgré les Guillaumo. conseils de l'Evêque d'Utrecht. Les Flamands seignirent de plier, & les ayant attirés dans une embuscade, les chargerent de tous côtés avant qu'ils eussent le tems de se reconnoître. d'Utrecht pri-Guillaume ne se sauva qu'avec peine à Zierikzee, & l'Evêque sonnier.

Défaite de

L'Eveque

<sup>(</sup>a) Voyez l'Extrait de ces Lettres dans Boxhorn sur Reigersberg. Part. II. pag. 109.

<sup>(</sup>b) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1303. pag. 561. (c) Melis Stoke, ubi supra. pag. 206--209.

JEANII.

demeura prisonnier. Guillaume de Hoorn, Prévôt d'Utrecht, Nicolas & Theodoric Persyn, Theodoric de Haarlem, Theodoric de Zuilen, Zweder de Berewaard, & la plûpart de ceux qui les avoient suivis, demeurerent sur la place (a).

Guillaume investi dans Zierikzee.

mands.

Le Comte de Flandre se présenta devant Zierikzee; mais craignant de perdre du tems à ce siege, il resolut d'y laisser une partie de son armée, de passer la mer avec l'autre, & La Nordhol- de soumettre la Nordhollande. On donnoit alors ce nom au par les Fla- pays situé entre la Meuse & le Kennemerland. Il mit à la voile le quatriéme jour, & descendit à Geervliet, d'où il sit sommer toutes les Villes de le reconnoître pour leur Souverain. La consternation étoit telle que Delst, Leide, Goude, Schiedam & Schoonhoven lui prêterent serment, lui remirent des ôtages, & tout le pays depuis la Meuse jusqu'au bois de Haarlem reçut des garnisons Flamandes, à la réserve de Dordrecht & de Haarlem, qui demeurerent fideles, & servirent d'asyle aux partisans de Guillaume (b).

XXX. Brabant entre en Hollande,

Jean II, Duc de Brabant, croyant les affaires de Guil-Le Duc de laume désespérées, saisit l'occasion pour recouvrer Dordrecht, dont il avoit cédé la souveraineté à Florent V en 1283, & rompant le traité conclu en 1300 (c), il s'avança par la Langestraat, sut reçu dans Gertrudenberg, & soumit tout le pays jusqu'à Dordrecht. A la nouvelle de cette invasion, le Comte de Flandre vint à Woudrichem, où il s'aboucha avec le Due de Brabant, pour régler entre eux le partage de leurs conquêtes; mais ils ne purent s'accorder, & Dordrecht que tous les deux vouloient avoir, fut l'écueil de cette négociation (d).

Il fait le siege de Dordrecht

Les Brabançons faisoient le siege de la Ville; mais avant de s'en rendre maîtres, il falloit emporter le Château de Mer-

(b) Melis Stoke, ubi surra. pag. 209-114. Miroir Historial. Chap. LXVI. pag. 300. Beka in Guidon. pag. 106. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1304.

<sup>(</sup>a) Liste des Morts d'Egmond. du 25. Mars, 1304. Beka in Guid. pag. 106. Wilhelm. Procurat. ad enn. 1304. N. Trivet. Annal. ad ann. 1303. pag. 336. Nangii Chron. Contin. all ann. 1303.

<sup>(</sup>c) Voyez ci-dessus. pag. 252. (d) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 214.215.219. Conf. Le Clerc Anonyme. pag. 195.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 263

wede, dans lequel Nicolas de Putten avoit jetté une bonne troupe de soldats déterminés; lui-même il commandoir dans la Ville, & fatiguoit les affiegeans par des forties continuelles, dont il revenoit toujours avec avantage. Les Brabançons qui ne s'étoient pas attendus à tant de vigueur, & que leurs pertes rebutoient, leverent le siege. Putten fortant sur leur Le siege levé. arriere-garde, les mena battant jusqu'à Waalwyk, reprit Gertrudenberg en revenant, & désit deux mille Flamands

qu'il rencontra fur fa route (a).

Si l'attaque des Brabançons, quoique malheureuse, favo- Les Flamands risa l'invasion des Flamands, la mésintelligence des Habi- s'emparent d'Utrechttans d'Utrecht ne leur fut pas moins avantageuse, & contribua à leur livrer cette place importante (b). Depuis que l'Evêque étoit prisonnier, les bourgeois formoient deux partis, à la tête desquels étoient Jacques Ligtenberg & Lambert de Fries ou le Frison. Le premier dominoit avant la détention de l'Evêque; mais le fecond avoit repris le dessus. La mort d'un Citoyen que le Bourgmestre sit assassiner devant sa porte. causa une émeute, dans laquelle Ligtenberg sut tué. Les deux partis coururent aux armes, & les Bourgeois étoient prêts à s'égorger, lorsque le Comte de Flandre arriva à la tête de sa Cavalerie. Lambert lui ayant ouvert les portes, il se rendit maître de la Ville, déposa le Magistrat, & n'ayant pu forcer les Chapitres à nommer Evêque Guillaume de Juliers, son Cousin, il laissa Renesse dans la place avec une bonne garnison (c).

Les Flamands se trouverent alors les maîtres d'Utrecht, de la Zeelande & de la Hollande, à l'exception de quelques Haamstede Villes qui tenoient encore pour leur légitime Souverain; anime les hamais auxquelles l'abbattement général de la Nation ne laissoit bitans contre aucune espérance, lorsqu'un seul homme sauva l'Etat par sa résolution. Witte de Haamstede, fils naturel de Florent V,

(a) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 217. 218. Conf. Balen. Descript. de Dor, drecht. pag. 731. Vossii Annal. Holl. Lib. VI. pag. 239.

(b) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1304. (c) Beka in Guidon pag. 106. Melis Stoke dans Jean II. pag. 215. 216. Conf. Beka augment. pag. 196. 197.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 265 assiegés leur ayant tué beaucoup de monde, ils imaginerent d'attacher le vieux Kats à une machine, & de le mettre à leur tête. Ce spectacle étonna le jeune homme; il se rendit prisonnier avec sa garnison, qui sut depuis échangée contre quelques Hollandois qui avoient été pris en Zeelande (a). Cet exploit valut à Haamstede le titre de Fleau des Flamands (b).

Une révolution si subite effraya le Comte de Flandre, & Le Comte de Renesse appréhendant que l'exemple ne gagnât les Trajec- donne Utins, lui conseilla de sortir d'Utrecht (c). Il se rendit à Goude trecht. qui tenoit encore pour lui, & s'étant embarqué sur l'Yssel, il descendit dans la Meuse, passa par le Diep de Hollande vers Gravelingen, entre Overflakkee & Schouwen, dans le defsein de surprendre Zierikzee; mais ayant appris que les Ha- Il cherche enbitans étoient sur leurs gardes, & même qu'ils avoient armé prendre Zieune flotte pour le recevoir, il fila le long de la Zype, & paf-rikzee. fant entre Sudbeveland & Thoolen, il regagna l'Escaut (d).

Zierikzee tenoit toujours pour Guillaume, & c'étoit la seule place qui lui restoit dans la Zeelande. Il en avoit consié la garde à Jean de Kruiningen & à Baudouin de Yeersike (e), tandis qu'il follicitoit en France les seçours que cette Couronne s'étoit obligée de lui donner par le Traité de 1297. Le Comte de Flandre revint, avec de nouvelles forces, presser le siege de cette Ville, brûlant de desir de venger sur ses Habitans des malheurs qu'il venoit d'essuyer, & qu'il attribuoit uniquement à l'opiniâtreté de leur résistance.

Guillaume non moins ardent à secourir des Citoyens généreux auxquels il étoit redevable de son salut, appréhendoit secours de Ziecependant que son absence n'occasionnat quelque révolution rikees. dangereuse dans la Hollande qu'il venoit de recouvrer. Dans ces circonstances il convoqua une Assemblée générale à Schiedam, & les Députés des Villes s'y étant rendus (f), il leur repré-

JEANII.

(a) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 216. 219. 222. 223.

(b) Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1304.

(c) Beka in Guid. pag. 106. (d) Melis Stoke dans Jean II. pag. 219. 121.

(e) Idem. ibid.

(f) Le Clerc Anonym. Voyez aussi l'Extrait des Registr. des Recev. de Dordrecht. dans Balen. Descript. de Dordr. pag. 731.

Tome III.

JEANII.

fenta, » qu'une nécessité absolue le forçoit à les quitter pour » quelque tems; que Guy, piqué de ses pertes, vouloir » signaler sa vengeance sur les Habitans de Zierikzee; que » la fermeté de ces fideles Citoyens avoir émoussé l'épée » avec laquelle il croyon subjuguer la Hollande; que l'opiniâtreté de leur défense avoit donné aux Villes le tems-» de se reconnoître, & de chasser l'ennemi de leur Province; qu'il y auroit de l'ingratitude & de l'injustice à sacrisser de » si braves soldats; qu'il étoit déterminé à périr plutôt que » de manquer à les secourir; qu'il partoit avec confiance, » puisqu'il laissoit la garde de la Hollande au même peuple » qui l'avoit arrachée des mains de l'ennemi; que si la nécessité de gardet leurs Villes, l'empêchoit de les prendre » pour compagnons, ils auroient leur part à la gloire qu'il alloit acquerir, puifqu'il n'étoit en état de combattre que » par leurs victoires ».

Défense vigoureuse de Zierikzee. Cependant les Flamands pressoient vivement Zierikzee. Guy avoit sait donner un assaut général; & quoique les brêches sussent ouvertes de tous côtés, il avoit été repoussé avec beaucoup de perte. Pour assurer le succès d'un second, il sit construire un Cavalier sort élevé, sur lequel il plaça des Archers, qui, découvrant l'intérieur de la Ville, perçoient de leurs traits ceux qui se présentoient sur les murailles. Les assiegés qui connurent de quelle conséquence il étoit pour eux de ruiner cet ouvrage, sirent une sortie, chargerent ceux qui le gardoient, avec tant de vigueur, qu'ils les mirent en suite, & brûlerent la machine. L'embrasement sut si violent, que Guillaume qui voyoit les slammes de la côte opposée, où il s'étoit déja rendu avec sa flotte, crut que la Ville étoit prise, & que l'ennemi la réduisoit en cendres.

La flotte Frangoile au lecours de Guillaume,

Cependant Regnier Grimaldi, Amiral Genois, que le Roi de France avoit pris à son service, joignit la stotte Hollandoise avec seize galeres & vingt vaisseaux, dont Edouard, sans s'arrêter aux alliances qu'il avoit anciennement contractées avec le Comte de Flandre, avoit sourni la plus grande partie (a).

(a) Meyer. Annal. Flands, ad ann. 1304. John. Villani Lib. VIII. Cap. 777. Conf. & Act. Publ. Angl. Tom. I. P. IV. pag. 31. 32. 33.

JEANIL

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 267 Guillaume qui l'attendoit avec impatience, fut au dewant aussi-tôr qu'il apperçut le pavillon de France. La flotte combinée sit voile dans les eaux de Bornisse entre Voorne & Putten, qui formoient alors le canal le plus considérable de la Zeelande. Le gros tems l'arrêta trois jours à Haringvliet; & le quatriéme le vent ayant changé, l'Amiral portant à l'Ouest, tourna l'Isle d'Overslakkee, parut à la hauteur de Gravelingen, & donna le signal du secours, auquel les assiegés répondirent par des seux. Le calme qui surprir la flotte en cet endroit, retarda ses approches; & ce ne fut qu'à force de bordées qu'elle put passer Sonnemaar. & doubler le Cap de Dreischor; mais enfin les vaisseaux gagnerent Bottenwaarde sur la côte de Duiveland, où ils jetcerent l'ancre.

Le Comre de Flandre, qui depuis long tems étoit informé Combat entre de leur route, avoit embarqué ses troupes, à la réserve de les deux flots dix mille hommes, qu'il avoit laissés pour garder son camp. Les deux flottes se trouverent en présence le 10 Août, entre Schouwen & Duiveland. Le reflux obligea les François de s'éloigner de la côte, & quelques uns de leurs vaisseaux demeurerent échoués sur un banc, dont ils ne purent se relever qu'au retout de la matée. Les Flamands leur envoyerent un brûlot, que le vent empêcha d'arriver sur eux. Grimaldi vouloit différer le combat au lendemain; mais les eaux ayant monté sur le soir, les Flamands porterent sur lui, & commencerent l'attaque. Les balisses jouoient de part & d'autre avec tant de violence qu'on entendoit d'une lieue le sissement des pierres & des traits. Les Flamands prirent d'abord trois vaisseaux Hollandois, & passerent au sil de l'épée tous ceux qu'ils trouverent à bord; les Hollandois traiterent de même un des bâtimens ennemis, dont ils se rendirent maîtres. Grimaldi voulant décider cette journée, fit avancer ses galeres, avec ordre de jetter le grappin & d'amener entre ses vaisseaux tous ceux qu'ils pourroient accrocher. Les Hollandois qui faisoient leur attaque au Nord, pousserent hors de ses eaux l'Escadre qui leur étoit opposée, & l'obligerent à

JEANII.

prendre la fuite. Grimaldi de son côté sit reculer les Flamands à l'Ouest, ensorte que la flotte ennemie se trouva coupée. Les Flamands ne penserent alors qu'à se sauver dans l'Escaut. Le combat cependant s'entretint encore jusques vers minuit. A Déroute des la pointe du jour les vainqueurs n'apperçurent plus que cinq vaisseaux rensermés dans le Gouwe, qui cherchoient, mais inutilement, à s'échapper; le Comte de Flandre qui les commandoit, fut contraint de se rendre. Quelques Auteurs sont honneur à Guillaume de la prise de son ennemi; mais le plus grand nombre l'attribue à Grimaldi, ce qui paroît d'autant plus vraisemblable que cet Amiral envoya le prisonnier en France. L'Evêque d'Utrecht que Guy avoit à son bord, eut la même fortune. On fit grace aux équipages, à la réserve des

> Exilés, qui furent exécutés sur le champ. Henri Buffel & Guillaume le Long, Gentilshommes, eurent la tête tranchée;

Le Comte de Flandre prisonnier.

Flamands.

Zierikzee délivré.

Ceux qui étoient demeurés devant Zierikzee, n'eurent garde d'attendre l'armée victorieuse. Ils se sauverent dans les dunes, & Guillaume qui depuis dix-sept jours n'avoit point quitté ses armes, entra dans la Ville pour se reposer (b). Il envoya dès le lendemain un détachement à la poursuite des troupes fugitives, dont on prit cinq mille hommes (c). Ils furent échangés contre les otages que les Villes de Hollande avoient donnés. Le Comte sit ensuite publier une amnissie générale pour ceux qui avoient porté les armes contre lui, à condition qu'ils viendroient renouveller l'hommage & le ferment de fidélité. Le plus grand nombre se pressa de profiter de la grace que le Prince leur accordoit.

Las Flamands reibourg ,

Les habitans de Middelbourg enhardis par le voisinage du challerde Mid- Vainqueur, chasserent leur garnison. Guillaume s'y rendit

les autres périrent sur la roue (a).

(c) Idem. ibid. pag. 249.

<sup>(</sup>a) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 135-243. Beka in Guidon. pag. 106. 107. Wilhelm. Procurat. ad ann. 1304. Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1304. Le Clerc Anonym. pag. 200. Miroir Historial. Chap. LXVII. pag. 301. Le P. Daniel Hist. de France, Tom. III. pag. 480, 481. Conf. & l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 174-177. (b) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 244 247.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VII. aussitôt, & demeura quinze jours dans cette Ville. Il employa ce tems à en faire rétablir & même augmenter les fortifications, permettant au peuple d'enlever à cet effet les matériaux des Châteaux que les Flamands avoient détruits. Toute Et du refle de la Zeelande suivit l'exemple de la Capitale, & se remit sous la Zeelande.

l'obéissance de ses maîtres légitimes (a).

Guillaume voyant la tranquillité rétablie dans les Isles de XXXIII. Zeelande, repassa en Hollande, dans le dessein de déloger abandonne U-Renesse qui se maintenoit encore dans Utrecht, où Herman wecht, de Woerden, Arend de Benskoop, Jean de la Leede, & quelques autres, s'étoient refugiés avec lui. Ce Seigneur se trouvoit dans un grand embarras, après le succès malheureux d'une entreprise dont il étoit l'auteur : il ne pouvoit trouver d'asyle chez le Comte de Flandre; il espéroit encore moins d'obtenir le pardon d'un Souverain qu'il avoit offensé si griévement, & ne pouvoit se flatter de relever ses forces. Il prit le parti de se sauver avec ses amis, sans attendre l'arrivée des Hollandois, & marcha secrétement vers Beuzighem, dans le dessein de traverser le Leck sur un bac; mais le Seigneur de ce lieu ayant appellé ses voisins au secours, le joignit près de Cuylenbourg, & l'attaqua (b). Quelquesuns prétendent que Renesse fut tué les armes à la main (c); route. les autres racontent que le ponton sur lequel il passoit le Leck, s'étant renversé, il fut noyé avec toute sa suite, & entr'autres Arend de Benskoop, Hubert d'Everdingen, Henri & Berthold de Schalkwyk, Arend de Buuren, Chanoine, Jean & Pelegrin de la Leede (d). Les deux derniers étoient fils de Giselbert d'Amstel, & possédoient les Châteaux d'Everdingen & de Schalkwyk, d'où ils fatiguoient le pays. Mais Jean de Cuilenbourg s'en étant rendu maître, les rasa jusqu'aux fondemens (e).

JEANII.

Et périt en

<sup>(</sup>a) Idem. ilid. pag. 251.251.

<sup>(</sup>b) Melis Stoke, dans Jean II. pag. 151-153. Le Clerc Anonym. pag. 200. Beka in Guidon. pag. 107.

<sup>(</sup>c) Le Clerc Anonym. pag. 201.

<sup>(</sup>d) Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1304. Wilh. Procurat. ad ann. 1304. Zveder de Culenborch Origin. Culemb. pag. 593,

<sup>(</sup>e) Le Clerc Anonym. pag. 201.

Le vieux Comte étoit dans une inquiétude mortelle du Mort de Jean. succès de la guerre, lorsqu'il apprit la victoire de son sils. La joye qu'il en eut, lui causa une révolution que la nature épuifée par la longueur de sa maladie, ne put supporter. Il mourut le 22 Août, 1304. On loue sa bonté & sa piété; mais on l'accuse de mollesse & de trop de facilité: on lui reproche même d'avoir pardonné trop légérement la révolte de Borselen, qui sut la source de tous ses malheurs (a). Nous remarquerons que dans son épitaphe qu'on voyoit à Valenciennes, on donne à la Hollande l'épithete de très-riche; ce qui prouve que son commerce étoit des-lorstrès-florissant (b).

Sa Femme & Ces Enfans.

Jean avoir épousé Philippine, fille de Henri, Duc de Luxembourg, qui parvint ensuite à l'Empire sous le nom de Henri VII. Il eut d'elle trois fils & autant de filles. Les trois fils furent Jean, Comte d'Oostervant, connu sous le nom de Jean sans Mercy, qui fut tué à la journée de Courtray, Guillaume, qui, par la mort de son aîné, hérita des Etats de son pere, & Jean, qui sut Comte de Blois & de Beaumont. Les filles étoient Adelaide, Marie & Marguerite, qui furent coutes mariées en France. La premiere épousa le Comte de Clermont& de Bourbonnois; la seconde le Comte d'Artois; & la troilième Mailly, Comte de Nesse (c).

(a) Melis Stoke dans Jean II. pag. 255-258.
(b) Vid. Epitaph. apud Mieris in Cleric. Anonym. pag. 202.

(c) Petit Chronique de Holland. Lans Jean II. Le Clerc Anonym. pag. 187.





## GUILLAUME III,

Dix-neuviéme Comte de Hollande.

TUILLAUME reçut à Zierikzee la nouvelle de la mort I de son pere (a), & se sit inaugurer Comte de Hollande, de Zeelande, & Seigneur de Frise, cérémonie qu'il sit répéter dans toutes les Villes de ces dissérentes Provinces Comte. qu'il parcourut, & où il reçut en personne l'hommage & se sernient de fidélité de ses nouveaux Sujets. Les habitans de Dordrecht lui sirent une entrée magnisique; son Palais sut luminations à illuminé toute la nuit avec des bougies (b), & les Westfri- Dordrecht. sons s'assemblerent à Alkmaar pour le reconnoître (c).

Au printems suivant il se sit proclamer à Gertruden- Négociations berg, & passa dans le Hainaut pour se rendre à Paris, où de paix. l'on négocioit un Traité de paix. Toutes les Parties intéressées étoient également fatiguées de la guerre ; le Roi de France se ressouvenoit de la journée de Courtray; Guillaume n'étoit occupé que du soin de s'affermir dans ses Etats; & Guy, Comte de Flandre, ainsi que l'Evêque d'Utrecht, ne soupiroient qu'après leur liberté. Le Duc de Bourgogne se rendit Médiateur, & l'on n'eut pas de peine à former le Congrès, tous les Intéressés se trouvant alors dans la Capitale de la France. Pendant le cours de la négociation le vieux Comte de Flandre mourut dans sa prison le 7 Mars (d); & Guillaume consomma son mariage que Jean II son pere avoit arrêté avec Jeanne, fille de Charles de Valois, frere du Guillaume. Roi. L'Evêque de Soissons en sit la cérémonie dans l'Abbaye de Longpont (e). Guillaume, sans attendre la sin du Congrès, partit aussitôt avec sa nouvelle épouse. Dès qu'elle

XXXIV.

GUILLAUME HII. Inauguré

1304.

Mariage de -

<sup>(</sup>a) Melis Stoke dans Jean II. pag. 255. (b) Extrait des Registres des Thrésor, de Dordrecht, dans Balen Descript, de

Dordr. pag. 732.
(c) Melis Stoke, dans Guill-III. pag. 259.
(d) Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1306.

<sup>(</sup>e) Melis Stoke, dans Guill, III. pag. 1620



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 273 leurs différends, ils nommerent des arbitres, qui du côté Guteraume

des Hollandois surent l'Evêque d'Utrecht, & Gauthier de Chatillon, Connétable de France (a). La négociation ce- la Hollande &

pendant n'aboutit qu'à une treve de quatre ans.

Il réussit mieux avec le Duc de Brabant, & le 10 Avril, Paix entre la 1307, il conclut avec Jean II un Traité, par lequel ceux Brabant. de ses Sujets qui avoient pris les armes pour les Brabançons, furent rétablis dans leurs biens, & le Duc se désissa des prétentions qu'il avoit sur la ville de Dordrecht & sur la Sudhollande (b). Pendant la négociation, ou peu de tems avant, le Duc avoit introduit l'usage d'accorder des sauss-conduits aux Négocians Hollandois, pour commercer dans ses Etats, & leurs effets étoient en sûreté six semaines encore après leur expiration (c). Par l'Acte dont il s'agit, on abolit ces fortes de permissions à tems, & la liberté pleine & entiere sut donnée de part & d'autre.

Le Comte avoit entamé une négociation pareille avec Négociation l'Angleterre; mais elle n'eut alors aucun succès. Les Négo-infrudueuse cians de ces Etats se plaignoient respectivement, les uns avec l'Angledes torts que les Armateurs faisoient au commerce (d), & les autres de ce qu'on troubloit leur pêche sur les côtes d'Angleterre (e. Guillaume, pour terminer ces différends, envoya en Angleterre, en 1308, Chretien de Raaphorst, Chevalier, accompagné de quelques Députés de Dordrecht, de Middelbourg, de la Brille, &c. Edouard II nomma des Commissaires; mais la négociation échoua par la demande que l'Anglois s'avisa de saire de la dot d'Elisabeth, sa sœur, veuve de Jean I (f). Quoique sa prétention sût aussi sans succès, elle interrompit la négociation qu'on renoua inutilement en 1310 (g). Le Roi accorda en 1314 à ses sujets

Treve entre

Hollande & le

1307.

1308.

(a) Extrait du Compromis, dans Boxhorn sur Reigersb. Tom. II. pag. 619.

(d) Voyez Rymer. Act. Publ. Angl. Tom, I. Part. IV. pag. 120. 145. 146. (e) Idem, ibid. pag. 150.

(f) Idem, ibid. pag. 95. 114. 120. 140. 145. 146. & Tom. II. Part. I. pag. \$2. (g) Idem, ibid. Tom. I. Part. IV. pag. 150. 167.

Tome III.

M m

<sup>(</sup>b) Voyez Butkens Troph de Brabant-Preuves. pag. 140.
(c) Voyez la Lettre de Sauf-conduit dans Balen Descript, de Dordrecht. pag.

III.

Germanne la permission de s'indemniser sur les Marchands Hollandois (a); ce qui fit naître dans la suite un grand nombre de disputes entre les deux Nations (b).

Paix défavantageule avec In Flandre

1310.

Latreve avec la Flandre étant expirée dans l'été de 1310. Robert entra dans le Hainaut avec une bonne armée; Guillaume avoit mis sur pied un corps de Cavalerie, mais il manquoit d'Infanterie, les Hollandois & les Zeelandois ayant refusé de sortir de leur pays, sous prétexte des descentes dont ils étoient menacés de la part des Flamands. Le Comte dans l'impuissance de tenir la campagne, se vit sorcé de conclure un Traité défavantageux. » Il reconnut la suzeraineté de la » Flandre fur les Isles à l'Ouest de l'Escaut, consentit à les » tenir à titre de fief, d'en rendre I hommage en personne, » de payer à Guy de Flandre, pere de Robert, une pension » qui seroit évaluée sur leur produit, de se désister de ses prétentions sur le Comté d'Alost, le pays de Waes, & sur " les quatre Bailliages, & de rétablir les Exilés dans leurs » biens (c) ». Ceux-ci s'étoient refugiés sur les côtes de Flandre, où ils fubfissoient de pirateries; ce qui incommodoit beaucoup le commerce, & singulièrement celui des Anglois (d). En exécution de ce Traité Guillaume vint dans le camp des Flamands avec une suite magnissque de sa Noblesse, & rendit à Robert l'hommage dont on étoit convenu (e).

JVXXX. Destruction des Templiers.

Ce fut vers ce tems, que commença la déstruction des Chevaliers du Temple. Cet Ordre fleurissoit depuis deux cens ans, & possédoit de grands biens dans toute l'Europe. Hugues de Paganis & Godefroy de S. Omer le fonderent à Jerusalem pour la garde du S. Sepulchre & la désense des Pelerins. Les Chevaliers prirent le nom de Templiers, parce que leur hospice étoit bâti proche du Temple. Lorsque les Sarrafins eurent conquis la Terre-Sainte, ces Religieux

(a) Idem, ibid. Tom. II. Part. I. pag. 61. Conf. pag. 130.

(b) Idem, ibid. pag. 6. 12. 149. 150. (c) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1310. Conf. Diplom. Wilhelm. III. spud

Boxhorn Themr. Holland pag. 60.
(d) Act. Publ. Angl. Tom. I. P. IV. pag. 177.
(e) Voffii Annal. Holl. Lib. VIII. pag. 263.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 275 se disperserent dans les Commanderies qu'ils possedoient & y vivolent en commun comme les Moines. Leur avidité & la libéralité des Souverains accrurent en peu de tems leurs richesses, & bientôt ils donnerent de l'ombrage aux Têtes couronnées. La débauche, qui suit l'abondance, les rendie odieux, & Philippe le Bel, Roi de France, entreprit leur ruine. Ce Prince donna de si bons ordres, que tous ceux qui se trouverent dans son Royaume, surent arrêtés le même jout 13 Octobre, 1307. On instruisse leur procès, & accusés de crimes énormes, ils furent condamnés au feu. Tous les Princes de l'Europe suivirent l'exemple de la France; & les traiterent avec plus ou moins de rigueur. Le Pape ayant supprimé l'Ordre dans le Concile de Vienne par une Bulle en date du 22 Mai, 1312, leurs biens furent confisqués, & la plus grande partie passa aux Chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem, aujourd'hui de Malthe.

L'Histoire de nos Provinces ne nous a conservé aucun détail de ces exécutions. Un Secretaire de la Ville de Zierikzee, qui vivoit au milieu du seizieme siecle, atteste dans ses Mémoires d'avoir vu une Lettre de ce tems, adressée aux Baillif, Bourguemstres & Echevins de cette Ville, qui leur enjoignoit, fous peine de punition corporelle, d'exécuter dans l'instant les ordres qu'elle renfermoir. Il ajoute qu'en conséquence les Officiers ayant fait prendre les armés aux boutgeois, enfoncerent les portes du Temple, passerent au fil de l'épée tous ceux qu'ils rencontrerent, & qu'il n'en échappa que deux, qui pour-lors étoient dans la Ville chez des Cour-

tisanes (a).

Le peu d'attention qu'on a eu à s'expliquer sur le contenu Incerutudes sur de cette Lettre & sur l'Auteur de ces ordres, cause de grands l'Auteurdece embarras. On a peine à croire que le Comte ait prononcé une injonction, sous peine de punition corporelle, contre le Magistrat d'une Ville aussi puissante que Zierikzee, la constitution du Gouvernement y paroissant entéirement opposée; & quand on supposeroit qu'elle étoit écrite au nom du Pape à

(a) Boxhorn. Histor. Holland. pag. 185. Hist, de la Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 192.

Mmij

GUILLADME III.

1312.

Ordre pour les massacrer

Zierikzee.

Ш.

Guillaums la tête du Concile, on ne voit point de quel droit il auroit pû infliger des peines afflictives en cas de désobéissance. Les Empereurs ont quelquesois donné des ordres, l'orsqu'il étoit question d'assembler une armée; mais on ne trouve point d'exemple d'une pareille menace. D'ailleurs les Templiers ne furent pas traités si séverement en Allemagne; & l'Archevêgue de Mayence les déclara innocens de tout ce qu'on leur imputoit (a). Ainsi l'on ne sçait à qui l'on peut attribuer cette Lettre (b).

XXXVII. Affaires d'Ugrecht.

Guy, Evêque d'Utrecht, assista au Concile de Vienne (c). Ce Prélat s'intéressoit volontiers dans les affaires de l'Eglise. Ils'étoit trouvé en 1310 au Synode de Cologne, que son Métropolitain avoit convoqué, où l'on avoit confirmé les immunités du Clergé contre les entreprises des Laïques, & arrêté que l'année Ecclésiastique commenceroit à Noël, conformement à l'usage Romain (d), quoique la civile sût datée de Pâques; ce qu'on nommoit alors le Style de la Cour. Il avoit acquis pendant son séjour en France l'estime & la consiance du Roi, & ce fut à la follicitation de Philippe que le Pape lui offrit le Chapeau de Cardinal; mais il répondit qu'il aimoit mieux rester Evêque & libre que de devenir Courtisan humble & foumis. Cette reponse charma le Roi, qui, pour l'attacher à ses intérêts, lui donna une pension de cinquens livres qu'il accepta (ε).

Siegede Volkenhoven.

Guy avoit ordonné, en partant de son Diocese, qu'on bâtît un Fort dans Stellingwerf, pour contenir les Frisons. Son absence & les faux bruits qui couroient alors de sa mort, encouragerent ce peuple à s'opposer à la construction de la Forteresse. Ils chasserent les travailleurs, renverserent leur ouvrage, & mirent le siege devant le Château de Vollenhoven, que Herman qui en étoit le Châtelain, s'étoit chargé de défendre. Les assiegeans, surpris de la résistance opiniatre du

(e) Bika in Guidone. pag. 107.

<sup>(</sup>a) Mutii Chron. German. Lib. XXII. pag. 211. 212. (b) Voyez l'Hist. de la Patr. ubi fupra. pag. 193.

<sup>(</sup>c) Beka in Guidon, pag. 107. (d) Labbe Concil. Tom. XI. pag. 1517, dans Fleury Hist. Eccles. Tom. XIX. p.1g. 160. 162.

GUTI I AUME Ш.

DES PROVINCES UNIES. Liv. VII. 277 Gouverneur, éleverent une tour à plusieurs étages, du haut de laquelle ils lançoient sur les murailles des pierres d'une pesanteur énorme. La seconde galerie étoit remplie d'archers, & le bas étoit occupé par des foldats armés de haches. Elle étoit couverte de peaux de bœus fraîchement écorchés, afin de la garantir du feu, & garnie de clayes d'osier, pour amortir les coups de belier. La machine n'étoit plus qu'à cinq pieds des murs, & sa hauteur excédant celle des tours, personne n'osoit y paroître impunément. Ainsi les Frisons se flattoient d'être incessamment maîtres du Château; mais les assiegés trouverent moyen de s'en débarrasser, & d'attendre le secours qui leur arriva par terre & par mer. Gerard, Prevôt de Dewenter, frere de Herman, n'eut pas plutôt appris que les Frisons avoient assiegé Vollenhoven, que jugeant que son frere ne pourroit désendre long-tems la place, il partit en toute diligence pour avertir l'Evêque d'Utrecht qui étoit à la Cour de France.

Le Prélat se rendit sur le champ en Hollande, assembla L'Evêque au son armée, & descendit par l'Yssel dans la Zuiderzee, pendant secours. que Guillaume, son neveu, s'avançoit par terre, accompagné de Nicolas de Putten, de Theodoric de Brederode & de Jean d'Arkel, qui l'avoient joint avec leurs Vassaux. Au moment que les assiegés découvrirent le secours qui leur venoit de tous côtés, ils lancerent sur la tour, dont nous venons de parler, une barrique qu'ils avoient remplie de matieres combustibles & garnie de crochets. Elle tomba sur le troisséme étage qu'elle mit en seu, & le vent secondant la violence des flammes, il fondit bientôt sur le premier. Cinquante Soldats périrent dans cet embrasement; les autres abandonnerent la machine, qui fut réduite en cendres. Les assiegés profitant de la consternation des Frisons, également effrayés de la perte de leur machine, & de l'arrivée du secours, firent une sortie de ce côté, & tuerent cinq cens hommes. Guy faisoit cependant ses efforts pour débarquer ses troupes, & seconder les siens; mais le vent contraire le retardant, il ne put gagner la côte qu'à la chûte du jour; & pendant la nuit il survint un orage si violent, qu'il rendit le terrein impraticable pour la descente.

Paix accordée aux Frifans.

4313.

La Veluwe sonfisqués

Generume Le Prélat, réduit à l'inaction, tint conseil sur ce qu'il avoit à faire. La saison étant fort avancée, on résolut de remettre l'expédition à l'année fuivante; mais dans le tems qu'on appareilloit pour le retour, les Frisons envoyerent des Députés pour demander la paix. Elle leur fut facilement accordée, & l'on convint qu'ils envoyeroient leurs Commissaires à Utrecht,

pour régler les conditions du Traité (a).

Guy profita de cet armement pour assuret de tous côtés la tranquillité de son Diocese. Il descendit l'Yssel, & se rendit à Arnhem, pour régler avec le Duc de Gueldre les différends qui subsistoient pour la mouvance de la Veluwe: l'affaire examinée, on déclara le Duc de Brabant forclos, faute d'avoir fervi son fief dominant; & l'on ordonna qu'à l'avenir la Veluwe releveroit immédiatement de l'Eglise d'Utrecht. L'Evêque revint ensuite dans sa Capitale, & trouvant son trésor obéré, il prit le parti de retourner en France, pour éviter les dépenses inséparables de la résidence (b). Il sut cependant rappellé peu de tems après, par l'abus que Jean de Kuilenburg & Nicolas de Kats firent de sa confiance. Le Prélat les avois chargés de la tutele de Giselbert de Gooije. Ce jeune Seigneur étant parvenu à l'âge de majorité, les Tuteurs refuserent de rendre compte de leur administration, & de restituer ses biens. L'Evêque à son arrivée appella les Hollandois à fon secours. Les Tuteurs firent leur soumission, & remirent le Château de Gooije entre les mains d'Arnould d'Ysselstein & de Guillaume, fils naturel de Florent V, dont on étoit Mort de l'E- convenu pour Sequestres. Mais Guy étant mort la nuit suivante d'une attaque d'apoplexie, ou, selon quelques Auteurs, du poison qui lui sut servi, les Tuteurs chasserent la garnison, & reprirent le Château (c).

Acdne.

La mort de Guy de Hainaut réunit l'Amstelland & le pays de Woerden au Comté de Hollande, & Guillaume y

<sup>(</sup>a) Ubbo Emmii Rer. Frisic. Lib. XIII. pag. 189. Beka in Guidon. pag. 107. 108. Voyez aussi Charta Pacis anni 1313, apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. III.

<sup>(</sup>b) Beka & Ubb. Emm. ubi fupra. (c) Libr. Obit. S. Pet. & Major. Eccles. Traject. apud Matth. Anal. pag. 107. Beka ubi supra. pag. 109.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 279 nomma des Baillifs (a). Nous avons vu que Florent V avoit Guillause donné la confiscation de ces Seigneuries à Jean Persyn, & que celui-ci avoir été maintenu dans la possession par les Actes de d'Amstel & de réconciliation de Giselbert & de Herman (b). Ce Seigneur, woerden réuqui aliena plusieurs terres (c), avoit vraisemblablement vendu ne. celles-ci à Jean II, qui les avoit cédées à titre d'appanage à l'Evêque son frere. Guy les possédoit en 1300, & nous avons des Lettres par lesquelles il accorde des privileges à la ville d'Amsterdam (d). Guillaume III rentra dans la propriété de ces pays par le décès de son oncle, & dans la suite il acquit d'Otton de Kuik, qui passa en Angleterre, tout ce que Jean de Kuik son pere avoit possédé dans les territoires d'Amstel & de Woerden (e).

IIL

Ce Prince attentif à maintenir son autorité, se rendit à Utrecht, sitôt qu'il apprit la vacance du Siege. Sa présence détermina l'Election en faveur de Frederic de Zierik, son parent (f), qui dépendit toujours de lui, au point qu'il formois son Conseil Privé sur la nomination du Comte, & qu'il s'étoit engagé à ne rien faire fans sa participation (g). Guillaume de son côté lui sit sentir les essets de sa procection dans l'affaire qu'il eux avec le Châtelain de Lunden. Cet Officier avoit pillé les équipages du Prélat, & brûlé le Château de Dyllenbourg. Zierik ne pouvant en avoir raison du Comte de Gueldre, s'adressa à Guillaume, qui sur le champ ordonna à d'Arkel d'assieger le Château de Lunden, & ce Seigneur ayant sorcé la gamison de capituler, investit Bommel. Les habitans effrayés des malheurs inséparables d'un siege, promirent d'indemniser l'Evêque, & de rebâtir Dyllenbourg à leurs dépens (h).

Frederic de Zierik élu Evêque,

<sup>(</sup>a) Beka in Guidon, pag. 109. Lapp. à Waveren. apud C. P. Hoynck de Pa-

pendrecht. Anal. Belg. Tom. III. P. I. pag. 327.

(b) Voyez ci-dessus pag. 204. 705.

(c) Sibr. Leonis Vitx Abbat. Horl. Divæ Marix apud March. Anal. Vet. Ævi. Tom. V. pag. 149.
(d) Le Clerc Anonym. rag. 187.

<sup>(</sup>e) Liter. Otton. de Kuik. apud Matth. ubi supra. Tom. III. pag. 616. Cons. Ac. Publ. Angl. Tom. II. Part. III. pag. 33. 120.

(f) Boka in Frider. II. pag. 111.

<sup>)</sup> Charta Frider. II. apud Matth. ubi fupra. Tom. III. pag. 1114

GUILLAUMS III.

XXXVIII. Guillaume marche en Flandre.

1315.

Si Guillaume cultiva foigneusement l'amitié intime que fon pere avoit liée avec la Cour de France, il en profita aussi pour se relever du Traité désavantageux qu'il avoit été forcé de conclure avec le Comte de Flandre en 13 10. Louis X, qui avoit succédé à Philippe le Bel, lui en fournit l'occasion par la guerre qu'il déclara à Robert. Pendant que ce Monarque attaquoit la Flandre du côté de l'Artois, Guillaume, en qualité de son Allié, monta en 1315 l'Escaut à la tête d'une bonne flotte composée de Hollandois, de Zeelandois, de Frisons & de Hennuyers (a), brûla Rupelmonde, & quelques autres endroits situés sur l'Escaut & dans le pays de Waes. Mais les pluyes continuelles de cette année ayant rompu les chemins, les François furent contraints de se retirer, & le Comte en sit autant sans autre perte que celle d'un convoi que les Flamands lui enleverent (b).

Famine & pelle.

Le mauvais tems qui avoit interrompu la campagne, causa dans la Hollande, & dans les environs, de plus grands désordres que n'auroit fait la guerre. Les bleds pourrirent sur pied sans meurir, & la disette qui suivit, causa une peste générale dans le pays. Les pauvres ne subsistoient que de racines & des charognes qu'ils trouvoient dans les campagnes. On voyoit les enfans acharnés sur le sein de leurs meres mourantes dévorer les mammelles qui leur refusoient du lait, & quelquesunes de ces malheureuses mangerent le fruit de leurs entrailles. L'arrivée des Oosterlingues, nom sous lequel on entendoit les Négocians des Villes maritimes situées à l'Est de la Hollande, & dont les vaisseaux apporterent une grande quantité de bleds de la Mer Baltique, fit cesser tout d'un coup ces malheurs; la mesure qui valoit quinze sols, baissa en peu de jours à quinze deniers (c).

Paix avec la Flandre.

Ces fléaux terribles insgirerent aux Princes des sentimens de paix, & les négociations commencerent avec l'année suivante. Louis X étoit mort au mois de Juin, 1316, & Phi-

(a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1315. Beka in Guidon. pag. 108.

lippe

<sup>(</sup>b) Meyer. ubi supra. Wilhelm. Procurat. ad ann. 1314. Miroir Historial. Chap. XVI-XX. pag. 384. 389. (c) Withelm. Procurat, ad ann. 1314.1317.

DES PROVINCES-UNIES, Liv. VII. 281 ippe V, son successeur, avoit besoin de repos pour s'affermir fur le trone. Le Traité ne fut cependant conclu que le 2 Juin, 1320. Par un des articles on renvoyoit à la médiation du Roi de France les contestations qui subsistoient encore entre les Flamands & les Hollandois, & que le Roi d'Angleterre avoit tâché en vain de terminer (a). Mais les Princes alors regnans n'en purent voir la conclusion, & cette affaire ne fut réglée que sous le regne de Charles IV, successeur de Philippe, son frere, dans le tems que Louis de Nevers avoit remplacé Robert son ayeul dans le Comté de Flandre. Le Traité fut signé à Paris, le 3 Mars, 1323 (b). » Louis re-» mettoit à Guillaume l'hommage que les Flamands préten-" doient leur être dû pour les Isles de Zeelande, & la dette » que la Hollande avoit contractée par le Traité de 1310 (c). » Le Comte Guillaume cédoit en récompense à Louis ses " droits sur les pays d'Alost, de Waes, les quatre Bailliages » & Gerardsbergen. Le Comte de Flandre consentoit que » les biens confisqués sur les Exilés sussent réunis au domaine 33 de Zeelande, & s'engageoit à aider Guillaume à s'en met-\* tre en possession, moyennant trente mille livres que celui-» ci devoit fournir pour les fraix de la guerre, en cas qu'il " für question de prendre les armes : & à l'égard des nouveaux » différends qui pourroient survenir, on convenoit de les " renvoyer devant des Arbitres choisis de part & d'autre; que 22 ceux de Flandre s'assembleroient à Saastingen, & ceux de 33 Hollande dans le Rhinland, & qu'ils ne pourroient en " fortir que l'affaire ne fût terminée (d). " Guillaume eut l'obligation de ce Traité avantageux à l'ascendant que le Roi de France avoit sur l'esprit du jeune Comte de Flandre, qu'il venoit de marier avec Marguerite, fille de Philippe V, son prédécesseur. C'est ainsi que finirent les contestations continuelles sur les Isles de Zeelande à l'Ouest de l'Escaut, qui avoient si long-tems désolé la Flandre & la Hollande, & les

Gorerious III. n 1320a

1323.

Nn

<sup>(</sup>a) Meyer. Annal. Flandi: ad ann. 1320, Conf. & Act. Publ. Angl. Tom. II. P. I. pag. 165.

I. pag. 165.
(b) Meyer. ubi supra. ad ann. 1311.
(c) Voyez ci-dessus, pag. 174.

<sup>(</sup>c) Voyez ci-dellus. pag. 174. (d) Meyer. Annal, Flandr. ad ann. 1311.

<sup>(</sup>d) Meyer. Annal, Flandr. ad ann. 1322. Tome III.

Gonzabas les deux Souverains vecurent depuis dans une union parfaite (a).

> Nous remarquerons qu'on ne trouve plus dans cet Acte aucune signature de la Noblesse, & qu'on n'y voit que celle des Députés des grandes Villes. Gand, Bruges & Ypres paroifsent du côté de Louis; & pour Guillaume Valenciennes, Bergues, Maubeuge, Dordrecht, Zierikzee, Middelbourg, Delit, Leide & Haarlem (b).

seffires de Guillaume.

Les liaisons que Guillaume entretenoit toujours avec la Dépenses ex- France, en le rendant plus considérable, procuroient divers avantages à la Hollande; maiod'un autre côté les peuples se trouvoient engagés dans des guerres qui ne les intéressoient en aucune façon. L'entretien des troupes & les fraix des Tournois que le Comte aimoit avec passion, causoient de grandes dépenses, & quoique les Communes payassent exactement les impôts, elles en marquoient leur mécontentement. Le Clergé surtout prêchoit contre les Tournois, qu'il prétendoit désendus par l'Eglise (c). Le Comte partit sur la fin de l'année 1322 avec une suite nombreuse de Seigneurs, pour affister au mariage de Charles IV, Roi de France, qui épousoit une fille de l'Empereur (d). Il mena avec lui une Zeelandoise, qui sit l'admiration & l'étonnement de cette Assemblée. Elle étoit d'une taille énorme, & les plus grands hommes passoient sous ses bras sans se baisser; sa force étoit si prodigieuse qu'elle portoit de chaque main un tonneau de bierre de Hambourg, & levoit une poutre que huit hommes ne pouvoient remuer (e). Mais quoique ces sêtes & ces voyages ne se fissent qu'à grands fraix, cependant rien ne fut plus à charge à ses peuples que les mariages de ses filles, qui se firent vers 1324. Jeanne épousa Guillaume, Comte de Juliers. & Marguerite Louis de Baviere, qui avoit été élu Roi des Romains en 1314; la troisième, qui se nommoit Philippine,

<sup>(</sup>a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1313. pag. 609. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom.

III. Liv. X. pag. 203. 204.
(b) P. d'Oudegherst Chron. de Flandr. Chap. CXLIX. f. 246. verf.

<sup>(</sup>c) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1323. pag. 610. (d) Idem. ad ann. 1322. pag. 587.

ge) Wilhelm. Procurat, ad ann. 1322, peg. 606,

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VII. 283 fut donnée à Edouard IV, Roi d'Angleterre. Les suites de Guillauma ces derniers mariages lui susciterent des affaires qui ruinerent ses sujets; & c'est ce qu'il faut expliquer plus en détail.

Nous avons dit ailleurs que les Comtes étoient dans l'usage de demander un don gratuit lorsqu'ils marioient leurs filles (a). tuits des Vil-Guillaume parcouroit lui mans seroient dans l'ulage Dons gra-tuits des Vil-Guillaume parcouroit lui-même ses Provinces, pour lever ces contributions. Les Manifestes fixoient ce que chaque Ville devoit payer; mais si l'on en juge par les comptes des Receveurs de Dordrecht, il paroît que Guillaume porta l'imposition beaucoup plus haut. Il tira de cette Ville cinq cens livres de Hollande pour la fête du mariage de la Reine d'Allemagne (b), pendant qu'auparavant la ville de Leide n'étoit taxée, dans ces occasions, qu'à dix livres (c), Haarlem à quinze (d), & Delst à vingt (e). Les Communes des Villes se conformerent à ses volontés, & même quelquesunes offrirent beaucoup au-dessus de ce qu'il demandoit, à condition qu'il leur accorderoit quelques nouveaux privileges (f). Les Kennemers lui laisserent leurs prétentions par écrit. Guillaume indigné de leur hardiesse, partit pour le mers déchus de leurs privi-Châreau de Teilingen, & de-là pour la Haye, où il ajourna leges. leurs Députés pour recevoir sa réponse. Il commença par les intimider, en les faisant menacer de sa colere, de saçon que paroissant devant lui, ils offrirent trois sois plus qu'il ne demandoit; mais ils persisterent dans leur requête, & le Comte, au lieu de leur accorder de nouveaux privileges. supprima les anciens (g). Cet exemple suffiroit pour prouver jusqu'à quel point Guillaume avoit poussé le despotisme, si nous pouvions nous dispenser de parler de Dordrecht.

Les Kenne-

Cette Ville, alors la plus puissante de toutes par le commerce, avoit obtenu de Jean I le droit exclusif de vendre exorbitant de Dordrechte

<sup>(</sup>a) Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 183. (b) Voyez-les dans Balen. Descript. de Dordrecht. pag. 734.

<sup>(</sup>c) Manifest. de Flor. V. dans de Hout pag. 9. (d) Manisest. de Guill. II. dans Screvel. Descript. de Haarlem. pag. 231. (e) Manifest de Guill. II. dans Boxhorn. Theatr. Holl pag. 161. Hist. de la

Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 207.

(f) Gouvernem. politique de la Brille pag. 230. (g) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1324. pag. 627. 629.

GUILLAUME III,

fur son marché toutes les marchandises qui venoient par la Merwe & le Lek; les Receveurs des péages de Geervliet & de Stryemonde ne laissoient passer que celles que les Négocians justificient avoir été achetées dans la Ville (a). Ce privilege se nommoit le Droit d'Etape, & Guillaume III en ajouta quelques autres pour savoriser de plus en plus le commerce. Il exempta en 1313 les vaisseaux des Oosterlingues de ces droits (b), & en 1322 il étendit cette exemption dans tous ses Etats en saveur de ceux de Dordrecht (c).

Ligue des Villes contre elle.

1325.

L'abus que ces Négocians firent d'une faveur qui, par elle-même révoltoit les autres Villes, excita la jalousie de toute la Nordhollande; c'est ainsi qu'on appelloit alors le pays fitué entre la Meuse & le Kennemerland. Les Communes formerent une Ligue, & pillerent les Marchands de Dordrecht, qui s'en vengerent sur les vaisseaux qui portoient le pavillon des Nordhollandois. Ces troubles annonçoient une guerre civile. Jean de Beaumont, étant du parti de ces derniers, en qualité de Seigneur de Goude & de Schoonhoven. avoit été envoyé par le Comte, son stere, pour terminer ces différends; mais en ayant appris la cause, il sit connoître à Guillaume les vexations que ceux de Dordrecht exercoient sous prétexte de leurs privileges. Le Comte, pour mettre cette Ville à la raison, s'avança à la tête de son armée, contraignit les Bourgeois à demander grace; &, nonobstant le don gratuit exorbitant qu'ils venoient de payer, ils obtinrent avec peine la conservation de leurs anciens privileges (d).

Elle le foumet.

XL. Révolution en Angleterre.

Ce su retour de cette expédition que les dissensions d'Angleterre sournirent à Guillaume l'occasion de marier la troisième de ses silles avec Edouard, Prince de Galles, qui détrôna son pere par le secours des Hollandois. Les Spensers, pere & sils, s'étant emparés de l'esprit d'Edouard II, & voulant assurer leur saveur, accuserent Isabelle de France, sa semme, de vivre trop samiliérement avec le jeune Mor-

<sup>(</sup>a) Voyez le Manisest. dans Balen, Descript. de Dordrecht. pag. 441.

<sup>(</sup>b) Manifest. dans Balen, ibid. pag. 493. (c) Manifest. dans Balen, ibid. pag. 497. (d) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1325.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 28¢ temer. La Reine qui craignit la jalousie de son mari, sé Gottlaume chargea d'une négociation avec la France, pour passer à la Cour de son frere (a). Son véritable dessein étoir d'engager le Roi à placer le jeune Prince sur le Trône. Quoique Charles aimât tendrement sa sœur, il n'osa se déclarer ouvertement, dans la crainte qu'on ne lui reprochât de la foutenir dans ses désordres, & lui dit qu'il ne pouvoit l'aider qu'en secret. La Princesse se crut insukée de ce discours, & jetta les yeux sur le Comte de Hollande, qui pour-lors étoit en France (b). persuadée qu'il ne balanceroit pas à prendre ouvertement son parti. Ce Prince ayant épousé une fille de Charles de Valois, frere de Philippe le Bel & oncle d'Isabelle, se trouvoit allié de près avec elle. Pour l'engager davantage elle lui proposa le mariage du jeune Edouard, qui l'avoit suivie en France, avec la troisième de ses filles, nonobstant que le Roi d'Angleterre eût défendu à ce Prince de contracter aucun engagement sans le consulter (c). Il avoit autresois pensé à marier son fils avec Marguerite, fille aînée du Comte, & l'on avoit beaucoup négocié pour cet effet depuis 1318 jusqu'en 1321 (d); mais les affaires avoient changé de face, & il avoit pour-lors autant d'aversion pour cette alliance qu'il l'avoit auparavant désirée. Il s'adressa au Roi de France pour le prier d'empêcher ce mariage dans ses Etats; sur quoi Charles, qui vouloit éloigner tout soupçon, ordonna à sa fœur de sortir de France. La Princesse sugitive se retira à Valenciennes (e), où Guillaume la retint, pendant qu'il faisoit armer une flotte pour la reconduire en Angleterre.

La Reine ne songeoit à retourner en Angleterre que pour Le Prince de mettre le jeune Edouard sur le Trône de son pere. De Valen- Galles épouse ciennes elle passa à Dordrecht, où les siançailles du Prince Guillaume. & de Philippine furent célebrées, & la flotte étant en état de partir, elle s'embarqua suivie d'un bon nombre de Chevaliers

1326.

<sup>(</sup>a) Froissard. Vol. I. Chap. VI. pag. 4.

(b) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1325.

(c) Act. Publ. Angl. Tom. II. P. II. pag. 153.

(d) Voyez Act. Publ. Angl. Tom. II. P. I. pag. 165. 182, 183, P. II. pag. 11.

<sup>(</sup>e) Froillard. Vol. I. Chap. IX. pag. 6. 7.

GUILLAUME

Le Comte ra-

Teutoniques, que Jean, Roi de Boheme, ami particulier du Comte (a), avoit engagé à l'accompagner. Jean de Beaumont, frere de Guillaume, commandoit cette flotte; il mit à la voile ce en Angle- de la Brille (b), & vint mouiller à Suffolk, où le débarquement se fit. L'armée de la Reine composée de troupes choisies, fut aussi-tôt renforcée par tous les mécontens qui la joignirent. Les favoris avoient révoltés tous les Ordres, & principalement la Noblesse. Edouard se voyant abandonné, se fauva avec eux dans les montagnes de Galles. La Reine le fuivit, & mit le siege devant la Ville de Bristol. Le vieux Spenser, qui la défendoit, étant tombé dans ses mains, sut pendu, ou, selon quelques-uns, attaché à la queue d'un cheval indompté qu'on lâcha dans les rochers. Lancastre ayant pris le jeune Spenser & le Roi, & craignant, sur cet exemple, que la Reine irritée ne portâttrop loin la vengeance, les enferma dans un Château sous la garde d'un Capitaine, dont il connoissoit la fidelité. Isabelle revint à Londres, convoqua le Parlement, & fit proclamer fon fils, quoique ce Prince n'eût que quatorze ans. Il refusa d'accepter la Couronne sans l'aveu de son pere. On députa vers le Roi prisonnier, pour avoir son consentement. Le Parlement lui sit signifier l'acte de sa déposition, & de l'élection du jeune Edouard. « J'ignore », répondit ce Monarque, « ce qui m'attire la haine de mon » peuple; mais je lui rends graces de la préférence qu'il donne » à mon fils ». Il remit en même tems les ornemens royaux, & le jeune Prince consentit à son couronnement. Le nouveau Roi combla de présens l'Amiral de Hollande, qui l'avoit mis sur le Trône, & lui sit une pension (c). Guillaume avant obtenu avec peine de Jean XXII la dispense de parenté pour le mariage de sa fille (d), la mena lui-même en Angleterre, où la cérémonie fut achevée (e).

(a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1323. pag. 610. 619.
(b) Idem. ad ann. 1325. pag. 646. 647. Froiffard Vol. I. Chap. X. pag. 7.
(c) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1327. pag. 651. Vid. & Act. Publ. Angl. Tom.;
II. Part. II. pag. 173. 189. & Part. III. pag. 30.
(d) Rapin Thoyras Hift, d'Anglet. Tom. III. pag. 127-129. 141-146.

(e) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1327. pag. 669. Froisfard. Vol. L. Chap. XX. ag. 21. Ad. Publ. Angl. Tom. II. P. II. pag. 196. Ibid. pag. 159. 198. 202.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 287

Si le mariage de Philippine obligea la Hollande à de gran- Gullaum des dépenses, celui de Marguerite ne lui fut pas moins à charge. Pour entendre ce point, il est nécessaire de toucher

en peu de mots les affaires de l'Empire.

Henri VII, qui avoit succédé à Albert I, étant mort en 1313, l'Empire sut vacant pendant quatorze mois par la dissension des Electeurs. Les Archevêques de Mayence & de Treves, Jean, Roi de Boheme, Waldemar, Marcgrave de Brandebourg, & Jean, Duc de Saxe, s'assemblerent à Francfort, & le 19 Octobre, 1314, ils élurent Louis, Duc de Baviere, Roi des Romains. L'Archevêque de Cologne, & Rodolphe, Electeur de Baviere, Palatin du Rhin, s'étant rendus à Saxenhausen, lui opposerent Frederic, Archiduc d'Autriche. Cette double élection alluma une guerre civile ; les deux Rivaux se livrerent une sanglante bataille, dans laquelle Frederic demeura prisonnier, & sut contraint, pour recouvrer sa liberté, de renoncer à son élection.

Sur ces entrefaites Beatrix, fille du Duc de Glogau, & L'Empereur seconde femme de Louis, étant morte, l'Empereur épousa épouseune filen troisiémes nôces Marguerite, fille du Comte de Hollande, le de Guillauqui s'étoit déclaré pour lui, & l'avoit utilement servi dans cette guerre. Nous voyons par une Lettre datée d'Aix-la-Chapelle, le 23 Novembre, 1314, que l'Empereur en récompense de ces services rendus, renonce en faveur de Guillaume » à tous les droits que les Empereurs ses prédécesseurs. » avoient eus sur la Hollande, la Zeelande & la Frise, à la » charge de l'hommage dû à lui & à l'Empire (a). L'Allemagne fut alors pacifiée; mais Jean XXII, ennemi personnel du Bavarois, lui suscita de nouveaux troubles en Italie. Il fulmina le 9 Décembre, 1323, une Bulle, par laquelle il enjoignoit à ce Prince de ne plus s'immiscer dans les affaires de l'Empire sous peine d'excommnication (b). Louis s'éleva contre l'injustice du Décret, & porta son appel au futur Concile (c).

(a) Hift. de la Paer. Tom. III. Liv. X. pag. 214. & dens la Not. (a).

Troubles de l'Empire.

<sup>(</sup>b) Raynald ad ann. 1323. n. 30. (c) Raynaldi ad ann. 1323. n. 32,

GOTLLAUME HI.

Jean realisa sa menace le 15 Juillet, 1324, par un second Bref, qui prononçoit l'excommunication, déclaroit Louis déchû de l'Empire, & délioit ses sujets du serment de fidélité. L'Empereur poussé à bout ne garda plus de mesures; il appella Petrus à Vineis, célébre Théologien de ce tems, & le chargea de sa désense. Celui-ci traita le Pape d'intrus, de perturbateur du repos public, & l'accusa d'hérésie. Le Pape fulmina en 1326 un réaggrave, & cita Louis devant fon Tribunal (a). L'Empereur se rendit en Italie, mais dans un état bien différent que le Saint Pere ne demandoit.

Guillaume Coconde lon gen-

1327.

Les Princes Ultramontains, qui tenoient le parti de Louis, le pressoient depuis long-tems de passer les Alpes; mais il manquoit de troupes & d'argent, & n'osoit se hazarder sans une bonne armée (b). Guillaume le secourut en cette occasion, & par son moyen il sut bientôt en état de partir. Nous avons une Lettre qu'il lui écrivit de Trente, du 13 Mars, 1327. L'Empereur presse le Comte de venir le joindre comme il l'avoit promis, & lui représente » qu'il y est doublement » obligé, & comme son beau-pere, & comme Membre de » l'Empire » (c). Guillaume étoit alors trop occupé des affaires d'Angleterre pour s'embarquer dans une expédition si lointaine. Louis lui récrivit de Come le 10 Avril, & le fit ressouvenir qu'il n'avoit entrepris la guerre d'Italie que par fon conseil, qu'il sui devoit son secours; & dans cette Lettre il le qualifie d'Illustre Membre du Saint Empire (d). Dans une troisième, datée de Milan le 20 Juin, il lui apprend son Couronnement, l'exhorte à ne pas souffrir que l'Usurpateur du Vicariat de Jesus-Christ leve une taxe sur ses Eglises, & l'autorise, en cas que son Clergé eût obéi, de condamner les Ecclésiastiques à lui payer le double au nom de l'Empereur des Chrétiens (e). Louis lui-même demanda peu de tems après quelque secours au Clergé d'Utrecht, qui le refusa (f).

(a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1316. pag. 653.

(b) Idem. ad ann. 1327. pag. 654. 655. (c) Liter. Ludov. apud Wilhelm. Procurat. ad ann. 1327. pag. 657. (d) Liter. Ludov. ibid. pag. 659. 660.

(e) Liter. Ludov. ibid. pag. 661. 662. (f) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1327. pag. 664.

Guillaume

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 289

Guillaume réussit mieux auprès des Laïques. Les Comtes Guillaume de Gueldre & de Juliers promirent de l'accompagner en Italie; le 19 Juillet, ayant mandé les Députés des Villes à marcher à son Katwyk, il fit reconnoître Guillaume son fils pour son secours. Lieutenant, & donna ses ordres pour les préparatifs de son voyage. Mais un différend qui s'éleva entre le Duc de Brabant & le Seigneur de Valkenburg, pour lequel le Comte s'intéressoit, retarda son départ; en même tems la Noblesse qui craignoit cette expédition, lui offrit une somme considérable & la sit avorter (a).

Cependant Louis ayant forcé le Pape de fortir de l'Italie, & de se retirer à Avignon, s'étoit fait couronner Empereur à Rome avec son Epouse, le 17 Janvier, 1328 (b). Maître dans la Capitale, il fit déclarer Jean XXII intrus dans le Pontificat, & Pierre Rainalucci fut élu fous le nom de Nicolas V. Cet Anti-pape se repentit bientôt d'avoir accepté une dignité qu'il n'étoit pas au pouvoir de l'Empereur de lui conférer; il demanda pardon de sa saute, & se réconcilia

avec Jean (c).

Sur ces entrefaites le Comte de Hollande accompagné de Guillaume son fils, des Seigneurs d'Arkel, de Brederode, au secours d'Egmond, de Wassenaar, de Haamstede, de Kruiningen, Flandre con-&c. & d'un bon corps de troupes, vint joindre à Arras Phi- tre les Villes lippe VI, Roi de France, qui marchoit au secours du Comte de Flandre pour l'aider à foumettre plusieurs Villes qui s'étoient révoltées contre leur Souverain. Les Rebelles, dans l'espérance de surprendre l'armée des Atliés campée près de Cassel, s'approcherent à couvert de la montagne, & fondirent tout-à-coup sur leur camp. Guillaume qui les avoit apperçus le premier, sortit avec sa Cavalerie, afin de donner à l'Infanterie le tems de se mettre en bataille. Son cheval ayant été tué fous lui, la Noblesse effrayée du danger qu'il

1328.

(a) Wilhelm. Procurat. ad pnn. 1327. 1328. & 1329. (b) Epist. Margar. Imper. apud Wilhelm. Procurat, pag. 69 t. Beka in Joan.

III. pag. 114.
(c) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1330. pag. 704. I ome III.

Oo



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 291 noncé au droit de voter; les autres s'étoient déclarés pour Gorllaune Jacques d'Oudshoorn, Doyen de la Cathédrale, qui fut confirmé par Henri, Archevêque de Cologne (a). Il jouit peu de sa dignité; la mort l'ayant enlevé le 20 Septembre de la même année (b), les Chapitres s'étoient pressés de lui substituer Jean de Bronkhorst. Le Comte de Hollande, celui de Gueldre, & le Duc de Brabant s'étoient réunis pour empêcher qu'il ne prît possession; & n'ayant pu y réussir, ils s'étoient adressés au Pape, qui, profitant de l'occasion pour étendre son autorité dans ces pays, avoit annullé l'élection, &, sur la présentation de Guillaume, nommé Jean de Diest. Le nouveau Prélat avoit pris possession de la Cathédrale à la Jean de Diest tête d'une armée, & Jean de Bronkhorst s'étoit démis volontairement, pour éviter l'effusion du sang Chrétien. L'Evêque siegea dix-huit aus dans une entiere dépendance du Comte de Hollande, dont le secours lui étoit absolument nécessaire pour se maintenir (c).

Le Leck s'étant débordé en 1324, la violence des eaux Autorité de emporta la digue, & la plus grande partie de la Hollande le Diocèfe, fut inondée. Le Comte se rendit à Utrecht pour presser l'Evêque & les Chapitres de réparer le désordre. La raison & la justice vouloient qu'ils s'y portassent d'eux-mêmes; cependant il fallut que le Comte les forçat de signer un Acte par lequel l'Evêque & la Cathédrale s'obligerent à cette dépense. Les quatre autres Eglises d'Utrecht resuserent absolument d'y Chapitres récontribuer. Guillaume indigné de leur dureté, fit au mois voltés & pude Mai suivant une course sur les terres de Mydrecht, appartenant au Chapitre de Saint Jean, enleva les bestiaux, & brûla les fermes. La sévérité de cette exécution effraya les Eglises rebelles, & la crainte que leur imprima cet exemple, les détermina à entrer, chacune pour leur part, dans les fraix d'une réparation, à laquelle tout le pays étoit intéressé (d).

(d) Wilhelm. Procurat, ad ann. 1325. pag. 630, 632.

Ooi

<sup>(</sup>a) Conclave Ultraject. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. I. pag. 125.

<sup>(</sup>b) Beka ubi supra. & Wilhelm. Procurat. ad ann. 1322. pag. 592. (c) Beka in Joann. III. pag. 113. 115.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 293 stein (a), & sur un ordre de sa main le Seigneur de Dui- Guillaums venvoorde quitta, deux ans après, les armes qu'il avoit prises pour venger la mort de son Escoutet, que les Trajectins avoient assassiné (b).

1333.

Guillaume voyant son autorité si bien établie dans le Diocese d'Utrecht & dans l'Oweryssel, s'affermit dans le dessein Entreprise sur qu'il avoit conçu depuis long-tems de se rendre maître de la Frise, ou du moins de l'Oostergo & du Westergo. Il avoit obtenu de l'Empereur, son Gendre, des ordres qui enjoignoient aux Frisons de le reconnoître pour leur Souverain. Ces Lettres sont datées du 14 Juin, 1330, & sont enregistrées dans

XLIII.

la Chambre féodale de la Haye (c).

Nous avons vu que l'Evêque d'Utrecht & le Comte de Hollande possédoient ces pays en commun (d); mais depuis dans la Frise. long-tems ces Souverains ne se méloient plus du gouvernement. Guillaume I qui, du vivant de son frere, avoit eu la Frise pour appanage, résidoit dans cette Province, & l'on ne trouve pas après lui qu'aucun des Evêques ou des Comtes se soit mêlé de leurs affaires. Florent V, selon quelques-uns, se sit reconnoître à Staveren, & certains Modernes parlent d'une descente sans succès que quelques Hollandois firent dans ce pays, en 1309 (e). Les Frisons, livrés à leur propre conduite, se donnerent des Juges dont ils s'ennuyerent bientôt. Quelques Chroniques rapportent même qu'ils députerent au Roi de Danemarc qui leur envoya un Gouverneur, & pour le rendre plus respectable il lui sit épouser sa sille; mais ce peuple incapable d'être dominé, ni de vivre libre, assassina, comme nous l'avons dit (f), ce Seigneur, & renvoya la Princesse à la Cour de son pere. Elle y accoucha d'un fils posthume que son ayeul fit élever avec soin. Le jeune homme fut à peine en âge de raison qu'il se proposa

Révolution

<sup>(</sup>a) Liter. Wilhelm. III. apud Matthaum de Jure Gladii. Cap. XII. pag. 176.

<sup>(</sup>b) Beka in Joann. III. pag. 114. 115. (c) Voyez l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 228. not. (1).

<sup>(</sup>d) Voyez ci-dessus. pag. 99. 127. (e) Ubbo Emmius Rer. Frisic. Lib. XIII. pag. 188, 189.

III.

пствагк.

Gereiause de venger la mort de son pere; mais n'ayant pu obtenir du Roi qu'un seul vaisseau, il suppléa, par son adresse, à la Leurs Chefs force qui lui manquoit. Il choisit le tems que l'Assemblée générale des Frisons se tenoit à Groningue, & jetta l'ancre dans l'Ems affez près de la Ville. Les Chefs de la Nation vinrent s'informer quel étoit le Capitaine de ce vaisseau & ce qu'il vouloit. Il répondit qu'il étoit fils d'un Négociant de Dantzick, qu'il voyageoit par curiosité, & les pressa de monter à son bord. La beauté & la propreté du vaisseau piquant la curiosité des Frisons peu saits à ce speciacle, ils se rendirent à ses prieres : le jeune homme leur sit servir un bon repas & des vins exquis, dont il avoir eu soin de se sournir. Ceux-ci n'étant point accourumés à ces boissons, s'enyvrerent facilement & s'endormirent. A peine furent ils dans cet état que le Danois leva l'ancre, & cingla à toutes voiles vers Coppenhague. On ne peut imaginer quel fut l'étonnement des Frisons, lorsqu'à leur réveil ils se virent en présence du Roi de Danemarc, qui leur reprochoit avec un air severe le meurtre de son Gouverneur. Ils s'excuserent de leur mieux, en rejettant la faute sur leurs peres, & le Roi se laissant toucher, leur pardonna, à condition qu'ils remettroient leur pays fous son obéissance. Il leur permit en même tems de députer l'un d'eux pour déterminer leurs Compatriotes à le reconnoître pour leur Souverain. Les Communes qui vouloient délivrer leurs Chess du danger qui les menaçoit, ne balancerent point à rentrer dans la dépendance que l'on exigeoit d'elles, & recurent un nouveau Gouverneur. Mais lorsqu'elles furent parvenues à leur but, elles le renvoyerent; & il est à présumer que ce fut sur cet événement que les Grietmans, les Juges & les Chefs des Eglises renouvellerent en 1323 les Loix d'Upstalsboom, & jurerent de défendre jusqu'à la mort la liberté qu'ils venoient de recouvrer (a).

Les Frisons founis par Guillaume.

Cet arrêté réveilla peut-être l'ambition de Guillaume, & le détermina à rétablir les anciens droits qu'il avoit sur ces

<sup>(4)</sup> Leges Upstalsboom. Art. I. apud Siccam. Leg. Frihon. pag. 53. Beningha Hist. de l'Oostfrise, Liv. I. Chap. CXXXIX. pag. 142.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 295 pays, & que l'Evêque n'étoit plus en état de lui disputer. Il Gottlavia nomma en 1325 deux Escoutets ou Juges à Staveren; mais l'Abbé de Saint Odulphe fouleva le peuple, qui chassa ces Officiers de la Ville, & rafa leurs maisons (a). Le Comte piqué de l'insolence des habitans, arma des vaisseaux qui commencerent à croiser sur les Frisons. Bientôt il ne parut plus aucun de leurs bâtimens sur la Zuiderzee, qu'il ne sût enlevé; & les Hollandois, dans une descente qu'ils firent, pillerent & brûlerent les environs de Marden. Les Frisons consternés de leurs pertes, & de la ruine de leur commerce, entrerent en négociation, & l'Abbé de Saint Odulphe même, à la tête de leurs Députés, conclut un Traité, en vertu duquel on céda au Comte le pouvoir de nommer les Juges & les Officiers. Le peuple juroit de leur obéir; la Noblesse promettoit de rendre hommage de ses terres dans le cours de deux ans, & tout le pays s'obligeoit de payer les taxes ordinaires (b).

Quelques Auteurs rapportent que les Députés présenterent à Guillaume un écrit contenant l'ancien cérémonial, qui de leur homse pratiquoit à la réception des Comtes (c). L'on présume que c'est le même qu'on garde encore dans la Chambre féodale de la Haye (d); & nous nous flattons que le Lecteur ne sera pas fâché de le trouver ici.

» Le Comte avertira de son arrivée six semaines avant " d'entrer dans l'Ooftfrise. Il arrivera dans Staveren par l'eau » de Suytvinde, & donnera connoissance de ses Patentes, qui » doivent être scellées par le Roi d'Allemagne. Il promettra d'observer une paix solide, & les Citoyens en seront ser-» ment de leur côté. Les Féodataires de la Couronne vien-» dront relever leurs fiefs. Après ces cérémonies il partira pour son pays appellé Hostand, situé dans le Kempenesse,

• d'où il ira à Aldanen, d'Aldanen à Vroonakker près de

<sup>(</sup>a) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1325. pag. 634. 635.

<sup>(</sup>b) Idem, ad ann. 1328. pag. 676. (c) Beka in Joann. III. pag. 114.

<sup>(</sup>d) Hift. de la Pats. Tom. III. Liv. X. pag. 2074

III.

Guillaums » Groenendaal, où tous les Frisons seront tenus de compa-» roître. Quatre des plus Nobles l'éleveront [ fur un bou-" clier], & tout le monde le reconnoîtra pour Seigneur : on

» le portera ensuite sur son Tribunal où il rendra justice, & » prononcera sur les crimes & trahisons qui auront été commis dans le pays, & ses hommes seront tenus de l'assister

» de leur conseil. C'est ainsi que ses Ancêtres avoient cou-

» tume de venir dans le pays (a) ».

Guillaume y exerce la jus-

Guillaume se conforma à ce cérémonial, & se sit reconnoître suivant l'ancien Formulaire. Il établit ensuite des Juges dans chaque Ville & dans chaque Bourg, & leur enjoignit de gouverner le pays selon les Loix & sans innovation. Il connut en même tems de l'affaire des Moines de Saint Odulphe, accusés d'avoir jetté leur Abbé par les fenêtres, parce qu'il vouloit réformer leurs mœurs; & après avoir fait punir les coupables, il renvoya les autres en possession de leurs biens, dont les Nobles les avoient dépouillés (b). Guillaume IV, son fils, suivit en 1344 la même forme de gouvernement dans l'Oostfrise (c).

Inondations.

1334.

Ces Pays furent tranquilles le reste du regne de Guillaume; mais ils fouffrirent beaucoup d'une inondation qui arriva en 1334. La Hollande & la Zeelande furent aussi maltraitées; les rivieres fortirent de leurs lits avec tant de violence, qu'elles emportoient les bestiaux, les hommes & les Villages (d). Il semble que le Kennemerland sut épargné, & nous trouvons l'année suivante, que le Comte augmenta les impositions de ce pays de deux deniers par arpent, pour soulager les Frisons (e). Cette même année Philippe VI, Roi de France, prévint

XLIV. Affaires de Brabant,

(a) Voyez Matthæi Anal. Vet. Evi. Tom. III. pag. 119. & ad Anonym. de Reb

(b) Petit Chron. de Holland. Tom. I. Liv. III. pag. 264.

(c) Voyez deux Lettres de Guillaume IV, dans Matth. Analect. Tom. III. pag.

(d) Chron. de Trajecto. apud Anal. Vet. Evi. Tom. V. par 547. Petite Chronique a la fin du Clerc Anonym. pag. 226.

(e) Manifest, de Rennemerl. pag. 8.

par

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. 297 par sa médiation une guerre cruelle qui menaçoit Jean III, Duc de Brabant. Onze de ses voisins s'étoient ligués contre lui; Guillaume III étoit du nombre (a), & il fut le plus difficile à calmer. Il s'étoit brouillé avec le Duc au sujet des frontieres du Hainaut & du Brabant (b). Cette affaire n'ayant aucune fuite, nous n'en parlerions point, si elle ne donnoit lieu à June remarque qui mérite quelqu'attention. Dans le Traité qui fut fait entr'eux, Guillaume III est qualifié seulement de Comte de Hollande & de Hainaut, & son fils y est nommé Guillaume de Hainaut & Comte de Zeelande (c); ce qui suppose que dès ce tems le Comte avoit mis son fils en possession de cette Province. L'époque de la cession n'est marquée dans aucun Auteur; mais en consultant les écrits de ces tems, on peut conjecturer que l'acte doit avoir été passé en

Guillaume céde la Zeo-

1331 ou en 1332 (d).

Obéi par ses Peuples, craint & respecté par ses Voisins; l'entredant de l'Alliance de Guillaume jouit jusqu'en 1337 d'une tranquilité parsaite; si l'Angleterre l'on en excepte les atteintes de la goute, à laquelle il étoit contrelaFransujet depuis plusieurs années, & qui commençoient à se faire ce. sentir plus fréquemment (e). La guerre que le Roi d'Angleterre, son gendre, méditoit contre la France, occupa les derniers tems de sa vie. Charles IV étant mort sans enfans. Edouard III prétendit à la Couronne en qualité d'héritier plus proche du sang, & soutenoit que le désaut du sexe, qui selon la Loi Salique, excluoit sa mere, étoit relevé dans sa personne. Les Etats de France assemblés déciderent que la Princesse n'avoit pu transmettre à son fils un droit qu'elle n'avoit pas elle-même, & reconnurent Philippe de Valois, quoique dans un degré plus éloigné; mais qui sortoit par les mâles de la Maison Royale. Edouard appella de ce Jugement

1337.

X. pag. 230.
(e) Wilhelm. Procurate ad ann, 1332, pag. 7172 Tome III.

<sup>(</sup>a) Beka ia Joann. III. pag. 115.
(b) Voyez Butkens Troph. de Brab. Preuves. pag. 174.
(c) Voyez Butkens ibid. Preuves. pag. 166.
(d) Liter. Wilhelm. III. apud Matthæum de Jure Gladii. Cap. XII. pag. 176;
Boxhorn sur Reigersb. Part. II. pag. 630. Conf. l'Hist. de la Patt. Tom, III. Liv.

Germanne à Dieu & à son épée, & commença dessors à menager l'alliance des Souverains voisins de la France. Il dépêcha pour cet effet Henri, Evêque de Lincoln, pour engager le Comte de Hollande, son beau-pere, à le seconder (a). L'Ambassadeur trouva Guillaume dans son lit retenu par un attaque de goute (b). L'ancienne amitié que ce Prince avoit eue pour la France, étoit refroidie par le mariage d'une fille de Philippe avec l'héritier présomptif du Duché de Brabant (c), qu'il avoit voulu menager pour Elifabeth, la quatrieme de ses filles. Piqué de la présérence, il ne sut pas difficile à déterminer, & pour donner un prétexte à la guerre, il colora sa déclaration de la nécessité de défendre les frontieres de l'Empire, dont il étoit Membre. Il signa son Traité le 24 Mai, 1337, & son fils y parut comme Comte de Zeelande. Ces Princes se réunissoient contre la France pour garder la bar-Conditions riere du côté de l'Allemagne Les deux Comtes s'engagerent

du Traité.

a fournir chacun mille hommes d'armes & plus, s'il en » étoit besoin, avec leur suite, qui devoient servir un an à la folde du Roi d'Angleterre, à raison de quinze florins de » Florence par mois. Edouard de son côté, s'obligeoit de » payer aux deux Comtes une pension de six mille livres. pour suppléer à celle que la France faisoit au Pere, » & consentoit que Crevecœur & les autres Places du » Cambresis, dont les Alliés se rendroient maîtres, sus-• fent réunies au Comté de Hainaut (d). Le même jour le » Comte de Zeelande s'obligea par un second Ace, à \* remplir les engagemens de son pere, en cas qu'il vint à mourir (e) ».

Mort de Guillaume

Cette précaution devint bientôt nécessaire. Les soins que Guillaume s'étoit donnés pour la réussite de cette négociation, empirerent sa maladie. Il ne survecut que quinze jours

(e) Ibid. rag. 169.

<sup>(</sup>a) Aca Publ. Angl. Tom. II. Par. III. pag. 140. 157. (b) Froissart. Vol. I. Chap. XXIX, pag. 33. (c) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1329. pag. 691. (d) Act. Publ. Angl. Tom, II. P. III. pag. 168. 169.

DES PROVINCES-UNIES. LIV. VII. 299
à fa conclusion. Le discours que Vossius lui fait tenir dans Guillaume
ces derniers momens, nous a paru rempli de maximes si
fages, que nous avons jugé, que le Lecteur ne seroit pas
fâché d'en trouver un extrait.

" L'état où je suis, mon fils, m'avertit qu'il faut nous · séparer, & ma tendresse m'engage à vous communiquer " des pensées qui sont les fruits d'une longue expérience. La " sagesse n'est pas un don de la naissance : elle est le fruit de la " réflexion, & la dissipation retarde ses progrès; elle n'arrive fouvent qu'avec la vieillesse. Faites vos efforts pour la pa-" rer des fleurs de votre jeunesse. Vous ne manquerez pas 33 d'y réussir en pratiquant les maximes que je vais vous donner. Il a plu à la Providence de vous mettre à la tête d'un " Peuple naturellement attaché à ses Souverains. Songez " que vous lui devez l'exemple, si vous voulez qu'il marche " dans le chemin de la vertu. La crainte du châtiment rap-" pelle quelquefois ceux qui s'égarent; mais la punition ne \* doit suivre que quand on n'espere plus de retour. Le Sou-" verain doit obéir aux Loix, s'il veut y ployer ses Sujets, & pefer au poids du Sanctuaire les fecours qu'il demande " à son Peuple. Qu'il cherche alors à lui persuader qu'il fournit librement ce qu'on le force à retrancher de sa sub-" sistance, de peur qu'il n'envisage la contrainte comme un " acte de tyrannie. Un Peuple libre est naturellement indis-» posé contre le Despotisme; la persuasion lui fait offrir ce que le commandement n'arrache qu'avec peine. La Nation " fur laquelle vous allez regner, facrifie ses besoins à l'utilité de l'Etat, & refuse son superflu, quand elle se croit inutile " à la Patrie. Menagez le cœur de vos Sujets, & l'amitié de » votre Noblesse. Songez que les bienfaits ne peuvent esfacer " l'offense, & que ce remede est souvent dangereux. Le Hol-" landois est lent à concevoir de la haine; mais il la garde " long-tems, & scait même la dissimuler. Si l'on vous force » d'employer le glaive vengeur, servez-vous en de saçon • que le coupable croye que vous lui faites grace. Sçachez que la douceur & l'équité assujettissent ceux que la rigueur.

Guillaunt » & la violence revoltent. J'ai fouvent éprouvé qu'on a plus » de satisfaction à sauver un innocent, qu'à punir mille criminels. La sévérité est cependant nécessaire; on ne peut » contenir ceux que l'impunité rassure. La paix est présé-» rable à la guerre; mais un Souverain ne doit jamais facri-33 fier l'honneur ou les intérêts de son Etat. Votre Peuple est prompt à prendre les armes; mais il les quitte avec la même facilité. Il se rebute aisément, quand il n'a que la gloire » pour objet. Avant de rompre avec un Voisin, faites connoître à vos Sujets la nécessité de le faire. L'homme sou-» tient avec opiniâtreté ce qu'il approuve. Les Hollandois » ne peuvent supporter ni l'indépendance, ni la servitude. » Si vous voulez être tranquile, gouvernez-les avec fermeté; mais cachez la main qui les force d'obéir. Un cœur bien » né ne connoît de fatisfaction que dans la vertu; la louange » qu'on ne mérite pas, devient un reproche. Eloignez de » vous les Flatteurs; ils naissent sous les pas du Prince qui » les écoute, & fuyent celui qui rejette leur poison. L'homme » qui mandie des éloges pendant sa vie, les mérite rarement après sa mort. Soyez ferme dans le malheur, » modéré dans la prospérité. N'oubliez jamais que l'U-» nivers a les yeux ouverts sur vous, & que vous êtes » comptable de toutes vos actions au moindre de vos Su-» jets (a). » Guillaume mourut à Valenciennes le 7 Juin, 1337 (b). Il eut de son mariage avec Jeanne de Valois, Guillaume qui lui succéda, Marguerite, Philippine, Jeanne

Ses Enfans-

& Elisabeth.

& puissance.

L'alliance de la France contribua beaucoup à l'augmentation de son autorité; il regna plus despotiquement qu'aucun de ses Prédecesseurs. Allié, par lui-même avec la France, par ses filles avec l'Angleterre & l'Empire, & d'amitié avec la Boheme, il secoua le joug des Flamands & des Brabançons, il affranchit la Zeelande & la Sudhollande de

(a) Vossii Annal: Holl. Lib. III. pag. 259. (b) Beka in Joann. III. pag. 115. Fragment. Chron. Vet. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. I. pag. 63. Froissatt. Vol. I. Chap. XXX. pag. 33.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VII. l'hommage que ces Souverains prétendoient; il se rendit le GUILLAUME maître dans le Diocese d'Utrecht, & soumit les Frisons. Brave soldat, bon Capitaine, sage dans le conseil, hardi Son caractere. dans l'exécution, sevére dans le gouvernement, il étoit doux & facile dans la société. On le blâma de s'être trop occupé des affaires du dehors, & les Hollandois avoient peine à s'accou-

tumer à ses voyages dans le Hainaut (a).

Son zéle pour la justice le rendoit inflexible dans la punition des Officiers qui abusoient des droits de leurs charges, ou qui prévariquoient dans leurs fonctions. On raconte à ce sujet que le Baillif de la Sudhollande, ou, selon d'autres, du Kennemerland, ayant fait dérober à un paysan une vache parfaitement belle, & d'un si grand produit, qu'elle seule nourrissoit sa famille, le Villageois qui connoissoit l'équité de son Souverain, vint à Valenciennes lui porter ses plaintes. Guillaume manda dans l'instant le Grand-Baillif, & lui ordonna d'amener avec lui son Subalterne. A leur arrivée il les confronta avec le paysan, & le fait étant avéré, il condamna le Grand-Baillif à payer cent écus d'or, pour le punir du peu d'attention qu'il avoit à la conduite de ses Lieutenans. & fit couper la tête au prévaricateur (b).

On lui donna peu avant sa mort l'épithete de Bon (c). sans qu'on sçache trop sur quel sondement. La façon, dont il de Bontraita l'Evêque d'Utrecht, & la défense qu'il fit aux Eccléfiastiques d'acquerir des terres (d), n'engagerent pas le Clergé à lui donner ce titre. Mais quelquefois une seule action procure aux Princes des titres qu'on leur refuseroit, si l'on

confultoit le cours de leur vie (e).

Marinus Sanuto, Venitien, qui s'étoit mis en tête de

(a) Wilhelm. Procurat ad ann. 1323. pag. 609. 610.

(e) Hift, de la Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 2364

Son furnom

<sup>(</sup>b) La Chronique de Goude, pag. 98. Beka augmenté dans Scriverius sur

cette Chronique. pag. 270.
(c) Wilhelm. Procurat, ad ann. 1328. pag. 682. Fragment. Chron. Vet. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. I. pag. 61. 62.

(d) Lettre de Guill. III. dans Brand. Hist. de la Réforme. Tom. I. pag.





## LIVRE VIII.

# SOMMAIRE.

I. OUILLAUME IV, vingtiéme Comte de Hollande; I inauguré. Alliance renouvellée avec l'Angleterre. Ligue contre la France. Assemblée. Son ardeur rallentie. Le Roi d'Angleterre Vicaire de l'Empire dans les Pays-bas. II. Erection de la Gueldre en Duché, avec le droit de battre monnoye. L'Empereur ordonne aux Villes d'entrer dans la Ligue contre la France. III. Guillaume retiré de la Ligue. Il passe en France. Le Hainaut ravagé. Mauvais succès d'Edouard. IV. Guillaume rentré dans la Ligue. La guerre déclarée à la France. Activité de Guillaume. Le Hainaut saccagé. Avantages des Anglois sur les François par mer. Siege de Tournay. V. Fables au sujet des Croisades de Guillaume. Il marche au secours de l'Ordre Teutonique. Institution de l'Ordre. Affront fait à Guillaume. Le Grand-Mastre puni. La Couronne Impériale & l'érection de la Hollande en Duché refusées par Guillaume. VI. Troubles d'Utrecht. Le Comte de Hollande Tuteur de PEvéché. Il marche contre les Trajectins. Leur défaite redoublée. Le siege d'Utrecht levé. Treve. VII. Expédition malheureuse du Comte contre les Frisons. Sa défaite. Sa mort. Vengeance terrible de la Comtesse. Ses nouveaux Réglemens pour les Fiefs. VIII. MARGUERITE, vingt-unième (Comtesse) de Hollande. Jean de Beaumont Administrateur. Mouvemens en Angleterre. Marguerite nommée Comtesse par l'Empereur, son mari. Les Provinces déclarées indivisibles. Arrivée de Marguerite. Son inauguration. Son rappel en Allemagne. Guillaume son fils reconnu son Lieutenant. IX. L'Evêque d'Utrecht envahit la Hollande. Guillaume marche contre lui. Les Trajectins victorieux. Renouvellement de la Treve. L'Evêque abandonne son Diocese. X. Partage entre les enfans de Marguerite. Elle

SOMMAIRE, Liv. VIII. céde à Guillaume la Hollande, la Zeelande & la Frise. Elle en reprend possession. Guillaume proclamé de nouveau. Marguerite appelle les Anglois à son secours. XI. Origine des Partis des Cabeliaux & des Hoekins. Châteaux des Hoekins rasés. Premier usage de la poudre à canon. Combat par mer entre Marguerite & Guillaume. Marguerite victorieuse sur les Hollandois. Ligue des Cabeliaux contre Marguerite. Albert, frere de Guillaume, reconnu son successeur. Lique des Hoekins contre Guillaume. Ligue particuliere des Villes. XII. Second combat par mer. Guillaume victorieux sur Marguerite & les Hoekins. Négociations de Paix. Mariage de Guillaume. Reconciliation entre la mere & le fils. Mort de Marguerite. XIII. GUIL-LAUME V, vingt-deuxiéme Cômte de Hollande. Affaires d'Utrecht. Ligue contre l'Evéque. La Hollande & l'Evêché rayagés. Défaite des Trajectins. Paix. XIV. Affaires de Brabant. Le Pays de Heusden cédé à Guillaume. Sa reconciliation avec l'Angleterre. Egaremens de son esprit. Il est enfermé au Quesnoy. XV. Division des Partis pour la Tutele. Albert reconnu Protecteur. Changemens dans les Magistrats & les Charges. Hostilités contre les Cabeliaux, Le Château de Heemskerk réuni au Domaine. Châteaux des Hoekins rafés par ceux de Delft. Siege & prise de Delft. Punition des Revoltés. Puissance & caractere d'Otton d'Arkel. XVI. Troubles de Gueldre. Elle déclare la guerre à la Hollande. Paix. Albert cherche à se faire inaugurer Comte. L'Angleterre exclue de la succession par les Etats. Patentes de l'Empereur en faveur d'Albert. XVII. Affaires d'Utrecht. Guerre entre les Trajectins & les Hollandois. Paix. XVIII. Contestations avec le Brabant touchant le pays de Heusden. Hostilités ouvertes. Paix. Emeute à Haarlem.

XIX. Troubles de Flandre. Albert Médiateur entre le Comte

SOMMAIRE, Liv. VIII. Hollande. Assassinat de sa Mastresse. Il marche contre les Hoekins. Altena pris & rasé. Bois-le-duc investi & abandonné. Les Châteaux des Hoekins rafés. Exil de Guillaume, Comte d'Oostervant. Origine de Purmerende. Rappel de Guillaume. XXII. Troubles de Frise. Factions des Verkoopers & des Schieringers. Ligue d'Albert contre les Frisons. Ligue des Frisons. Leur défaite. Albert proclamé Seigneur de Frise. XXIII. Revolte des Frisons. Il sont battus & soumis. XXIV. Nouvelle Révolte des Frisons. Treve. Mauvais etat des Finances. XXV. Guerre d'Arkel. Ligue d'Albert contre lui. Alliance avec Utrecht. Ligue d'Arkel contre Albert. Siege & prise du Château d'Arkel. XXVI. Mort d'Albert. Son caractere. Sa femme. Ses enfans. Son infolvabilité. XXVII. GUILLAUME VI, vingt-quatriéme Comte de Hollande. Inauguré. Nouveaux troubles entre les Partis, Emeute à Dordrecht. Paix. XXVIII. Guerre d'Arkel continuée. Siège & prife de ses Châteaux. Origine de l'Emblême du Jardin de Hollande. Treve avec d'Arkel. Rompue. Les d'Arkel pere & fils brouillés. Reconciliés. Leurs sujets révoltés. Gorinchem rendu au Comte. Repris par d'Arkel. Guerre avec la Gueldre.Treve. XXIX. Troubles de Liege. Défaite des Liegeois. Affaires de Brabant. Contestations sur Egmond. XXX. Nouvelle guerre & paix avec la Gueldre. Conspiration contre Guillaume. XXXI. Mariage de Jaqueline avec le Duc de Touraine. Affaires de France. Les d'Egmond condamnés. Particularités sur Gaafbeek. XXXII. Troubles d'Utrecht. Appaisés. Les Hollandois chassés de la Frise. Treve avec les Frisons. Le Duc de Touraine devenu Dauphin.XXXIII. L'Empereur Sigismond en Hollande. Guillaume l'accompagne en Angleterre. Le Dauphin amené en France. Sa Mort. XXXIV. Jaqueline reconnue héritiere. Mort de Guillaume. Ses qualités. Sa Femme. Ses Enfans. XXXV. JACQUELINE vingt-cinquiéme (Comtesse) de Hollande. Inaugurée. Ysselstein pris & repris. Mouvemens des Hoekins. XXXVI. Ligue de Jean de Baviere. Gorinchem pris & repris. Second mariage de Jaqueline avec le Duc de Brabant. Contestations sur les dispenses. XXXVII. Mouvemens de Jean de Baviere. Il prend le titre de Comte. XXXVIII. Ligue contre Dordrecht. Siege de Dordrecht. Leve. Prise de Rotterdam. Traité de Jean Tome III.

SOM MAIRE, Liv. VIII.

de Baviere avec Jaqueline. XXXIX. Usurpations de Jean de Bariere. Ligue contre lui. Siege de Leide. Dessein du Duc de Gueldre sur Amersfoort. Manqué. XL. Désunion entre Jaqueline & son mari. Leide pris par Jean de Baviere. Le Burggraviat de Leide réuni au Comté. Vues de Jean de Baviere sur Utrecht. Sur le Brabant. Siege de Gertrudenberg. XLI. Jaqueline abandonne son mari. Le Frere du Duc de Brabant nommé Ruwaard. Traité défavantageux du Duc avec Jean de Baviere. Jaqueline projette un autre mariage. Troubles de Brabant. Gertrudenberg pris par Jean de Baviere. XLII. Son expédition contre la Frise, Jean reconnu Seigneur. XLIII. Incendie à Amsterdam. Inondation terrible. Le Duc de Brabant rétabli. Les Frisons revoltés. XLIV. Jaqueline passe en Angleterre. Mouvemens des Puissances intéressées. Son troisiéme mariage avec le Duc de Glocester. Elle repasse la mer. XLV. Mouvemens de Philippe, Duc de Bourgogne. Il déclare la guerre à Glocester. Négociations avec la mere de Jaqueline. Echouses, Jaqueline prisonniere à Gand. Sa fuite. XLVI. Mort de Jean de Baviere. Philippe nommé Ruwaard. Le Duc de Brabant nommé Comte. Schoonhoven affiegé & abandonné. Victoire de Jaqueline sur les Cabeliaux. Défaite des Anglois. XLVII. Siege de Haarlem. Levé. La Hollande ravagée par les Kennemers. Siege de Hoorn. Défaite des Kennemers. Vengeance des Hoekins sur Enkhuizen. Les Kennemers punis. XLVIII. Siege & prise de Zevenbergen. Jaqueline abandonnée par Glocester. Mort du Duc de Brabant. Siege d'Amersfoort. Levé. XLIX. Les Hoekins battus par mer. Philippe marche contre Jaqueline. Traité. Philippe reconnu Ruwaard. L. Troubles d'Utrecht. Alliance de l'Evéque avec Jaqueline. Sa treve avec Philippe. Retablissement du Commerce. LI. Philippe inauguré Comte de Namur & Duc de Brabant. Paix avec les Trajectins. LII. Malheurs de Jaque. line. Son quatrième mariage avec Borselen. Condamnation de Borselen. Jaqueline cede sa Souveraineté. Philippe inauguré Comte. Mort de Jaqueline.





IV.

Comite Hollandiæ, nuper Comite Willelmo Bono defuncto. Le nouveau Comte ajoute aux engagemens de son pere » l'o- bligation de fecourir Edouard de mille hommes d'armes. » s'il est élu Roi des Romains, ou créé Vicaire de l'Empire. » LeRoi de son côté promet de sournir à chaque homme quin-» ze florins de Florence par mois, & d'en payer à Guillaume " deux cens mille, ce qui fait trente mille livres sterling. On convint, au cas que l'Angleterre sut attaquée, qu'Edouard » pourroit lever dans les Etats du Comte encore mille hom-» mes à ses fraix, à condition de ne faire ni paix ni treve » que du consentement de Guillaume, de stipuler pour pré-» liminaire la liberté des prisonniers, & de l'indemniser » des chevaux qui seroient estropiés ou perdus, suivant l'es-\* timation des Comtes de Gueldre & de Huntington \*. Ce Traité fut signé le 12 Juillet, 1337, environ un mois après la mort de Guillaume III (a).

Cette négociation fut conduite par un certain Nicolas de Dordrecht, Clerc du Comte, & nous voyons que le Roi d'Angleterre lui donna pour recompense deux cens florins d'or de Florence, & lui promit une pension de la moitié jus-

qu'à ce qu'il pût lui donner un bénéfice (b).

Assemblée de la Ligue.

1308.

Guillaume III avoit entraîné dans cette Ligue le Duc de Brabant, les Comtes de Gueldre, de Cleves, de la Marck, de Juliers, & Jean de Beaumont son oncle. Edouard passa la mer l'été suivant, & se rendit à Anvers, où tous les Conféderés devoient se trouver, afin de conférer avec lui sur les projets de la guerre; mais il femble que la mort de Guillaume III avoit refroidi tous les cœurs, ce Congrès se rompit sans rien conclure. Les Princes des Pays-Bas se rassemblerent en Août à Hall, & firent sçavoir au Roi d'Angleterre, qu'étant Membres de l'Empire, ils ne pouvoient déclarer la guerre à la France, sans être autorisés par leur Chef, & que pour obtenir fon confentement il devoit appuyer sur l'usurpation que Philippe venoit de faire de la Ville Impériale de Cam-

Son ardeur rallenue.

> (a) Vid. Conventiones cum Comite Holland. &c. dans le Corps Diplomate abi supra. Act. Publ. Angl. Tom. II. P. III. pag. 179. (b) Act. Publ. Angl. ibid. pag. 177.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 309

bray. Edouard suivit leur conseil, chargea le Comte de Ju- Guziaume liers de cette négociation, & l'adressa à l'Imperatrice, sa bellefœur, qui le seconda si bien qu'il obtint une reponse savorable contre l'attente des Princes des Pays-Bas, qui croyoiene éluder par ce moyen les engagemens qu'ils avoient pris avec

le défunt Comte de Hollande (a).

L'Empereur autorisa non-seulement les Princes à prendre Edouard nomles armes pour garder les frontieres de l'Empire, mais il donna mé Vicaire de le commandement des armées au Roi, son beau-frere, avec le titre de Vicaire dans les Pays-Bas, le pouvoir de forcer ses Vassaux à sournir leur contingent, & le droit de battre monnoye en son nom (b). Cette dignité de Vicaire de l'Empire. acceptée par Edouard, fit craindre à Benoît XI, qu'il ne se format une liaison trop étroite entre l'Angleterre & l'ennemi du St. Siege; &, pour la rompre, ou la prévenir, il engagea adroitement Edouard à y renoncer dès l'année suivante, sous

prétexte qu'elle avilissoit sa Couronne (c).

Quelque court qu'ait été ce Vicariat, il mériteroit de notre part une attention singuliere, s'il étoit vrai que le Roi s'en trigée en Dufût servi pour ériger en 1339 la Gueldre en Duché, comme che. l'avance l'Historien Anglois (d). Mais il paroît par le Diplome qui fut accordé à Renoud II, alors Comte de Gueldre, dont la date est de cette année (e), que ce sut l'Empereur qui fit l'érection, & l'on n'y trouve aucune mention d'Edouard. Nous remarquerons que ce Diplôme donne à la Gueldre le droit de battre monnoye au même titre & à la même valeur le droit de batque celle de Hollande: d'où l'on peut conclure que les Comtes de Hollande étoient depuis long-tems en possession de ce droit, quoiqu'on ne puisse justifier ni du tems, ni du Souverain qui les avoit autorisés. Il suit même de-là que leur monnoye étoit courante dans l'Europe, puisque l'Empereur la

1339.

Elle obtient

(a) Froissart. Vol. I. Chap. XXXIII. pag. 17. 38.

<sup>(</sup>b) Idem. Chap. XXV. pag. 30. (c) Act. Publ. Angl. Tom. It. P. IV. pag. 37. 38. 53. Conf. l'Hist. de la Patr.

Tom. III. Liv. X. pag. 241.

(d) Rapin Thoyras Hist. d'Anglet. Tom. III. pag. 174.

(e) Voyez le Recueil des Macards de Gueldre Tom. I. Prélimin. pag. 1. Voyez aufli Froillart. Vol. I. Chap. XXXIII. pag. 28,

GUILLAUME

donnoit pour modele à l'établissement qu'il faisoit alors dans la Gueldre (a). La feule piece qui subsiste du Vicariat d'Edouard, est l'Acte, par lequel il s'oblige en cette qualité, d'indemniser Guillaume des pertes qu'il pourroit souffrir en

défendant les frontieres de l'Empire (b).

L'Empereur ordonne aux Villes de mar-France,

Cependant Edouard ayant signifié sa mission aux Conséderés, resolut de commencer la guerre par le siege de Camcher contre la bray (c). L'Empereur, afin de fortifier d'autant plus le prétexte qu'on avoit pris dans cette guerre de désendre les frontieres de l'Empire, écrivit aux Villes de Hollande, pour les exhorter à envoyer leurs milices joindre l'armée de Guillaume. Nous rapporterons celle qui fut adressée au Magistrat de Haarlem, pour preuve que ces Villes étoient alors regardées comme Impériales.

" Louis, par la grace de Dieu, Empereur toujours victo-

» Aux Prudens Hommes, Bourgmestre, Echevins & » Conseillers de la ville de Haarlem, sa Clemence & tout

» Ayant favorablement écrit par Lettres de Notre Majesté » au Noble Guillaume, Comte de Hollande, que pour avan-

» cer le droit de notre Empire, il mette avec nous nombre

\* convenable de troupes sous les armes contre Philippe, se » gouvernant comme Roi des François, Nous ordonnons

» & exhortons de la maniere la plus sérieuse, en conséquence

• de la fidélité que vous nous devez & à l'Empire, que vous

» ayez attention de mettre sur pied vos gens d'armes, & de » vous transporter avec eux à l'armée de votre Comte. Vous

» pouvez vous assurer, que nous aurons toujours devant les

" yeux la diligence que vous marquerez en cette occasion.

Donné à Francfort, &c. (d) ».

Les Villes se conformerent aux ordres de l'Empereur, &

III. Guillaume

(a) Voyez l'Hist. de la Patr. ubi supra. pag. 142.
(b) Act. Publ. Angl. Tom. II. P. IV. pag. 50. c. 1. & 2.
(c) Froissat. Vol. I. Chap. XXXIII. pag. 17.
(d) Vid. apud Bekam in Joann. III. pag. 115. Joann. à Leydis. Lib. XXVIII.
Cap. 3. Vid. & Boxhorn. Theatr. Urb. Holl. pag. 133.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 311 toutes ces troupes ayant joint les Anglois, investirent Cam- GUILLAUME bray. Mais Edouard trouvant la place trop forte & trop bien munie, & jugeant que le siege tireroit en longueur, aban- Ligue. donna le siege pour entrer en France (a). Guillaume s'opposa vivement à ce projet & resusa de le suivre, sous prétexte qu'il n'étoit obligé de servir que sur la frontiere de l'Empire (b. Le Roi d'Angleterre, piqué de sa retraite, conduisse son armée par le Hainaut qu'il n'épargna point (c), quoi- ravagé. qu'il eût juré de protéger les Etats de tous ses Alliés (d). Le Comte ne respirant que la vengeance, passa du côté des François à la tête de cinq cens lances (e): Philippe s'étoit campé François. à Vironsosse, poste entouré de marais, & qu'on ne pouvoit aborder que par des défilés. Persuadé qu'une armée composée de tant de Nations dissérentes, se dissiperoit d'elle-même, aussitôt que les vivres viendroient à manquer, & voyant l'hyver approcher, il ne vouloit pas risquer le sort d'une bataille. L'évenement justifia sa conduite, & sur la sin de l'automne Edouard repassa la mer, sans avoir retiré le moin-inutile d'Edre avantage de sa campagne (f).

Guillaume ne resta pas long-tems dans le parti de la France. Les Habitans de Hatpre, petite ville du Hainaut, ayant fait rentre dans la une course dans le Cambresis, les François, pour s'en ven-Ligue. ger, envoyerent un détachement, qui reduisit la Ville en cendres. Cette exécution déplut au Comte à tel point, qu'il rentra sur le champ dans la Ligue. Il convoqua le Conseil de ses trois Provinces à Bergues dans le Hainaut, & l'Assemblée résolut de déclarer la guerre à la France. On dressa le Manifeste, qui sut signé du Comte, de la Noblesse, & vraisembla- la guerre à la blement des Députés des Villes. L'Abbé de St. Crêpin fut chargé de le porter au Roi (g). Guillaume, à la tête de sa Cavalerie, commença les hostilités par une course dans la Pi-

Le Hainaut

passe aux

1340.

<sup>(</sup>a) Froisfart. Vol. I. Chap. XXXIX. pag 43.

<sup>(</sup>b) Idem, ibid.
(c) Idem. Chap. XL. pag. 43. Chap. XLV. pag. 49.
(d) Act. Publ. Angl. Tem. II. P. IV. pag. 50.

<sup>(</sup>e) Froissart, Vol. I. Chap. XLI. pag. 45.
(f) Idem, Chap. XLIII. pag. 47.
(g) Froissart, Vol. 1. Chap. XLVI. pag. 50. 51.

GUILLAUME IV.

Activité de Guillaume.

Nouveaux ravages dans le Hainaut

La flotte Françoise battue par les 'Anglois-

Siege de Tournay.

Treve.

1341.

cardie, & voyant que les Anglois ne se pressoient pas d'arriver, il remit le commandement de ses troupes à Jean de Beaumont, son oncle, & partit pour hâter l'ouverture de la campagne. Il se rendit d'abord à la Cour de l'Empereur, d'où il passa en Angleterre; pendant son absence les François ravagerent cruellement le Hainaut (a).

Les Anglois s'étant enfin mis en mer dans le mois de Juin. leur flotte rencontra celle de France dans le Zwin, l'attaqua à la hauteur de l'Ecluse, la battit (b), & mit des troupes à terre sur les côtes de Flandre. Edouard ayant notifié son arrivée aux Alliés, marqua Vilvoorden pour le rendez-vous général, où le Comte de Hollande le joignit (c). On resolut dans le Conseil de faire le siege de Tournay, & cette Place fut investie à la fin de Juillet. Pendant ce siege Guillaume s'étant détaché de l'armée, s'empara de Mortagne, de Saint-Amand, & de quelques autres Places (d).

Cependant le Roi de Navarre, alors dans le Camp des François, trouva moyen de lier une négociation avec Jeanne de Valois, Comtesse Douairiere de Hollande. Le Duc de Brabant s'y joignit, & par leur médiation on convint d'une treve de neuf mois, pendant laquelle on devoit travailler à conclure la paix (e). Le succès de cette négociation ne put consoler la Comtesse du chagrin qu'elle avoit eu de voir son fils en guerre avec son frere. Elle en conçut un dégoût si grand pour le monde, qu'elle se retira dans l'Abbaye de Fontenelle près de Valenciennes, & se sit Religieuse (f).

Si Guillaume a combattu contre les Infidéles?

Quoique cette guerre n'ait fourni aucun évenement considérable, nous avons cru devoir entrer dans quelque détail, pour refuter les fables que quelques Auteurs ont avancées. Ils disent que Guillaume ne trouvant dans les Pays-Bas au-

(a) Idem. ibid. pag. 51. 52. Chan. XLVIII. pag. 54. Chap. XLIX. pag. 57 Contin. Chron. de Nangis ad ann. 1339.

(b) Frontart Vol. I. Chap. LIII. pag. 62. & Contin. de Nangis ad ann. 1340. Vid. & Act. Publ. Angl. Tom I. P. IV. pag. 79. 80. (c) Froissart ubi fugra.

(d) dem. Vel. I. Chap. LX. LXI. pag. 68. 69. (e) Idem. Chap. LXIV. pag. 72-74. & Contin. de Nangis. ad ann. 1340.

(f) Contin. Chron. de Nangis ad ann. 1341.

cune

DES PROVINCES:UNIES. Liv. VIII. 313 cune occasion de contenter son humeur guerriere, passa en Gottileme Espagne au secours des Chrétiens, qui étoient en guerre contre les Maures; qu'il contribua au gain de la bataille de Saragosse & à la prise de cette ville; & que la paix étant faite, il alla à Jerusalem visiter les Saints Lieux (a). Mais il paroît que ces Ecrivains ont confondu l'oncle & le neveu. Ce fut Jean de Hainaut, Comte de Beaumont, qui fut en Efpagne en 1331, & signala son courage contre les Maures (b). Leur méprise tombe également & sur la personne du Prince, & fur le tems du voyage: nous avons une preuve incontestable que le Comte de Hollande étoit alors dans le Hainaut. par les Lettres qu'il fit expédier aux Habitans de Dordrecht, auxquels il confirma la liberté du commerce avec les Oosterlingues, pour les indemniser d'un incendie qui avoit consumé une partie de leur Ville. Elles sont datées de Bergues du 22 Août, 1338 (c).

Deux ans après il marcha au fecours des Chevaliers Teutoniques, auxquels il s'intéressoit; ayant fait du vivant de son au secours pere deux voyages en Prusse, le premier à l'âge de onze ans des Chevaliers en 1329 avec le Roi de Boheme, & le second vers 1334 (d). Cependant on peut croire que la nécessité de protéger le commerce que ses sujets faisoient dans la mer Baltique, infestée par les pirateries des Lithuaniens, sut le principal motif de cette expédition. Il profita d'un tournoi qu'on célébroit à Haarlem, pour engager un grand nombre de ceux qui s'y trouverent, à l'accompagner; & la nouvelle que l'on reçut sur la fin de ces fêtes que les Chevaliers Teutoniques avoient perdu une grande bataille, détermina la Noblesse à ce voyage.

L'Ordre Teutonique avoit été institué à Jerusalem dans le même tems & dans les mêmes vûes que celui des Templiers, decet Ordre. Les Sarrasins ayant conquis la Terre Sainte, leur Grand

Guillaum#

1342,

Institution

Tome III.

<sup>(</sup>a) Joan. à Leydis. Lib. XXVIII. Cap. 2. Vossii Annal. ad ann. 1343.

<sup>(</sup>b) Wilhelm. Procurat ad ann. 1331. pag. 712. (c) Apud Boxhorn Theatr. Urb. Holl, pag. 102. Balen Descript. de Dor-

drecht. pag. 737.
(d) Beka in Joann. IV. pag. 118. Fragment. Veter. Chron. apud Matthæum Anal. Vet. Ævi. Tom. I. pag. 61. Joann. à Leydis. Lib. XXVII. Cap.

OUILLAUME.

Maître les ramena en Allemagne en 1226, & l'Empereur leur donna des établissemens sur la frontiere de la Marche de Brandebourg, à condition de subjuguer & de convertir les Idolâtres qui demeuroient alors dans la Prusse. Les Chevaliers avoient conquis une grande partie de cette Province; mais les Lithuaniens plus opiniâtres & plus braves que les Prussiens, résistoient à leurs efforts. La Maison d'Autriche, le Roi de Boheme & le Marggrave de Brandebourg ne les secouroient que foiblement. Henri, Archevêque de Cologne, leur mena en 1255 une bonne troupe de gens de guerre (a). Mais ces recrues, trop foibles pour terminer la guerre, ne servoient qu'à les exposer de plus en plus à la sérocité des Lithuaniens & des Russes leurs Alliés (b).

Guillaume est remercié.

Ce fut dans ces circonstances que Guillaume partit à la tête de quatre cens Cavaliers & d'une brave troupe de foldats (c);& arrivé sur la frontiere, il offrit ses services à Henri d'Arsberg, alors Grand Maître des Chevaliers. Celui-ci craignant l'ambition d'un jeune Prince qui se voyoit à la tête d'une Noblesse st nombreuse, lui sit dire qu'il venoit de remporter une victoire complette, & le remercia de ses offres. Ainsi cette troupe sut obligée de revenir sur ses pas. Les Chevaliers Teutoniques furent indignés du procédé de leur Grand Maître, & le déposerent peu après (d).

Il refuse la périale,

de son Comté en Duché.

Les Historiens ajoutent que le Comte à son retour trouva Couronne In- les Princes de l'Empire assemblés à Cologne, qu'ils lui offrirent la Couronne Impériale, & qu'il la refusa par considé-Et l'éredion ration pour Louis, son beau-frere (e). On rapporte même, que cet Empereur ayant voulu ériger la Hollande en Duché, Guillaume eut assez de modération pour ne point accepter un titre qui pouvoit devenir onéreux à ses sujets (f).

> (a) Fleury Hist. Ecclesiast. Tom. XV. pag. 519. Tom. XVII. pag. 4. 5. 491.

(b) Chron. Ordin. Equ. Teuton. Cap. CCCXV. peg. 779. 780.

(c) Joann. 2 Leydis. Liv. XXVIII. Cap. 11.

(d) Albert. Argentin. ad ann. 1345. pag. 131. (e) Joann. à Leydis. Lib. XXVII. Cap. 11. Zued. de Culenburgh, apud Matthe Anal. Vet. Evi. Tom. III. pag. 601.

(f) Veldenaar Chron- pag. 78.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 315

Guillaume revenu dans ses Etats vers 1345, conserva les Gottlaume troupes qu'il avoit sur pied, pour s'en servir contre les Trajectins, dont il n'étoit pas content. Jean de Diest étant mort Troubles d'Ule 1 Juin, 1340 (a), Benoît XI écrivit aux Chapitres qu'il trecht. se réservoit la nomination de son successeur (b). Guillaume cependant pressoit l'élection en faveur de Jean d'Arkel, & le Duc de Gueldre demandoit le rétablissement de Jean de Bronkhorst, qui s'étoit désissé de son élection, lorsque Diest avoit pris possession. Le Pape les refusa l'un & l'autre, & nomma d'autorité Nicolas de Caputio, noble Romain. Mais ce Cardinal, accoutumé aux délices de la Cour d'Avignon, ne put se résoudre à la résidence, & remit l'Evêché (c). Jean d'Arkel qui s'etoit rendu auprès de Clement VI, successeur de Benoît, sçut gagner l'esprit de ce Pontise, qui lui fit expédier ses Bulles le 20 Novembre, 1342 (d); mais il ne put se mettre en possession qu'au mois de Mai suivant (e).

Guillaume nommé par les partisans d'Arkel Tuteur de l'Evêché pendant la vacance du Siege (f), & confirmé par Tuteur de l'El'Empereur (g), en avoit confié l'administration à Jean d'Arkel, pere du Prétendant (b), qui gouverna si mal les finances, que le nouvel Evêque trouva ses coffres épuisés. Il s'occupa tout entier à les rétablir, & vint à bout, en moins de deux ans, de retirer plusieurs Châteaux, & tout le pays d'Overyssel, engagés par ses prédécesseurs (i). Pour parvenir à cet arrangement, il avoit réformé sa maison, & s'étoit retiré à Grenoble, où il vivoit comme un simple particulier, après avoir établi Robert d'Arkel, son frere, pour adminif-

trer le temporel de son Diocese (k).

(a) Beka in Joann. III. pag. 115. (b) Apud Matthæum Anal, Vet, Ævi. Tom. V. pag. 349.

1343-

Guillaume

<sup>(</sup>c) Beka in Nicolao. pag. 117.
(d) Apud Matth. ubi supra.
(e) Beka in Joann. IV. pag. 117.
(f) Liter. Wilhelm. IV. apud Matth. Anal. Tom. V. pag. 354.
(g) Zued. de Culenburgh dans Matth. Anal. Tom. III. pag. 603.
(h) Liter. Wilhelm. IV. apud Matth. Anal. Tom. V. pag. 354.
(i) Liter. Loann. III. anud Matth. ibid. Tom. II. pag. 670.

<sup>(</sup>i) Liter. Joann. III. apud Matth. ibid. Tom. II. pag. 670. (k) Beka in Joann. IV. pag. 117. Chron. de Traject. dans Matth. Anal. Tom. V. pag. 352-356.

GUILLAUME Il marche con-

Le Comte piqué du choix de cette retraite (a), résolut de punir l'Evêque & les Trajectins de leur ingratitude. Il astre les Trajec- sembla les Députés des Villes de Hollande & de Zeelande, & les pria de l'autoriser à constituer sur l'Etat trois cens livres de rentes viageres, à condition d'employer les fonds à la guerre qu'il méditoit contre les Trajectins, avec promesse de ne leur rien demander que cette dette ne fût acquittée. Les Villes en lui accordant sa demande, exigerent quelques privileges, & voulurent que la Noblesse se rendit caution (b).

Ils font battus.

trecht.

1345.

Treve.

Le Comte s'étant assuré des sommes dont il avoit besoin, entra dans le Diocese, & battit les Trajectins en deux rencontres. La seconde bataille, qui fut décisive, se donna entre Siege d'U- Utrecht & Montsoort, le 11 Juin, 1345, & le Vainqueur investit aussitôt la Cathédrale. Il éleva treize machines, avec lesquelles il ne cessa de battre les murailles pendant cinq semaines, & s'exposa souvent pour presser les travaux du siege. Une nuit qu'il s'étoit avancé sur le bord du fossé, pour en reconnoitre la profondeur, il reçut une fleche qui l'atteignit au talon; mais la blessure sut légere, & ne servit qu'à redoubler son animosité. Robert d'Arkel se voyant pressé si vivement, avertit l'Evêque de l'état où la Ville étoit réduite. Le Prélat partit aussitôt pour le Hainaut, & détermina Jean, Comte de Beaumont, à se rendre Médiateur. Jean arrivé au camp de son neveu, obtint une treve jusqu'à la Saint Martin, pendant laquelle on dévoit conclure la paix (c). Le Comte, avant de la signer, exigea » que quatre cens Bourgeois vinf-» sent devant sa tente lui demander pardon à genou, la tête » & les pieds nuds, en veste & sans ceinture (d); qu'ils » s'engageassent à lui fournir cinq cens soldats avec de bonnes armes toutes les fois qu'il passeroit la Meuse; qu'on ou-vrît une brêche de vingt toifes pour le recevoir dans la

<sup>(</sup>a) Voyez l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. X. pag. 256. Conf. & Scriver. Vit.

Com. Holl. pag. 297.

(b) Epist. Wilhelm. IV. apud de Mout. pag. 25. Scriver. Vit. Com. pag.

<sup>(</sup>c) Beka in Joann. IV. pag. 119. (d) Litter. Joann. Hannon. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. V. pag-359.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 317

» Ville, & qu'on lui cédât en propriété une rue qu'on ap-» pelle encore la Rue de Hollande (a).» Toutes ces conditions ayant été acceptées le 21 Juillet, il leva le sie-Le siege levé.

Guillaume après avoir humilié les Trajectins, ne pensa plus qu'à ranger les Frisons à leur devoir. Ceux de Staveren l'avoient reconnu pour leur Seigneur (c); mais les impositions qu'il exigea pour la guerre d'Utrecht, révolterent les habitans, qui massacrerent ses Receveurs (d). Le Comte se voyant à la tête d'une bonne armée, résolut d'en tirer vengeance, quoique la saison sût avancée. Il s'embarqua à Dordrecht (e), & remontant le Waal, il entra par l'Yssel dans la Zuiderzee. Les milices de Dordrecht l'accompagnerent dans cette expédition; & nous trouvons qu'en 1348 Guillaume V leur fit payer quatorze cens livres de Hollande, qui leur étoient dûs pour les fraix de ce voyage (f). Les vents d'automne disperserent la slotte, qui ne purent gagner ensemble la côte de Frise. Jean de Beaumont aborda le premier, & se laissant entraîner par son ardeur, il chargea les Frisons qui l'attendoient, sans donner à tout son monde le tems de débarquer. Il poussa d'abord l'ennemi jusqu'à l'Abbaye de Saint Odulphe; mais ceux de Staveren étant venus au secours, forcerent les Hollandois de reculer, & leur tuerent beaucoup de monde. Le Comte qui survint, fit la même faute que son onle. A la tête de cinq cens Gentilshommes il perça dans le pays, & mit le feu à quelques Villages; mais les Frisons qui s'étoient cachés dans les roseaux, se joignirent alors & l'envelopperent. Il sit des efforts inutiles pour se dégager, & périt Et mé. avec toute sa troupe. Les Frisons animés par un si grand

VII. Guillaume marche contre

Il est battu.

(a) Joann à Leydis. Lib. XXVIII. pag. 13.
(b) Chron. de Traject, pag. 358-360. Albert. Chron. Argentin. ad ann. 1345.
Scriver. Vit. Com. in Wilhelm. IV. Beka in Joann. IV. pag. 118.

(c) Voyez Liter. Wilhelm. IV. apud Matthzi Fund. Sacr. Ædium. Fund. IV. pag. 471. dans les Anal. Vet. Ævi. Tom. III.

(d) Sibr. Leonis Vicz Abbat. Hort. Divz Virgin. apud Matth. Anal. Tom. V. pag. 257.

(e) Froissart. Vol. I. Chap. CXVII. pag. 122. (f) Voyez le Manisest, dans Balen Descript, de Dordrecht, pag. 505.



DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 319 elition d'y bâtir un Couvent, qui fut appellé Marienhof, & Gottlaune dans lequel on ne recevroit que des Frisons (a). Aussitôt qu'elle eut appris le sort de Guillaume, elle envoya dans l'Isle un détachement qui brula le Monastere, & noya tous les Moines dans la Zuiderzee (b). Il semble que cette vengeance calma le désespoir de la Princesse, car peu après elle épousa Vencessas, Comte de Luxembourg, fils de Jean, Roi de Boheme (c).

On attribue à Guillaume IV d'avoir introduit l'usage de partager entre plusieurs les Fiess qui se réunissoient au Domaine, que ses Prédécesseurs conféroient à un seul Seigneur, & sans les morceller (d). Par ce moyen il récompensoit un plus grand nombre de personnes, mais en même tems il dégradoit les grandes terres, & donnoit naissance à beaucoup de procès pour les patronages & les autres droits seigneuriaux.

La consternation générale que répandir sa mort fut d'autant plus grande qu'il ne laissoit point d'héritiers; & ce défaut de postérité donna à la Hollande des secousses si violentes, qu'elles n'ont point d'exemple dans l'Histoire. De ses quatre sœurs Marguerité, semme de Louis, Empereur, lui fuccéda feule, malgré les prétentions de Philippine, Reine d'Angleterre. Les deux Cadettes ne parurent pas sur les rangs, foit qu'elles fussent mortes, ou qu'elles se mésiassent de leurs droits.

(a) Sibr. Leonis Vitz Abbat. Hort. Divx Virgin. pag. 249.

(b) Idem, ibid. pag. 258. (c) Joann. à Leydis. Lib. XXVIII. Cap. 14. Albert. Argent. ad ann. 1345. pag.

(d) Phil. à Leydis de cura Reipubl. Cas. LXXIX, pag. 276.



Nouveaues

## MARGUERITE,

## Vingt-unième (Comtesse) de Hollande.

Jean de Beaumont Admimistrateur.

1345.

Mouvemens de l'Angleter-

EAN de Beaumont revenu de Frise se rendit à Gertrudenberg, où étoit la veuve de son neveu, & prit l'administration du Hainaut (a). Il fut même reconnu par la Hollande & la Zeelande; ce qui paroît par les privileges du Kennemerland qu'il confirma pour-lors (b).

La Loi naturelle décidoit si clairement en faveur de l'Impératrice, qu'Edouard, malgré son ambition, restreignit sa demande en partage sur la Hollande seule. Il avoit chargé le Comte de Beaumont de soutenir ses droits; mais la France ayant gagné ce Prince en lui donnant la même pension qu'il tiroit de l'Angleterre (c), Edouard lui substitua Otton de Kuik, auquel il donna pouvoir de transiger avec sa bellefœur & avec les Etats du Pays (d).

Marguerite nommée Comtesse.

Le Hainaut, la Hollande, la Zeelande & la Frise étant des Fiefs du faint Empire, l'autorité de Louis l'emportoit (e), & les peuples qui se souvenoient des désordres que les prétentions des Anglois avoient causés sous le regne de Jean I, étoient portés à reconnoître l'Impératrice ou quelqu'un de ses fils. L'Empereur, qui vouloit conserver les dehors de l'équité, assembla à Nuremberg le College des Princes, pour examiner les droits de son épouse. Le plus grand nombre inclinoit à déclarer ces Fiefs masculins, &, comme tels, dévolus à l'Empire; mais on leur opposoit l'exemple d'Ada & celui de Jean de Hainaut, qui autorisoient la succession dans la branche séminine, & l'Empereur prononça

(a) Froisfart. Vol. I. Chap. CXVII. pag. 122. 123. (b) Voyez les Manisest, de Kennemerl, pag. 9. & le Grand Recueil des Placards.

Vol. V. pag. 713.
(c) Froisfart, ubi supra. pag. 113.
(d) Act. Publ. Angl. Tom. II. P. IV. pag. 190. 198. (e) Beka in Joann. IV. pag. 119.

CD



OIL

...

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 321 en faveur de Marguerite le 15 Janvier, 1346. Il déclara en MARGUERITE même tems, pour captiver la bienveillance de la Nation & anéantir les prétentions de l'Anglois, que ces Provinces ne pourroient être moreelées, & devoient tomber en entier ces déclarées dans la succession légitime de la branche aînée (a).

L'Impératrice traversa la Lorraine, & passa par la France pour se rendre dans le Hainaut avec une grande suite de Marguerite. Seigneurs & l'un de ses fils qui n'avoit que neuf ans (b). Les Historiens qui indiquent l'âge de ce jeune Prince, ne marquent pas son nom. Marguerite n'avoit alors que trois fils: Louis, Guillaume & Albert. Louis étoit né à Rome en 1328 (c), & Guillaume à Francfort en 1330 (d); ce fut vraisemblablement Albert le plus jeune qui l'accompagna. Cette Princesse avoit pris la route que nous venons de marquer, parce qu'elle craignoit qu'Edouard ne la fit enlever en chemin, &, pour plus de sûreté, elle avoit fait alliance avec Philippe V, Roi de France, qui de son côté avoit grand intérêt d'empêcher que son ennemi ne s'établit sur sa frontiere.

Les habitans du Hainaut la reçurent à bras ouverts; & la reconnurent pour leur Souveraine, à condition qu'elle ne gurée, toucheroit aux revenus que lorsque les dettes que son frere avoit contractées, seroient acquittées (e). Elle passa ensuite dans la Hollande, & les Villes profiterent du besoin qu'elle avoit de leur consentement, pour extorquer de nouveaux privileges & des immunités. Elles exigerent même qu'elle promît, tant pour elle que pour ses héritiers, de ne point entreprendre de guerre hors du pays, sans l'aveu de la Noblesse & des Villes, & qu'en cas qu'elle contrevint à cet article,

1346. Les Provin-

indivisibles.

Arrivée de

Elle eft inam

(b) Albert. Argentin. ad ann. 1346.

(d) Wilhelm. Procurat. ad ann. 1330. pag. 707.

(e) Albert. Argentin, ad ann. 1346.

Tome III.

<sup>(</sup>a) Diplom. Ludov. IV. apud Matth. Anal. Vet Evi. Tom. III. pag. 254. Diplam. Ludov. du 7 Sept. 1346. dans le Supplem. au Corps Diplom. Tom. I. P. II. pag. 161.

<sup>(</sup>c) Andr. Ratilbon. & J. Chraft. Chron. apud Eccard Script. Rer. German. Tom. I. c. 2107.

MARGUEASTE. elles seroient dispensées de tout secours ou service (a). Les Lettres qui contiennent cette obligation sont scellées au nom du Comte de Beaumont, ainsi que l'Acte de la réunion à perpétuité de la ville d'Amsterdam au Comté de Hollande. qui donne entrée à ses Députés dans les Etats, & régle leur rang (b). Les autres Villes se firent pareillement acheter par des graces, dont quelques-unes furent révoquées dans la suite (c). Marguerite craignant d'être contrariée par l'opposition du Roi d'Angleterre, n'osoit resuser leurs demandes. La Hollande la reconnut; la Zeelande suivit son exemple, & ces Provinces lui jurerent fidélité.

Edouard surpris de la promptitude avec laquelle les peuples s'étoient foumis, renonça à foutenir ses prétentions les armes à la main, &, prenant la voye de conciliation, il proposa à sa belle-sœur de soumettre la discussion de leurs intérêts à Theodoric, Seigneur de Montjou, de Valkenburg & de Voorne, qu'il offrit de prendre pour Arbitre (d). L'affaire ne sur pas poussée plus loin, & l'Impératrice demeura seule en possession des Etats de son frere, jusqu'au tems où elle offrit elle-même à Edouard de partager son autorité, afin d'obtenir

de lui le secours dont elle avoit besoin.

Marguerite mppellee en Allemagne.

Guillaume fon fils recon-MADIC

Cependant le Pape étant parvenu à faire élire Roi des Romains Charles, fils de Jean, Roi de Boheme, suscita tant d'affaires à Louis, qu'il le mit dans la nécessité de rappeller l'Impératrice. Pour assurer la succession de son beau-frère au fecond de ses fils, il ménagea la renonciation de l'aîné qui se sit solemnellement le 7 Septembre, 1346 (e), & sit partir Guillaume avec des Lettres, par lesquelles il le mettoit en nu son Lieute- possession des quatre Provinces, avec une substitution en faveur d'Albert, au cas qu'il vînt à décéder fans enfans (f).

> (a) Voyez différens Manisest. de l'ann. 1346. dans le grand Recueil des Placards de Hollande, Tom. V. pag. 713. & dans les Manisest. de Kennemerl. pag. 9. dans Balen Descript. de Dordrecht. pag. 18. &c.

(b) Manifest. d'Amsterdam. pag. 4. (c) Phil. à Leydis de Cura Reipubl. Cas. LXXXVIII. pag. 271.
(d) Act. Publ. Angl. Tom. II. P. IV. pag. 201.
(e) Diplom. Ludov. apud Matth. Anal. Tom. II. pag. 622.

(j) Diplom. Ludov. dans le Supplem. au Corps Diplom. ubi supra-

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 323 Le jeune Prince arriva sur la sin de l'année avec le Comte de Marguratre.

Katzenellenbogen, que l'Empereur avoit chargé de fa conduite. La crainte d'être découvert par les Anglois l'obligea de faire ce voyage sous un habit de domestique (a). Il convoqua aussitôt l'Assemblée générale, & Marguerite lui ayant remis le gouvernement sous le titre de Verbeider, c'est-à-dire, Lieutenant (b), repartit pour l'Allemagne, en Novembre de la même année 1346, après l'avoir fait reconnoître par les

Etats (c).

Depuis la treve dont nous avons parlé, l'Evêque d'Utrecht séjournoit en France, pour épargner ses revenus, & se trouvant quelqu'argent dans ses coffres, il avoit profité de l'érection de la Gueldre en Duché, pour rendre à Renoud soixante mille Ridders, pour lesquels l'Oweryssel lui étoit engagé; cette fomme n'étant pas complete, il avoit hypothéqué le surplus sur son sisce, & donné les Châteaux de Horst & de Sterkenburg en nantissement. Il avoit acquis le Château de Lague qui lui convenoit, & fortifié Reenen & Hardenburg. Ces nouvelles dépenses l'avoient obligé de mettre ses revenus en régie entre les mains de Cuilenbourg & de Vianen, pour quelques avances qu'ils avoient faites, & dans le même esprit d'épargne il étoit retourné à la Cour de France.

La fin de la treve l'obligea de revenir. L'absence de Mar- L'Evêque anguerite & la jeunesse de Guillaume lui présentoient une occasion favorable pour recouvrer ce que les Hollandois lui avoient enlevé dans la derniere guerre. Il assembla une armée, & rentra dans le pays d'Emmenes, qui s'étoit donné au défunt Comte sous le nom d'Oost-ou Est-Hollande (d). prit la ville d'Oudewater d'assaut, & la réduisit en cendres. Guillaume qui ne s'étoit pas attendu à ces hostilités, convoqua à la hâte ses Vassaux & les milices des Villes; & s'é- lui. tant mis à leur tête, il vint camper à Schoonhoven, d'où,

Affaires d'U-

vahit la Hol-

1348.

Guillaume marche contre

<sup>(</sup>a) Albert. Argentin. ad ann. 1346.
(b) Voyez plusieurs de ses Manisest. dans Balen Descript. de Dords. pag. 505. 506. 507. Conf. & Matth. Anal. Tom. III. pag. 263.

<sup>(</sup>c) Albert. Argentin. ubi supra.

<sup>(</sup>d) Beka augmente pag. 233. Joann. à Leydis, Lib. XXVIII. Cap. 16.

MARCUERITE. selon l'usage de ce tems, il écrivit à l'Evêque en ces termes: - Au Révérend Pere en Dieu Seigneur Jean d'Arkel, » Evêque d'Utrecht, Guillaume, Duc de Baviere, Comte " Palatin du Rhin, Administrateur des Comtés de Hainaut, " de Hollande, de Zeelande, & de la Seigneurie de Frise. " Nous vous faisons sçavoir que nous sommes arrivés avec » les nôtres à Hopenesse, désirant de combatre contre Vous, 3) votre Ville & autres vos Alliés & Auxiliaires, pour le grand » tort qui nous a été fait par vous & les vôtres en pillant & » brûlant dans nos limites; & comme il yaut mieux remettre » le tout à un seul jour que de rendre les pauvres peuples vic-» times de tous cotés, nous vous sommons de vous rendre » demain ou Mardi prochain, au plus tard, entre Ysselstein » & Iutfaes, pour y mesurer nos armes. Nous donnerons des-» ôtages de part & d'autre, & fongez à nous répondre par " des Lettres scellées du cachet de votre Ville. Donné dans notre tente à Hopenesse, sous notre scel y pendant, le Sa-» medi avant le jour de Notre-Dame Nativitas après midi, l'an du Seigneur 1348 » (α).

Les Trajecns vido-SiCEL.

Le Prélat ne manqua point de se trouver au rendez-vous. Le combat fut d'autant plus sanglant que l'animosité & l'envie de la vengeance étoient égales de part & d'autre. Melis de Muyden, Général des Hollandois, ayant été pris avec Giselbert de Langerak, Herbert de Liesveld & Conrad d'Oosterwyk, la victoire se décida pour les Trajectins; mais elle sur achetée bien cher, & les deux partis également affoiblis renouvellerent la treve jusqu'à la Saint Martin, 1350 (b).

La Treve remouvellée.

L'Evêque Diocele.

L'Evêque de retour dans sa Cathédrale, se trouva dans un abandonne son nouvel embarrras. Les fraix de la guerre avoient consommé ses revenus, & les Curateurs qu'il avoit établis, demandoient le payement de leurs avances, ou la cession de l'Oweryssel. Si le Prélat leur eût accordé ce point, il ne lui seroit resté de toute cette Province que le Château de Vollenhoven. Après de vives contestations les créanciers proposerent de lui payer quatre mille écus d'or par année, à condition qu'il leur aban-

> (a) Liter. Wilhelm. apud Matthaum ad Anonym. de Reb. Ultraject. pag. 19. (b) Joann. à Leydis Lib. XXIX. Cap. IX. XII.pag. 271.272.

DES PROVINCES UNIES. Liv. VIII. 325

donneroit tous les revenus du Diocese pendant trois ans. Ces MARGUEATTE. derniers offres convenoient à l'Evêque; mais son Chapitre s'y opposoit. Le Prélat piqué des contradictions qu'il trouvoit de tous côtés, partit brusquement pour Rome avec six chevaux

pour tout équipage.

Sur ces entrefaites Louis étant mort le 11 Octobre, 1347, d'une apoplexie, dont il fut frappé, étant à la chasse, ou, selon Parrageentre quelques autres, du poison qu'on lui avoit servi (a), Mar- Marguerite. guerite craignit que le nouvel Empereur n'entreprît de ruiner la succession du désunt. Pour se mettre à l'abri de tout événement, elle eut le secret d'engager le College des Princes à faire le partage des biens de la Maison de Baviere entre ses enfans, & de le faire souscrire par l'Empereur Charles IV, qui avoir succédé à son Mari. Louis, surnommé le Romain du lieu de sa naissance, & Otton obtinrent la haute Bayiere & le Palatinat du Rhin. Guillaume conserva la Hollande, la Zeelande & la Frise. Les trois autres freres Etienne, Albert & Jean eurent la Baviere inférieure, & l'Impératrice se réserva le Hainaut (b).

La crainte que Marguerite avoit que l'Empereur ne favorisat Elle céde les les prétentions des enfans d'Edouard & du Comte de Juliers trois Provin-(c), la fit résoudre à céder de son vivant à Guillaume la propriéme. té des trois Provinces, sous la réserve d'une pension viagere, & les Lettres en furent expédiées à Munic le 5 Janvier. 1349 (d). Ce Prince assembla à Gertrudenberg la Noblesse de ses nouveaux Etats, manda les Députés de Dordrechr. de Middelbourg, de Zirikzee, de Delft, de Leide, de Haarlem, d'Alkmaar, d'Amsterdam & d'Oudewater, & se fit inaugurer Comte de Hollande, de Zeelande & Seigneur de Frise (e); mais son peu d'exactitude à payer la pension convenue donna lieu à l'Impératrice de se repentir

ces à Guillau-

X.

1349.

1350.

(a) Albert. Argentin. ad ann. 1347.

(b) Rebdorff ed ann. 1349. Andreas Presbyter pag. 36. Conf. & Trithem. Chron. Hirfaug. ad ann. 1314.

(c) Albert. Argentin. ad ann. 1348. pag. 146.
(d) Voyez le grand Recueil des Placards de Holl. Tom. III. pag. 1. Voyez auss.
Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. V. pag. 361.
(e) Liter. Wilhelm. V. dans Balen Descript. de Dordrecht. pag. 744.

Elle reprend le gouvernement.

MARGUERITE, dès l'année suivante de s'être dépouillée. Elle assembla ses partisans, & vint en Hollande, prétendant rentrer dans ses droits faute de payement. Guillaume ne se trouvant pas assez bien affermi pour lui résister, lui remit le gouvernement, & releva, par une Lettre du 27 Septembre, les Villes du serment qu'elles lui avoient prêté (a). Il paroît même par une autre du 17 Mars, 1351, que la Princesse irritée dépouilla totalement son fils, & sit part du gouvernement à Louis son ainé (b).

Guillaume proclamé de nouveau.

Guillaume réduit au désespoir s'appliqua uniquement à gagner la Noblesse qui plioit avec peine sous les ordres d'une femme, & qui prévoyoit qu'après la treve avec les Trajectins, qui étoit sur le point d'expirer, elle auroit besoin d'un homme pour la commander. Les grandes Villes, auxquelles les Seigneurs communiquoient ces réflexions, regrettoient Guillaume. Delft se détermina la premiere; & d'Arkel ayant appellé le Prince à Gorinchem, le ramena dans cette Ville, qui le proclama de nouveau (c). La plûpart des Villes de la Nordhollande & du Kennemerland suivirent son exemple; une grande partie de la Noblesse se déclara, & le Prince se vit bientôt à la tête d'un puissant parti.

Margueriteappelle Edouard à son secours.

Marguerite étoit dans le Hainaut lorsqu'elle apprit cette révolution : elle avoit à la vérité pour elle quelques-uns des Chefs de la Noblesse & quelques Villes; mais le plus grand nombre tenoit pour son fils. Effrayée de voir ce parti grossir tous les jours, elle eut recours au Roi d'Angleterre, & lui promit de lui céder le gouvernement pendant un certain nombre d'années, & sous certaines conditions, s'il venoit à fon fecours (d).

XI. Cabeliaux &

Ce Traité, dont les Hollandois furent très-mécontens, les Origine des affermit dans leur révolte, & forma deux partis qui partagedes Hoekins. rent la Hollande & la Zeelande. Ceux qui tenoient pour le

(a) Liter. Wilhelm. V. dans Balen, Descript, de Dordrecht, pag. 740.

(c) Joann. à Leydis. Lib. XXIX. Cap. 17. Conf. & Matth. Anal. Tom. V. page

(d) Ad. Publ. Angl. Tom. III. P. I. pag. 59. 60. 62. 64.

<sup>(</sup>b) Liter. Margar. Imper. dans Balen, ibid. pag. 487. Conf. & Albert. Argentin. ad ann. 1351. pag. 157.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 327

Prince s'appellerent Cabeliaux, du nom d'une espece de MARGUERSTE. poisson fort commun dans ces pays, signifiant par-là qu'à l'exemple de ce poisson ils dévoroient les plus petits; & les autres prirent le nom de Hoekins du mot Hoek qui dénote le filet avec lequel on prend le Cabeliau. Les deux partis se distinguerent par la couleur de leurs bonnets, ceux-ci les ayant

rouges, & les autres gris (a).

Les Cabeliaux se sentant les plus forts, entrerent les pre- Châteaux des miers en campagne, prirent & raserent dans la même année Hockins rates. dix-sept Châteaux des Nobles Hoekins (b). Nous trouvons dans ce nombre Rosenburg près de Leide, Binkhorst entre Voorburg & Wassenaar, & Polanen entre Haarlem & Amsterdam, à l'attaque desquels, ou du moins du premier, on se servit de poudre à canon; & c'est le premier exemple qu'on en trouve dans les Pays-Bas (c). L'usage en étoit connu en gedela poudre France pour le moins douze ans auparavant, comme il paroît par le compte que rendit en 1338 Barthelemy du Drach,

Trésorier de la guerre sous Philippe VI (d).

Cependant l'Impératrice qui étoit passée en Angleterre, pour presser Edouard, en ayant obtenu le secours qu'elle dé-mer entre siroit, vint mouiller, au commencement de l'année suivante, devant Veere dans l'Isle de Walcheren, avec une flotte composée d'Hennuyers, d'Anglois & de quelques Zeelandois. Guillaume l'attendoit avec toutes ses forces, & aussitôt qu'il apperçut son pavillon, il fit force de voiles pour la joindre. Le combat s'engagea, & fut d'autant plus opiniâtre que la proximité du fang rendoit les injures plus fentibles & & les haines plus vives, & que les querelles particulieres étoient encore animées par l'esprit de parti; mais ensin l'Im- Les Hellinpératrice eut le dessus, & les Hollandois furent contraints de dois buttufe fauver sur leurs côtes (e).

Premier ufi-

Combat de Marguerite & Guillaume.

1351.

(a) Voyez Beverwyk Defer. de Dordr. pag. 309. & les Guerres de Maximil. f. 57. (b) Joann. à Leydis. Lab. XXIX. Cap. 17. Phil. à Leydis de Cura Reipubl. Cas. LXXI. pag. 243.

(c' Extrait des Registres des Recev. de Nordhollande, dans Van der Houve Chron. des Manisest. Tom. I. pag. 131.

(d) Du Cange Glossarium, au mot Bombarda.
(e) Joann. à Leydis. Lib. XXIX. Cap. 18. Beka in Joann. IV. e Codice Scrivez. apud Matth. Anal. Vet. Ævi. Tom. III. pag. 408.

MARQUERITE. beliaux con-

Albert recon-

nu Successeur

Le Prince allarmé de sa déroute crut rassurer son parti, en Ligue des Ca- formant une Ligue dans les formes entre ses partisans. Elle ere Margueri. fut signée le 23 Mai suivant par un grand nombre de Seigneurs & de Villes qui s'engageoient à refuser l'entrée du pays à l'Impératrice, & renonçoient à faire aucun Traité sans un consentement unanime & général. En même tems Guillaume, pour ôter à sa mere toute espérance de recouvrer ces Provinces, fit reconnoître Albert pour son successeur, en de Guillaume. cas qu'il vînt à mourir sans ensans (a). On trouve à la tête de cette Ligue les Maisons d'Arkel, d'Egmond, de Waterland, de Heemskerk, de Wateringen, de Moolenaar, de Bloemenstein, de Cuilenbourg, de Noordeloos & de Toloisen; & les villes de Dordrecht, Delst, Leide, Amflerdam, Alkmaar, Medenblic, Oudewater, Gertrudenberg, Schiedam, Rotterdam & Vłaardingen (b).

Ligue des Hoekins con-4reGuillaume.

Les Hoekins avoient de leur côté les Maisons de Renesse, de Duivenvoorde, de Polanen, de Brederode, de Binkhorst, de Riede, de Boekhorst, de Heemstede, de Meerenstein, d'Oudshoorn, de Raaphorst, de Poelgeest, de Burg, de Noordwyk, de Made, de Groeneveld, de Kerstant, mais ils n'avoient alors pas une Ville qui tint leur parti. Jean de Beaumont maintenoit Gouda & Schoonhoven dans la neutralité qu'il avoit embrassée. Gorinchem sut une des premieres qui se déclara pour Guillaume avec d'Arkel, son Seigneur; les Kennemers & les Waterlanders suivirent leur exemple. Il se forma ensuite une Ligue particuliere, à la tête de laquelle étoit Dordrecht, & qui comprenoit douze Villes, qui se promirent, le 26 Septembre de la même année, un secours mutuel contre tous ceux qui viendroient les attaquer (c).

XII. bat par mer.

Ligue parti-

culiere des Vil-

les.

Les foins de la politique n'empêchoient pas les deux partis Second com- de travailler vivement à rétablir leurs flottes. Marguerite qui se pressoit de recueillir le fruit de sa victoire, mit à la voile, & s'avança à l'embouchure de la Meuse, où les Hollandois

(a) Voyez le grand Recueil des Placards de Hollande. Tom. III. pag. a.

s'étoient

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 3. (c) Voyez le grand Recueil des Placards de Holland. Tom. III. pag. 3. Boxhorn sur Veldenaar. pag. 181.

DES PROVINCES-UNIES Liv. VIII. 329 s'étoient retirés. Mathilde de Voorne amena pour-lors un Marquentre. bon renfort de vaisseaux à Guillaume, son cousin, & nous voyons que le Comte la récompensa ensuite par les privileges qu'il accorda à ses pays (a). Les deux flottes s'étant approchées, on combattit avec plus de fureur que la premiere fois; mais le succès sur différent. Les Hoekins prirent la suite. Kostin de Renesse & Florent de Heemstede furent tués. Theodoric de Brederode fut pris avec un grand nombre de Gentilshommes (b); Marguerite se sauva avec peine, & regagna l'Angleterre avec un petit nombre de vaisseaux (c).

Une défaite si complete ayant entiérement abbattu son Négociations parti; elle pria son beau-frere de se rendre Médiateur entre de paix. elle & son fils (d). Guillaume, qui de son côté souhaitoit le repos, accepta l'arbitrage, & passa en Angleterre, où peu après il épousa Mathilde, fille de Henri, Duc de Lancastre & niéce du Roi (e). Edouard ordonna d'abord la Guillaume. levée des sieges que les Cabeliaux avoient mis devant différens Châteaux des Hoekins (f); mais il paroît qu'il fut mal obéi, & la négociation traînant en longueur (g), il renvoya cette affaire à Jean de Beaumont, & à Walraven de Luxembourg. Ces nouveaux Arbitres arrêterent le 7 Décembre, 1354, que Guillaume demanderoit pardon à sa mere, qui de son côté seroit tenue de l'accorder de bonne grace, qu'il garderoit la Hollande, la Zeelande & la Frise, & que l'Impératrice jouiroit pendant sa vie du Hainaut & d'un revenu annuel sur les trois autres Provinces (h). Le Comte. pour faciliter la pacification entiere de ses Etats, publia une amnissie générale de tout ce qui s'étoit fait dans cette guerre (i).

Les Hockins

Mariage de

Réconcilie tion entre la mere & le filis

1354.

(a) Privileg. de la Brille & de Voorne, N. XXXVI. pag. 32:

(b) Fragment. Chron. Rhytm. apud Matth. Anal. Tom. I. (c) Joann. à Leydis. Lib. XXIX. Cap. XIX. pag. 265.

(d) Act. Publ. Angl. Tom. III. P. I. pag. 75.77. (e) Act. Publ. Angl. ibid. pag. 69. 74.

(f) Act. Publ. Angl. ibid. pag. 75.
(g) Act. Publ. Angl. ibid. pag. 81. 86. 87.
(h) Le grand Recueil des Placards de Hollande. Tom. III. pag. 4.

(i) Manifest. d'Amsterd. pag. 4. Manifest. d'Alkmaar, pag. 12. Tome III.

MARGUERATE.

Marguerite ne survecut pas long-tems a cet accommodement; elle mourut le 30 Septembre de l'année suivante à Valenciennes, où elle avoit sixé sa résidence (a).

1355.

(a) Veldenaar.pag. 87.





GUILLAUMF

marcher. Ainsi les Hollandois demeurerent maîtres de la Campagne. Le Bourg d'Emmenes pour se soustraire une seconde fois à la domination de l'Eglise d'Utreche, reconnut le Comte. Cet avantage fut compensé par la défaite d'un de ses détachemens qui tomba, sur le chemin d'Oudewater, dans une embuscade que la garnison de Montsoort avoit dressée. Enfin la Campagne se termina par une Action assez vive, commandée par Jean d'Egmond, où foixante & dix Bourgeois d'Utrecht demeurerent für la place (a).

L'Evequera-

1356.

Défaite des Trajectins,

Dès l'année fuivante l'Evêque fit tous ses efforts pour metvage la Hol- tre de bonne heure une armée sur pied. Il enrôla de tous côtés des foldats étrangers, & fitôt que la terre fut découverte, il mit le siege devant les villes de Muyden & Weesp, & les ayant prises en quatre jours, il les réduisit l'une & l'autre en cendres (b). Le Comte irrité de cette perte, détacha Giselbert de Nienrode, avec ordre d'user de représailles sur Zoest; ce qui fut ponctuellement exécuté, & ce Capitaine ayant à son retour rencontré Otton de Laar, Maréchal de l'Evêque, remporta fur lui une victoire complette; mais il fut si dangereusement blessé, qu'on le porta pour mort à Naarden (c). Guillaume de son côté prit le Châreau de Nieveld qué ses troupes raserent malgré la désense qu'il en avoit faite (d). Sur ces entrefaites Zweder de Montfoort, qui jusques-là avoit été du parti des Episcopaux, sit son Traité, & se déclara pour le Comte (e).

Paix avec l'Eveque.

L'Evêque se voyant abandonné par ses Vassaux & les habitans de sa Cathédrale, demanda la paix, qui lui sut accordée (f). On comprit dans le Traité tous les Alliés de part & d'autre, à l'exception d'Arnoud d'Yffelftein. Ce Seigneur s'étoit révolté contre son Suzerain presque dans le moment que l'Evêque l'avoit forcé de le reconnoître (g), & le

<sup>(</sup>a) Joann. à Leydis. Lib. XXX. Cap. 1X. pag. 2011

<sup>(</sup>b) Idem , ibid. Cap. X. pag. 281.

<sup>(</sup>c) Idem, ibid. Cap. XII. (d) Idem, ibid. Cap. XIII. (e) Idem, ibid. Cap. XI.

<sup>(</sup>f) Beka in Joann. IV. pag. 119.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 443 Comer, qui n'étoit pas fâché de voit liuttillier la Maison Gyngavia d'Amstel, dont il étoit, n'insista que soiblement en sa saveur. Les Exilés furent tappelles; le Come réconnue l'Evêque pour le Métropolitain de la Hollande, de la Zeelande & de la Frise; il lui rendit les tetres à tourbes qui sont emfe le Gooiland & Emmenes, & promit de lui temetité pateillement dans six mois le Château de Vreeland; moyenhant la somme de trois mille sept cens livres, pour laquelle il étoit engagé : enfin on confirma l'Acte qui réunissoit à la Hollande · les Seigneuries d'Amstel & de Woerden, &c. (a). Les Historiens ajoutent encore quelques conditions qui ne se trouvent pas dans l'Acte original, & que nous omettons par cette raifon.

> XIV. Affaires de

> > 1357.

Le Comte de Hollande se vit forcé l'année suivante de prendre parti dans la querelle qui s'étoit élevée entre Ven-Brabant. ceflas, Duc de Brabant & de Luxembourg, & Louis, Comte de Flandre. Le premier avoit épousé Jeanne, fille de Jean III, Duc de Brabant, veuve de Guillaume IV, Comte de Hollande, du chef de laquelle il avoit hérité du Duché de Brabant. Marguerite, sœur de Jeanne, étoit mariée à Louis, & demandoit sa dot, qui n'avoit pas été payée. Vencessas ne se pressant point de la satisfaire, Louis entra sur ses terres, & s'empara de plufieurs places. Venceflas demanda du fecours à Guillaume, & l'acheta, en lui cédant la Seigneurie de Heusden, fur laquelle le Comte avoit des prétentions & qu'il foutenoit que les Ducs de Brabant avoient usurpée sur la Hollande (b).

En effet cette Seigneurie faisoit partie de l'ancien Comté de Teisterbant, & étoit tombée à Robert, Cader du Comte cédée à Guilde Cleves, mort en 857 (c). Theodoric, Comte de Cleves, laume ayant cédé ses droits à Florent V (d), le Seigneur de Heusden, devenu Vassal de Florent, lui céda cette Seigneurie en 1290 (e). Les Ducs de Brabant s'y opposerent, prétendant que ce Fiefrelevoit de leur Duché. On prit ensuite, sous le

La Seigneu-

(a) Boxhorn sur Veldenaar. pag. 176. (b) Joann. à Leydis, Lib. XXX. Cap. XVI. pag, 283.

(c) Idem. Lib. IV. Cap. 12. (d) Joann. à Leydis, Lib. XXIV. Cap. XXIII. pag. 224. (e) Butkens Trophées de Brabant. Preuver. pug. 1531

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 335 tour il combla la mesure, en tuant de sa main Gerard de Guillaums Wateringen, qui ne lui avoit donné aucun sujet de plainte (a).

On le garda dès-lors à vûe, & son mal augmentant, on le Il est enfermée renferma dans le Château du Quesnoi, où il vecut encore trente ans (b). Il paroît cependant qu'il avoit de bons intervalles, & qu'il ne fut dépouillé du gouvernement que fur la fin de cette année. Nous avons des Lettres datées du 20 Septembre & du 20 Novembre, par lesquelles il sonda une Chapelle & des prieres pour le repos de l'ame de celuiqu'il avoit tué; par un Acte postérieur il établit Guillaume de Wateringen & sa postérité Patron de cette Chapelle, &

les chargea de veiller à l'acquit de la fondation (c).

Aussitôt que le Comte sut ensermé, la faction des Hoekins reprit le dessus, & se déclara pour Albert, Duc de Baviere, Partis pour la qui devoit succéder à Guillaume, s'il venoit à mourir Tutele. fans enfans. Les Cabeliaux qui craignoient de perdre l'autorité, dont ils s'étoient emparés sous le dernier regne, vouloient désérer la tutele à Mathilde de Lancastre, semme de Guillaume, se proposant ainsi, par une contradiction bien marquée, de reconnoître le gouvernement d'une Princesse étrangere, après avoir refusé avec tant d'opiniâtreté de recevoir la légitime héritiere. Les premiers l'emporterent; Albert fut appellé & reconnu, le 23 Février, 1358, Ruwaard ou Protecteur de la Hollande (d). Ses Lettres furent scellées par Mathilde à Rotterdam le 6 Mars (e), & le 24 Juin Louis, son frere aîné, renonça de nouveau à ses droits, à l'exception du pays de Voorne & du Burggraviat de Zeelande, sur lesquels lui & Otton, son frere cadet, se reserverent leurs droits, & on y stipula en outre une retenue de

Albert nommé Protecteur.

1358-

(1) Joann. à Leydis. Lib. XXX. Cap. XVII. pag. 284.

(c) Voyez de Riemer ubisupra.

(e) Voyez le grand Recueil des Placards de Hollande, Tom. III. pag. 5.

<sup>(</sup>a) Idem. ibid. & de Riemer Descript. de la Haye Tom. I. Chap. IV. page 184. 186.

<sup>(</sup>d) Lettre d'Albert dans Balen Descript. de Dordrecht. pag. 746. Manisest. L'Amsterd. pag. 5. Manisest. de Haarlem dans Screvel. Descript. de cette Ville. pag. 236. Manisest. d'Alkmaar. pag. 11. Voyez aussi le grand Recueil des Placards de Hollande. Tom. IV. pag. 1.

Et unanimementreçu.

OUTELAUME quatre cens Schilden par an sur les péages de Dordrecht (a). L'arrivée d'Albert & le souvenir encore récent des malheurs que la guerre civile avoit causés, calma les Cabeliaux; le Duc fut unanimement reçu, à condition de gouverner pendant la maladie de son frere suivant les Loix de l'Etat, conjointement avec la Noblesse & le Conseil des Villes, d'acquitter les dettes tant au-dedans qu'au-dehors, & de payer douze mille écus par an pour l'entretien de la Comtesse. Les Seigneurs & les Députés des Villes jurerent de leur côté de lui obéir, de l'aider à gouverner le pays, & à terminer les

dissérends qui pourroient survenir (b),

Changemens gistrats & les Charges.

Le Duc commença par changer, dans la plûpart des Vildans les Ma-les, les Magistrats, qui tous étoient de la faction des Cabeliaux; d'où l'on peut juger à quel point les Comtes avoient poussé leur autorité sur les Villes (c). Il ôta le Bailliage du Kennemerland à Jean de Bloemenstein, pour le donner à Renoud, fils de Theodoric de Brederode, un desprincipaux foutiens des Hoekins (d). Ce Seigneur en faisant la tournée de son Gouvernement, tomba dans une embuscade près de Hostilitércon- Kastrikom, dont il n'échappa que par la légereté de son cheval; trois de ses domestiques furent tués : les habitans du Village vintent à son secours, & repousserent les Cabeliaux qui se resugierent dans le Château de Heemskerk (e). Albert y marcha sur le champ; & les ayant investis, il chargea Theodoric de Polanen de faire le siege, & passa dans la Zeelande. Wouter de Heemskerk se désendit onze semaines, après lesquelles il fut forcé de se rendre prisonnier, & ce Seigneur étant mort sans ensans, le Château sut réuni au domaine des Comtes (f).

Le Châreau de Hemskerk

réuni au do-

maine.

tre les Cabe-

liaux.

1359. Châteaux des

Pendant ce siege les habitans de Delst, qui tous étoient

(a) Idem. pag. 6.

(b) Voyez une Lettre de ceux de Domburg, dans Boxhorn sur Reigersb. Tom.

(c) Conf. Manif. de 1380. dans Screvel. Descript, de Haarlem. pag. 238. Manif. de 1374, dans Boxhorn, fur Reigerib. Part. I. pag. 409. Hift, de la Patr. Tom. HL Liv. XI. pag. 295.

(d) Joann à Leydis de Domin. Brederodiis. Cap. XXIII. pag. 629. (e) Joann à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 3.

(f) Idem. ibid.

Cabeliaux ;

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 337 Cabeliaux, soussiant avec impatience la supériorité que pre- Observeme noient leurs Adversaires, leverent des troupes, dont ils donnerent le commandement à Giselbert de Nyenrode, Jean de Kervena, Henri Van der Woerd, Gerard Wisse, & a quelques autres. Sous la conduite de ces Seigneurs ils emporterent les Châteaux de Binkhorst & de Polanen qu'ils raserent; ils coururent jusqu'à la Haye, forcerent les prisons du Comte, & amenerent les prisonniers dans leur Ville (a). Une action si hardie rappella le Duc, qui assembla toutes ses sorces, & vint assieger Delst: il pressa si vivement la place que les Bourgeois, au bout de six semaines, effrayés de la grandeur de la & pris-breche, résolurent de capituler. Les quatre Seigneurs dont ils avoient fait leurs Généraux, ne pouvant les encourager à la défense, leur représenterent qu'ils avoient juré de ne faire aucun accommodement sans les avertir auparavant de pourvoir à leur sûreté. Cette juste remontrance les engagea à distérer de quelques jours; mais dès la nuit même Nyenrode & Kervena se sauverent à la saveur des ténébres; Wisse sut tué en sortant de la Ville, & Woerd ayant été pris dans une tour, où il s'étoit caché, eut la tête tranchée. Les Habitans de la Punition des Ville furent obligés de demander pardon à genou, de payer révoltés. quarante mille schilden, & le Duc sit raser leurs murailles. Il investit à l'instant Heusden, où Nyenrode, Kervena & d'autres s'étoient refugiés : ceux-ci se désendirent vigoureusement un an entier, au bout duquel, par la médiation d'Otton d'Arkel ils obtintent la vie, à la charge de remettre la place, & de faire un voyage de deux ans dans la Palestine (b).

Otton d'Arkel, un des Chefs des Cabeliaux, étoit le Seigneur le plus riche & le plus puissant de ce Canton; il sit pa- caractere d'Ou roître sa magnificence dans la reception qu'il fit au Duc, qui vint le voir à Gorinchem, & sçut gagner son esprit, de saçon qu'Albert le craignoit autant qu'il l'aimoit. La prudence & la sermeté se prêtoient dans lui des forces mutuelles. Ayant fait mourir un Receveur des péages de Dordrecht, parce qu'il avoit rançonné quelques-uns de ses habitans, il prévint le

(a) Joann. à Leydis, Lib. XXXI, Cap. 5. Beka augmenté. pag. 253. (b) Idem. ibid. Cap. 6. Tome III.

Puissance & ton d'Arkel.

GUILLAUME.

ressentiment du Duc, en se rendant à la Haye avec une suite nombreuse, pour demander un pardon qu'il obtint. Dans la suite il arrêta les vins qui venoient à Dordrecht, & ne relacha les bâtimens que quand il eut stipulé pour la ville & les terres d'Arkel l'exemption de tous les droits de péage (a). Au reste il rendit de grands services aux Ducs en contenant la fougue des Cabeliaux. Il aimoit la justice, & la faisoit observer avec sévérité. On raconte à ce sujet qu'un riche Négociant de Gorinchem ayant abusé de plusieurs filles, sous promesse de les épouser, sut cité devant son Tribunal, & se désendit par l'impossibilité de satisfaire à tous ses engagemens. Otton, indigné d'une subtilité si perfide, le condamna à perdre la tête, pour punir l'abus qu'il avoit fait du Sacrement, & donna la confiscation de ses biens à celles qu'il avoit séduites (b).

XVI. Troubles de Gueldre.

Si l'esprit de parti ne causa que des secousses legeres dans la Hollande, il agita la Gueldre plus sérieusement. Le dernier Duc avoit eu deux Princes d'Eléonore, fille d'Edouard II, Roi d'Angleterre. Renoud, l'aîné, étoit un Prince foible qui n'aimoit que la tranquilité; l'ambition & la violence faisoient le caractere d'Edouard, son cader. La Gueldre étoit divisée entre deux partis, à la tête desquels étoient les Maisons de Hekeren & de Bronkhorst. Renoud savorisant la premiere, la seconde se donna au jeune Prince; & bientôt les deux freres en vinrent aux mains près de Tiel. Le Duc perdit la bataille le 25 Mai, 1361, & demeura prisonnier. Edouard le renferma dans le Château de Rosendaal, & se saisit du Gou-

1361.

vernement (c).

Elle déclare Hollande.

1362.

Les Hollandois contribuerent beaucoup à cette révolution. la guerre à la Ils s'étoient peu mêlés jusqu'alors des affaires de Gueldre; & si l'on en excepte quelques secours sournis par ceux de Gueldre aux Evêques d'Utrecht, dans leurs guerres contre les Comtes de Hollande, les deux Souverains avoient toujours vécu en bonne intelligence depuis le mariage de Guillaume I

(a) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 11.

<sup>(</sup>b) Petit Chron. de Holland. Tom. I. Liv. III. pag. 301.
(c) Pontan. Hist. Gelr. Lib. VII. pag. 261. 264. 270. 275. 277. Beka augmenté. pag. 255. Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 7.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 339 avec Adelaide de Gueldre. Mais dans cette occasion les Hoe- Gottladur kins ayant secouru Renoud, & Albert ayant donné asyle aux vaincus, Edouard lui déclara la guerre, &, selon l'usage de ce tems, dont nous avons vu plus d'un exemple, il l'ajourna en bataille rangée aux environs d'Amersfoort : Albert s'y rendit à la tête d'une bonne armée, & justement piqué de n'y trouver personne, il entra dans la Gueldre qu'il ravagea sans trouver d'obstacle. Edouard, hors d'état de lui résister, eut recours à la négociation, & conclut un Traité, par lequel il promit Traité de paixi d'épouser Catherine, fille d'Albert, aussitôt qu'elle seroit en

âge (a).

Albert se voyant alors en paix avec tous ses voisins, & les Cabeliaux étant ou soumis, ou déplacés, songea à se faire che à se saire inaugurer, quoique son frere fût encore en vie. Le projet n'étoit pas sans difficulté; car si la maladie du Comte ne laissoit aucune espérance de guérison, les prétentions de l'Anglois qui n'étoient pas réglées, suffisoient pour le faire échouer. Dans le dessein de lever cet obstacle avec plus de facilité, il crut devoir s'assurer des sentimens de la Noblesse & des Villes contre le partage qu'Edouard III demandoit : il les con- L'Angleterre voqua le 25 d'Avril, 1364, à Gertrudenberg, & l'Assemblée exclue de la décida « que la Reine d'Angleterre ne pouvoit avoir de part les Etats. » à la succession de son frere, que l'Etat étoit indivisible, 33 °dévolu en entier à Guillaume du chef de sa Mere qui étoit » l'aînée, & à fon défaut à Albert, en qualité de Ruward, ou » comme successeur de son frere (b) ». Muni de cette déclaration, & du plein pouvoir des Villes (c), il passa d'abord en Angleterre; mais son voyage n'eur aucun succès, & cette affaire ne fut terminée qu'en 1372, lorsqu'Edouard ayant eu du dessous contre la France, renonça à ses prétentions pour attirer Albert dans fon parti (d).

Albert cher-

1364.

De retour d'Angleterre, Albert présenta une Requête à la Albert obtient

(c) Act. Publ. Angl. Tom. III. P. II. pag. 110. ) Ibid. pag. 196.

V v ij

<sup>(</sup>a) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 9. Conf. Pontan. Hist. Gelr. Lib.

VII. pag. 261. & fuiv.
(b) Voyez la Lettre accordée à ce sujet, dans Boxhorn sur Reigersberg. Tom. I. pag. 68.

des Patentes de l'Empereur.

1371.

Guillaume Cour Imperiale, par laquelle il exposa fort au long la situation de son frere, qui ne laissoit plus d'espérance, & celle du pays, qui, déchiré par la fureur des partis, ne pouvoit se passer d'un Souverain; que l'autorité de Ruwaard étant précaire, n'étoit pas assez respectée pour rétablir la tranquilité, & finit par demander l'investiture des Comtés de Hollande & de Zeelande, de la Frise, & du Hainaut. L'Empereur répondit favorablement à sa Requête; mais malgré les Patentes qui furent expédices à Albert vers 1371 (a), il conserva le titre de Ruwaard tant que son frere vecut. Si ces Lettres prouvent d'un côté que les Empereurs regardoient ces Provinces comme des Fiess mouvans de l'Empire, elles sont voir de l'autre que la Noblesse & les Villes ne les croyoient pas suffisantes pour transporter le droit d'un Prince vivant à celui qui ne pouvoit l'acquérir que par sa mort (b).

XVII. Affaires d'Utrecht.

Albert employa le loisir qu'il s'étoit procuré par sa sagesse, à mettre en ordre le trésor des Chartres. Dans l'examen qu'il en sit, le titre par lequel Jean d'Arkel, Evêque d'Utrecht, s'étoit engagé à payer trois mille sept cens livres pour la restitution du Château de Vreeland (c) lui étant tombé entre les mains, il demanda le payement de cette somme (d : Jean d'Arkel avoit été transféré, en 1364, à l'Evêché de Liege, & Jean de Vernenburg lui avoit succédé (e). Les Trajectins, s'étant soulevés contre lui, l'avoient fait prisonnier; & pour se tirer de leurs mains, il avoit été obligé de leur payer seize mille vieux schilden (f). Une rançon si forte le mettoit hors d'état de satisfaire le Duc, & il eut recours à la médiation du Duc de Gueldre; mais le titre d'Albert ne pouvant point être contesté, l'Evêque sut condamné à payer la somme, ou à restituer le Château (g). La mort qui l'enleva subitement, le

(b) Hift. de la Patr. Tem. III. Liv. XI. pag. 305.

<sup>(</sup>a) Diplom. Caroli IV. apud Schannat. Vindem. Liter. Tom. IL. pag. 143. i Cod. M. S. Fuldens.

<sup>(</sup>c) Voyez ci-dessus, pag. 333. (d) Joann à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 19. Beka augmenté. pag. 264.

<sup>(</sup>e) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 12.
(f) Idem. Lib. XXXI. Cap. 14. 17.
(g) Idem. ibid. Cap. 19. Voyez le Jugement du Duc Edouard de Gueldre dans Burman Annal. Ultraj. Part. I. pag. 18.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 341 tira de cet embarras, & sit cesser les poursuites du Duc.

Une partie du Chapitre ayant élu Ahasvere de Loës, l'autre partie s'opposa à son installation, & l'affaire sut portée devant le Pape. Le S. Pere, à l'exemple de ses Prédecesseurs, nomma d'office Arnould de Hoorne, qui bien loin d'exécuter la Sentence du Duc de Gueldre, donna Vreeland à Zweder de Gaasbeck, Seigneur de Putten, auquel il sit jurer qu'il le conserveroit à l'Esliso (a)

conserveroit à l'Eglise (a).

Albert cependant infista si vivement sur son payement, que les Trajectins, esfrayés de ses menaces, rassemblerent, en 1374, cette somme, & la firent porter à la Haye par des Dépudois. tés. Une tempête qui étoit survenue cet hyver, avoit emporté les digues près de Dordrecht, & la campagne étoit inondée de façon que les Trajectins firent ce voyage en batteaux. Le Duc refusa l'argent qu'ils lui présenterent, sous prétexte que les especes n'étoient pas celles dont on étoit convenu. Les Trajectins, indignés d'une chicane si basse, se déterminerent à soutenir la guerre, qu'un autre sujet de plainte donné par l'Evêque aux Hollandois, rendoit inévitable. Ce Prélat avoit fait creuser un Canal qui se jettoit dans le Leck, & pour assurer sa navigation, il faisoit construire un Fort qu'il avoit nommé Gildenburg (b). Le Seigneur de Vianen, que ce Fort incommodoit, en porta ses plaintes devant le Duc; les Habitans de Leide se joignirent à ce Seigneur, & prétendirent que le fonds, sur lequel le Fort étoit bâti, n'appartenoit pas à l'Eglise. Le Duc ne manqua pas de désendre aux Trajectins de continuer l'ouvrage. L'Evêque également résolu de garder le Château & de maintenir son Fort, assembla une bonne armée, & mit le siege devant Woerden, qu'il ne put prendre, & dont il brûla le fauxbourg (c). Mais il prit Muyden, Weesp, & quelques autres places le long du Vegt. Albert d'un autre côté, après avoir attiré dans son parti Putten, qui reçut

GUTLLAUME V.

Guerre entre les Trajectins & les Hollandois.

1374.

(c) Phil. à Leydis de Cura Reipubl. ubi supra-

<sup>(</sup>a) Joann. 1 Leydis. Lib. XXX. Cap. 20.
(b) Idem. Lib. XXXII. Cap. 23. Phil. 2 Leydis. de Cura Reipubl. Cas. LXI. pag. 210.

GUTLLAUME V.

garnison Hollandoise dans le Château de Vreeland (a) mit le siege devant Gildenburg, que Jean de Klaarenberg s'étoit chargé de défendre à ses dépens pendant un an, à condition que les Trajectins lui fourniroient l'artillerie & les munitions nécessaires (b); mais il ne put résister au Duc, qui le sorça de capituler. Les Hollandois ne posséderent pas long tems cette place que les Episcopaux reprirent sur la fin de l'année. Le Duc s'empara encore de Wulvenhorst, de Hellenstein, & brûla Hermaalen (c).

Traite de paix.

1375.

Les Trajectins s'ennuyerent bientôt d'une guerre qui n'avoit pour objet que la destruction de la campagne. Ils demanderent la paix, qui fut conclue au mois de Mars, 1375. Les conditions furent que « Gildenburg seroit démoli; que les

" Trajectins payeroient trois mille vieux schilden, & que les - Episcopaux conserveroient la Seigneurie de Vreeswyk,

» sur le terrein duquel le Fort étoit construit, sauf l'affirman tion de l'Evêque & de sept Ecclésiastiques, qui seroient » tenus de jurer que ce Fief avoit appartenu au Chapitre de

. S. Martin. On remit aussi Vreeland à l'Evêque, à condi-» tion que Putten le garderoit jusqu'à ce qu'il fut remboursé » des sommes qu'il avoit avancées (d) ». La paix ayant été conclue avec la Hollande, l'Evêque d'Utrecht employa l'armée qu'il avoit sur pied, à réduire la Noblesse, qui s'étoit révoltée contre lui. Il prit & rasa les Châteaux de Puttenstein

& de Loenerssoot (e). Peu de tems après il fut transféré à l'Evêché de Liege, & Florent de Wevelikhoven le remplaça (†).

Sur la fin de cette guerre il s'éleva de nouvelles contesta-XVIII. Contestations tions entre les Hollandois & les Brabançons au sujet des li-

(a) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 14.

(f) Idem. ibid. Cap. 32.

<sup>(</sup>b) Voyez les anciens comptes des Receveurs, dans Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. III. pag. 271.

<sup>(</sup>c) Beka augmenté. ubi supra.
(d) Vid. Pactum Pacis apud Matthæum de Jure Gladii Cap, XIV. pag. 334.
Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 25. Beka augmenté. pag. 375.
(e) Joann. à Leydis. Lib. XXX. Cap. 27. 30.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 343 mites du Pays de Heusden qui avoit été cédé à Guillaume, en Guillaume 1357 (a). Les Bourgeois de Bois-le-Duc prétendoient que les avec le Bra-Villages d'Engelen & de Vlymen appartenoient à leur Ville. bant sur Heus-Jean de Neederveen Brabançon, ayant brûlé, en 1372, la denmaison de Laurent Van der Putte, située à Onzenoort, dans le territoire de Heusden, Nicolas Florent Borselen, Jean Hostilités oude Renesse & quelques autres Nobles Zeelandois firent ar- vertes. rêter dans la Zeelande tous les effets qui appartenoient aux Brabançons. Les Milices de Bois-le-Duc prirent leur revanche fur les Villages de Vlymen & d'Engelen. Renoud de Brederode entra dans le Kempenland, & brûla une partie de S. Odenrod & quelques maisons voisines. Venceslas, Duc de Brabant, fit de son côté une course dans le Hainaut, & saisit dans Louvain les effets des Hollandois. On en demeura de part Traitédepaix & d'autre à ces hostilités qui sembloient annoncer une guerre très-sérieuse. Albert & Vencessas convinrent, en Août. 1374, dans le tems qu'on s'y attendoit le moins, de s'en remettre au jugement de cinq Arbitres, dont Albert en choifiroit deux entre les Conseillers du Duc de Brabant, & celuici deux entre les Conseillers du Comte de Hollande. Le premier nomma Philippe de Polanen & Conrad, Doyen de Sainte Marie à la Haye; & le second, Van der Aa, Seigneur de Grimbergen & de Gruithuizen, & Gerard Van der Heiden, Seigneur de Bautershem. Tous les deux ensemble choifirent Jean de Polanen, Seigneur de la Leck & de Breda, pour Sur-Arbitre en cas de partage (b). Cependant on changea dans la suite Philippe de Polanen & Van der Aa, sans qu'on en sçache la raison, & on leur substitua Van den Toren, & Regnier Willemanszoon. Le Jugement des Arbitres, rendu le 18 Octobre, fut que les torts & dommages demeureroient réciproquement compensés; que l'on suivroit pour les limites ce qui avoit été réglé quelques années auparavant par Bernard de Borneval; que Vlymen & Engelen appartiendroient au Brabant; qu'on pourroit saisir de part & d'autre & mettre

<sup>(</sup>a) Voyez ci-destus pag. 333. (b) Voyez le Traité dans Dyntsr. Chron. de Brab. Liv. V. s. 50. & dans le Corps Diplom. Tom. II. P. I. pag. 96.

Guittavant à rançon les bestiaux qui passeroient les limites; que comme le Brabant étoit avantagé dans ces réglemens de limites, Albert jouiroit tous les ans de deux cens vieux schilden d'or, à prendre sur la Ville de Heusden, & que les Habitans de Boisle-Duc seroient déchargés des dommages, en assirmant qu'ils n'y avoient en nulle part (a). Cette décisson parut si juste aux deux Souverains, qu'ils la suivirent à la lettre, & vecurent depuis ce tems dans une si grande intelligence, que les Hollandois secoururent le Duc contre les Habitans de Louyain qui s'étoient révoltés (b).

Emeute à Haarlem.

1377.

Il paroît que les Hoekins & les Cabeliaux se tenoient alors fort tranquiles, à moins qu'on ne leur attribue quelques défordres qui arriverent à Haarlem en 1377; mais les Auteurs en parlent avec tant d'obscurité qu'il est impossible d'en démêler le sujet & les suites. On sçait seulement qu'un nommé Simon de Zaanden fut jetté par les fenêtres; que sa maison pensa être rasée; que les Bourgeois resuserent d'obéir au Magistrat qui leur ordonnoit de prendre les armes pour arrêter l'émeure, & que le Duc Albert ne leur pardonna qu'en 1380 (c). Jean de Leydis ne dit qu'un mot de cette assaire (d), & la place après la mort d'Albert; ce qui fait douter, si la Chronique de Goude rapporte cet évenement à sa véritable époque. on Designation of the Commercial to

XIX. Flandre.

1372.

La revolte des Flamands alluma une guerre plus longue Troubes de & plus sérieuse, & la part que les Hollandois y prirent, nous oblige d'entrer dans quelque détail. Louis, alors Comte de Flandre, Prince voluntueux & prodigue, étoit fouvent obligé de recourir à la bourse de ses Sujets pour sournir à ses prosusions & à ses plaisirs. Il avoit deux Favoris qui partageoient ses débauches & sa confiance. Le premier qui se nommois Jerôme Hioms, homme sans naissance, étoit Inspecteur de la Marine & de la Navigation des rivieres, emploi pour lors

(a) Voyez Buthers Trophèes de Bribant. Premes. pag. 198.

ed, Joann. a Leydis. Lib. XXX. Cap. 64.

très-

<sup>(</sup>b) Vover les Comptis des Receveurs, dans Matth. Anal. Tom. III. pag. 762. (c) La Cl ronique de Goude, pag. 111. Manifest. dans Screvel. Descripte de Haarlem. jag. 238.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 345 très-important, & qui lui donnoit une grande autorité sur le Guillaums peuple, dont il sçavoit manier l'esprit avec assez de dextérité. Le second étoit Giselbert Matthias, qui, par son avidité, se rendoit odieux à tout le monde.

Louis étant à Gand, où il avoit ordonné un Tournoi, demanda quelqu'argent, dont il avoit besoin pour cette sête. Les Bourgeois rebutés de payer des impositions qui n'avoient que l'amusement du Prince pour objet, répondirent » qu'une " Ville libre ne devoit pas se laisser extorquer à tout propos » des sommes aussi considérables, & que ce seroit renoncer » à ses privileges ». Ce refus & la raison, sur laquelle on l'appuyoit, piquerent également le Comte, & Matthias saisit le moment de perdre son rival. Il chargea Hioms d'avoir détourné les Habitans de le satisfaire, & le Prince le crut d'autant plus facilement qu'il connoissoit le crédit que cet homme avoit dans la Ville. La disgrace suivit de près le soupçon; le Comte depouilla Hioms de sa charge, & la donna à Matthias. Le Favori piqué d'un traitement, qu'il n'avoit pas mérité, attaqua hautement le Gouvernement. Il représentoit au peuple « que le corps des Nobles étoit livré aux volontés • du Prince; que celui des Magistrats sacrifioit son ministere » à ses caprices, & que lui-même ne connoissoit pour régle " que son plaisir ". Le Peuple aigri par ces discours répétés, demanda tumultuairement la reforme de l'Etat, & mit Hioms à sa tête en qualité de Tribun. Son parti prit le chaperon blanc, pour se distinguer de celui du Comte qui portoit le chaperon rouge, & bientôt les deux couleurs partagerent les Villes. Le nouveau Chef voulant encourager ses gens par une action d'éclat, persuada aux Gantois que le Canal, que le Comte avoit permis à ceux de Bruges de creufer, ruineroit infailliblement leur commerce, leur fit prendre les armes, attaqua les travailleurs, & renversa leur ouvrage. Les Mutins assiegerent Oudenarde & Dendermonde qui tenoient le parti de la Cour. La premiere fut prise après un long siege. Theodoric de Brederode, Hollandois au service du Comte, les reçut si mal devant la seconde, qu'ils en leverent promptement le siege. Tome III. Xx

CUTLLAUME V.

dirteur entre

Villes révol-

ECCF.

Le Comte envoya Matthias avec deux cens chevaux pour dissiper ces troupes; mais ils furent renversés; leur Chef demeura sur la place, & le Tribun, pour ôter à ses gens toute espérance de reconciliation, les conduisit à la maison de plaisance du Comte, qu'ils brûlerent après l'avoir pillée. Peu de tems après il les mena devant Bruges, & surprit cette ville. Louis, craignant les progrès de la revolte, fit empoisonner Hioms, comptant que la mort du Chef dissiperoit les rébelles; mais la fédition avoit jetté des racines trop profondes. Les Gantois lui substituerent quatre Capitaines, & prirent Albert Me-Prunelle pour leur Général. Le Duc de Bourgogne & le Duc le Comte de Albert s'entremirent d'un accommodement, & plâtrerent un Flindre & les accord qui ne put subsister (a). Le Comte consentit à suspendre le Canal de Bruges, & s'obligeoit à fixer son sejour dans la ville de Gand; mais la désense qu'il sit de porter des chaperons, renouvella les désordres (b).

Louis se plaignit aigrement de ces tumultes, & voulut qu'on lui livrât Prunelle qu'il accusoit d'avoir violé le Traité. Celui-ci qui craignoit l'inconstance du Peuple, s'étant sauvé dans le Hainaut, Philippe Artavelle, homme hardi, entreprenant & brave, prit sa place. Il étoit fils de Jacques Artavelle, Brasseur de bierre, qui s'étoit distingué dans des revoltes antérieures. La sédition redoubla, & le Comte, ne se croyant pas en sureté dans la Ville, sut contraint de se resugier à Lisse. Sur ces entrefaites Albert, qui soutenoit Louis, lui livra Prunelle qui fut exécuté sur un échasaut, & dans le

moment toutes les Villes rebelles prirent les armes.

Albert au fecours du Com-

1380.

1381. :lles.

Le Comte leva des troupes, & par le moyen des secours qu'Albert & d'autres Princes voisins lui fournirent, il rassembla soixante mille hommes, à la tête desquels il investit la ville de Gand. Mais les Hollandois & les Zeelandois, qui re-Hollande & de gardoient la ruine de cette ville comme celle de leur com-Zerlande sou-merce, secoururent les assiegés, malgré les ordres de leur tiennemles re- Prince, & les convois qu'ils y firent entrer, empêcherent les

(b) Meyer, ad ann. 1380,

<sup>(</sup>a) Ægidius de Roya & Meyer, ad ann. 1329:

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 347
rebelles de succomber (a). Artavelle avoit armé un bon
nombre de vaisseaux, qui croisoient sur la côte, & à la faveur desquels les Zeelandois voituroient les vivres en sûreté;
sans ces convois presque continuels la famine eut bientôt forcé
cette grande ville à capituler. La longueur du siege & la vivacité des attaques, firent cependant connoître aux habitans la
nécessité de se raccommoder avec leur Souverain; ils s'adresferent au Duc Albert qu'ils prirent pour Médiateur avec
l'Evêque de Liege & le Duc de Brabant. Ces Princes se rendirent à Tournay; mais le Comte exigeant pour préliminaire
qu'on lui remît le Ches entre ses mains, la négociation se

rompit (b).

Artavelle avoit eu la hardiesse de venir à Tournay avec les Députés, & jugeant par lui-même de la colere du Comte, il craignit que son supplice ne fût le sceau de la réconciliation du Souverain avec ses Sujets. Il repartit en diligence, & sitôt qu'il fut de retour à Gand, ayant assemblé le Peuple, il déclara hautement, que le Comte exigeoit que tous les habitans de l'un & l'autre sexe, depuis quinze ans jusqu'à soixante, vinssent lui demander pardon la tête & les pieds nuds, en chemise & la corde au col. L'ignominie d'un traitement pareil revolta ce peuple grossier, mais généreux. Artavelle profitant de l'indignation commune, ajouta qu'il s'agissoit d'obéir ou de combattre; que les vivres commençoient à manquer; & qu'il falloit se resoudre à périr de misere avec leurs femmes & leurs enfans, ou montrer au Tyran qu'ils étoient des hommes, & non pas des esclaves. Ce discours mit la populace en fureur; on courut aux armes. Artavelle à la tête de cinq cens des plus déterminés, fit une sortie si vive & si peu attendue, qu'il renversa du premier choc tout ce qu'il rencontra, mit l'armée en fuite, & força le Comte de gagnet Bruges, où les victorieux entrant avec les fuyards, se rendirent les maîtres, Louis fut contraint de se cacher le reste du jour dans la maison d'une pauyre semme, & se sauya pendant

<sup>(</sup>a) Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XI. pag. 314. (b) Ægid. de Roya & Meyer. ad ann. 1382.

1382.

Guillaume la nuit sur un cheval sans selle, & sous un habit de vaset (a). Dans cette extrêmité il implora le secours de Charles VI. Roi de France, qui se mit aussitôt en campagne pour soutenir son Vassal. Artavelle au bruit de sa marche, sit rompre tous les ponts des avenues de Gand, & chargea le Capitaine du Bois de garder les passages avec un corps de neuf mille hommes, qu'il laissa sous ses ordres. Les François obligés de rester à Comines, cherchoient inutilement un gué, lorsque quelques Gentilshommes s'hazarderent de passer la riviere dans un bateau à la faveur de la nuit, & chargerent à grand bruit les foldats qui gardoient la rive opposée. Ceux-ci croyant que toute l'armée passoit la riviere, se replierent en désordre fur le gros de leur troupe, à laquelle ils communiquerent leur frayeur. Les François profiterent de ce mouvement pour rétablir le pont, sur lequel ils passerent, & s'emparerent d'Ypres. Artavelle voyant les passages forcés, assemble les Bourgeois à Gand, leur représente qu'il est question en ce moment de combattre pour la vie & la liberté. Toute la Ville court aux armes, & marche au-devant de l'ennemi; on le rencontre près de Roozebeek, on l'attaque avec intrépidité. La Cavalerie des rebelles ne peut soutenir le choc des François; elle est ensoncée, & le corps de bataille chargé de droite & gauche commence à reculer; Artavelle est pris, mortellement blessé, ou à moitié étoussé sous les corps morts, & le Roi le fait pendre sur le champ, de crainte que la mort ne le dérobe au supplice. Ce spectacle acheve de répandre la terreur dans Parmée Flamande: le carnage redouble; elle prend la fuite. & malgré les approches de l'hyver, le Vainqueur investit la Ville (b)

1384.

Pendant ce siege le Duc de Berry & le Comte de Flandre ayant eu une dispute très-vive au sujet du Vicomté de Boulogne, se battirent en duel. Le Comte reçut une blessure. dont il mourut au commencement de Janvier (c), & Philippe, Duc de Bourgogne, qui avoit épousé Marguerite

<sup>(</sup>a) Vollii Annal. Holland. pag. 390.

<sup>(</sup>b Meyer. ad ann. 1383. (c) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 34.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 349

unique héritiere de Louis, fut inauguré Comte de Flandre. Guillaune La mort de Louis & le changement de Souverain, ne purent adoucir le cœur ulceré des Gantois; mais Philippe. plus puissant que son Prédécesseur, poussa plus vivement la guerre. Les rebelles commencerent à réfléchir sur les suites qu'elle pouvoit avoir, & la prise de Damme qui fut emportée par Guillaume, Comte d'Oostervant, sils d'Albert, qui Dammeparle commandoit les Hollandois, les obligea de demander la Comte d'Oof-

Prise de

1385.

paix (a).

Le Protecteur de Hollande & la Duchesse de Brabant se rendirent à Tournay, & s'entremirent des conditions; mais lorsqu'il sut question de demander pardon, les Gantois resufuserent opiniâtrement de ployer les genoux. Les Duchesses de Brabant & de Bourgogne s'appercevant qu'une fierté si déplacée causoir quelque altération sur le visage du Duc, se jetterent à ses pieds, & le demanderent pour eux. Le Duc ne put tenir contre sa semme & une tante qu'il respectoit comme une belle-mere; il se rendit à leur priere, & signa le 18 Décembre, 1385, le Traité qui contenoit une amnissie générale pour le passé, la conservation des privileges & la liberté des Prisonniers. Les rebelles remirent toutes les Places qui tenoient pour eux, & consentirent à être punis du dernier supplice, s'ils venoient à violer les conditions auxquelles on leur avoit accordé la paix (b).

XX. Troubles de

La Gueldre ne fut pas moins agitée que la Flandre. Edouard étant mort, & Renoud l'ayant suivi de près, le parti des Gueldre, Hekers appella à la succession Marhilde leur sœur, veuve du ·Comte de Cleves. L'Evêque d'Utrecht, qui tenoit son parti. lui conseilla d'épouser en secondes nôces Jean de Chatillon. Comte de Blois, Seigneur de Gouda & de Schoonhoven, afin de se procurer l'appui des Hollandois. Les Bronkhorst qui vouloient avoir pour Souverain Guillaume, fils du Duc de Juliers & d'une autre sœur, dresserent une contrebatterie.

(a) Idem, Ibid.

<sup>(</sup>b) Pactum Pacis apud Marten. & Durand. Thes. Anecdot. Tom. I. col. 1621. 1624. & dans le Corps Diplomat. Tom. II. P. I. pag. 198. Conf. & Meyer. Annal. Flands, ad ann. 1385.

GUILLAUME V.

en le mariant avec Catherine, fille du Duc Albert, & veuve d'Edouard. Cette alliance ramena dans leur parti le Protecteur & les Hollandois, qui avoient déja reconnu le Comte de Blois pour Duc de Gueldre (a). Albert, malgré l'accord qu'il avoit signé avec l'Evêque d'Utrecht, maintint son gendre dans la possession de la Gueldre (b); mais celui-ci ne sut parfaitement tranquille qu'après la mort de sa grande tante, qui arriva peu de tems après.

Appailes par Albert.

Renouvellés pour Graave.

1386.

Albert Arbie

Le calme, dont le nouveau Duc jouit alors, sut troublé par une dispute qu'il eut avec la Duchesse de Brabant, veuve de Vencessas, au sujet de la ville de Graave (c). La Duchesse assiegea cette place, dont le Duc s'étoit emparé (d); & quoiqu'Albert, pris pour Arbitre, l'eût adjugée à la Duchesse, Guillaume la reprit une seconde sois. La Duchesse s'adressa à Charles VI, Roi de France, qui lui promit du secours, & le Duc de Gueldre eut recours à Richard II, Roi d'Angleterre. Il lui offrit « de se rendre seudataire de sa Cou-» ronne, s'engagea à le servir contre tous ses canemis, à " l'exception du Duc de Juliers son pere, d'Albert son beau-» pere, & d'Adolphe, Comte de Cleves, & promit de dé-» clarer dans quatre mois la guerre au Roi de France & au " Duc de Bourgogne ». Richard accepta ses offres. Il s'obligea de son côté « de lui payer annuellement mille livres ster-" ling, & permit aux Sujets du Duc de commercer libre-» ment dans son Royaume ». Ce Traité sut signé par le Roi à Westminster le 13 Mai, 1386, & confirmé par le Comte à Nimegue le 18 Avril, 1387 (e).

1387. N

1388.

Le nouveau Duc en conséquence déclara la guerre à Charles VI, par un Héraut qu'il envoya à Paris, & s'attira les armes de cette Couronne sur les bras. Le Duché de Juliers essuya le premier seu, & bientôt les François inonderent la Gueldre. Le Duc sentit alors la faute qu'il avoit saite en osant

<sup>(</sup>a) Convent. apud Matthæum de Jure Gladii. Cap. XIV. pag. 238.
(b) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 22.

<sup>(</sup>c) Froisfart. Vol. III. Chap. XCVI. pag. 139.

<sup>(</sup>d) Idem Chap. CXVIII. pag. 191. (e) Act. Publ. Angl. Tom. III. P. IV. pag. 5. & ibid. pag. 85. 99.

DES PROVINCESUNIES. Liv. VIII. 351 luter contre un ennemi si puissant. Il sut contraint de deman- Gentlaune der la paix à genou, de renoncer à l'alliance qu'il avoit faite avec l'Angleterre, & de rendre Graave à la Duchesse de Brabant (a). Ce Traité renversa les plans que Richard II avoit formés. Il paroît qu'il avoit projetté de réunir dans une Ligue tous les Souverains des Pays-Bas contre la France, & nous voyons qu'il sollicitoit vivement Albert d'accéder au Traité Albert resulte qu'il avoit fait avec le Duc de Gueldre; mais le Protecteur d'entrer en lirefusa constamment de contracter avec lui d'autres engage- France. mens que ceux qui regardoient le commerce (b).

Dans le fort de ces négociations, Guillaume l'Insensé mou- Mort de Guilrut au Château du Quesnoy, dans le Hainaut. Quelques His- laume l'Insentoriens placent cet évenement en 1377 (c), & quelques autres en 1379 (d); mais il paroît qu'il n'arriva qu'en Avril, 1389, puisque nous trouvons encore des Lettres de 1388 (e), dans lesquelles Albert ne prend que le titre de Protecteur; ce qui prouve incontestablement que le Comte, son frere, étoit encore vivant.

1389.

(a) Froissart. Vol. III. Chap. CXXX. pag. 315.

(a) Problem 11. Chap. CAAA. pag. 313.

(b) Ad. Publ. Angl. Tom. III. P. III. pag. 145. & P. IV. pag. 32.

(c) Joann. & Leydis. I.ib. XXXI. Cap. 19.

(d) Ægid. de Roya & Meyer. ad ann. 1379.

(e) Manifest. d'Amsterdam. pag. 6. 7. Screvel. Descript. de Haarlem. pag. 219. Voyez aussi Veldenaar. pag. 94. & la Chronique de Gouda. pag. 112.



## ALBERT,

## Vingt-deuixéme Comte de Hollande.

ALBERTIC CONNU.

1389.

A LBERT fut reconnu d'un consentement unanime aussitôt que son frere sut mort, & quitta le titre de Protecteur. La Noblesse deux partis s'empressa de lui rendre hommage, & toutes les Villes lui jurerent sidelité. Mais ce calme apparent couvoit un seu prêt à se rallumer, & les amours du Duc servant de prétexte aux mécontens, il se renouvella si vivement qu'il embrasa sa propre maison, & mit les armes à la main du sils contre son pere.

Adélaide de Poelgeest affassinée.

Marguerite, sa semme, étoit morte en 1386. Le Prince, dont le cœur n'étoit pas insensible, & qui se trouvoit dans la sorce de l'âge, avoit choisi Adelaïde, fille de Jean de Poelgeest, pout se consoler des chagrins du veuvage (a). Il l'avoit logée dans le Palais des Comtes, & cette Demoiselle aussi spirituelle que belle, avoit un tel ascendant sur son esprit, qu'elle gouvernoit entierement sa Cour. Les graces ne couloient que par son canal, & son pere étant du parti des Cabeliaux, les Hoekins fouffroient impatiemment la diminution du crédit qu'ils avoient eu sous le regne précédent; bientôt leur chagrin rejaillit sur elle. Guillaume, sils aîné d'Albert, n'étoit pas moins piqué d'être obligé d'avoir pour la Maîtresse de son pere des égards qu'il croyoit ne devoir qu'à un belle-mere. La haine qu'il laissoit entrevoir, enhardit les Hoekins, qui se flattant de l'aveu, ou tout au moins de l'appui du jeune Comte, résolurent de se désaire de leur ennemie, & la suite sit soupçonner que Guillaume n'ignoroit pas leur complot.

1390.

Les Conjurés en fixerent l'exécution à la nuit du 21 au 22 Septembre, 1390. Ils enfoncerent les portes de l'appartement d'Adelaïde, tuerent Guillaume Kuser, Maître d'Hôtel

(a) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 37.

d'Albert

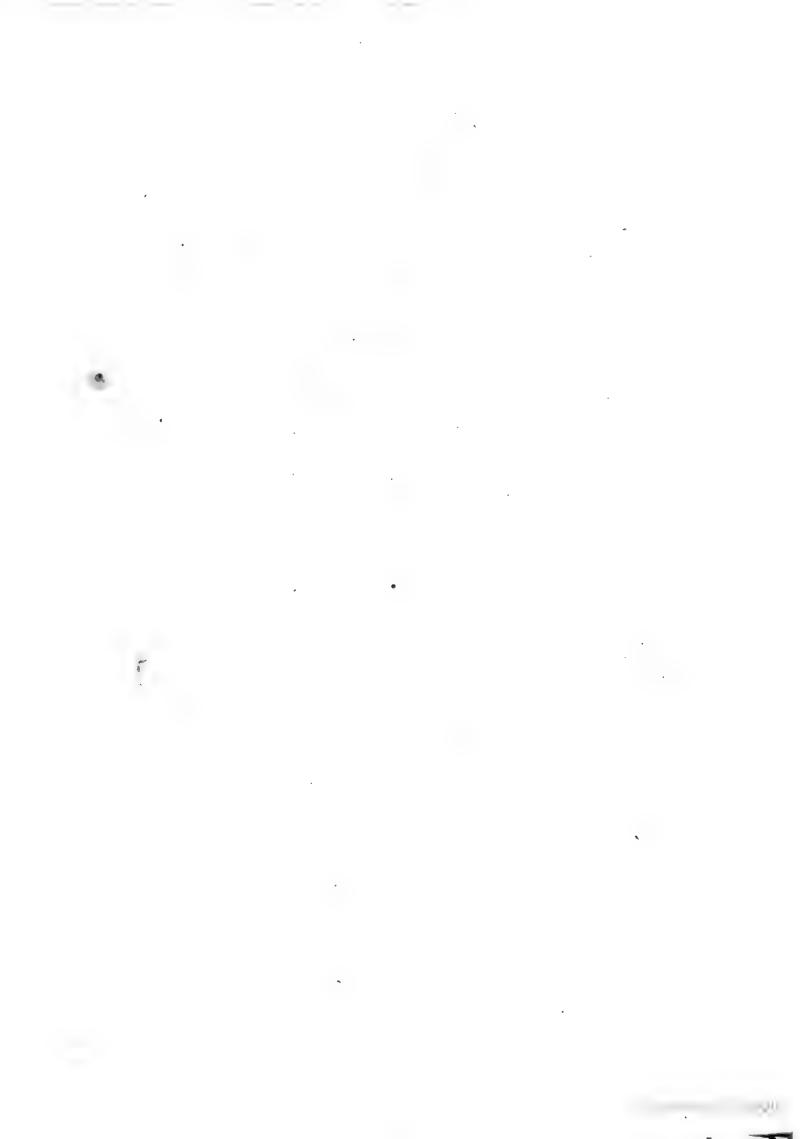

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 353 d'Albert, qui voulut résister, & la percerent de tant de coups qu'ils l'étendirent morte sur la place. La crainte d'être exposés aux premiers mouvemens de la colere du Duc, les obligea de sortir sur le champ de la Haye, & même du pays (a). Il paroit que Philippe, fils de Hugues de Bloote, fut un des assafasfins, puisqu'il fut contraint, pour obtenir sa grace, de demander publiquement & à genou pardon au pere de la Poelgeest. foumission que l'on exigeoir alors des meurtriers (b). Le Comte d'Oostervant qui demeura à la Haye, employa tous fes foins pour adoucir son pere (c), & fortifia par cette con-

duite les soupçons que l'on avoit déja contre lui.

Albert fut pénétré de la plus vive douleur de la perte d'une personne qu'il aimoit tendrement. Le mépris de son autorité, & fon Palais violé, l'excitoient à la vengeance; mais le nombre, la qualité des coupables, & la crainte de trouver son fils à leur tête, retenoient son bras. Entraîné par cette derniere considération, il prenoit le parti de dissimuler, lorsque Jean d'Egmond, & Jean d'Arkel, tous deux Cabeliaux, ses plus intimes Confeillers, & par-là même ennemis de Guillaume, introduisirent Conrad, pere de Guillaume Kuser, qui se jetta aux pieds du Duc, & lui demanda vengeance de la mort de son fils. Ce Vieillard, fondant en larmes, lui représenta, • qu'il devoit rendre justice à tous ses sujets; que le sang de » son fils & celui de la malheureuse Adelaïde la deman-» doient; que la fuite des Hoekins étoit un aveu public de leur crime; que des scelérats, capables d'un pareil attentar, • ne le respecteroient pas lui-même, si leur crime demeuroit » impuni; que la mort de son fils arrachoit les larmes des » yeux paternels, mais que celle d'Adelaïde l'effrayoit; que » le coup qui l'avoit assassiné, portoit sur le Souverain; que • s'il vouloit assurer sa propre personne, il n'étoit pas ques-

\* tion de palliatifs dans un si grand mal; qu'il falloit porter » le ser & le seu dans la playe; que l'Etat, sa reputation, son » salut, son autorité, exigeoient une vengeance éclatante &

Digitized by Google

<sup>(</sup>a) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 42. Veldenaar. pag. 95.

<sup>(</sup>b) La Chronique de Goude. pag. 119. (c) Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XI. pag. 322. 323. Tome III. Y y

» prompte, également utile à sa personne, & nécessaire à la

République ».

teurs du meur-

Ce discours ranima la colere du Duc, & ses Favoris achecontre les Au- verent de le déterminer. Il fit citer devant lui cinquantequatre Seigneurs tous Hoekins, qui par leur fuite s'étoient fait soupconner d'être coupables. Les principaux étoient Philippe de Wassenaar, Burggrave de Leide, Theodoric, Seigneur d'Asperen, & son fils, les deux freres cadets dela Leck, Henri, Burggrave de Montfoort, Jean, Seigneur de Heemstede, Philippe de Polanen, & Jean de Duivenvoorde. Le Comte d'Oostervant se déclara leur désenseur. Albert en sut outré, & fit publier un Placard, qui autorifoit chacun à tuer ceux qui auroient commis quelque meurtre dans le pays, sans crainte d'être recherchés pour ce fait (a). Il envoya en même tems des ordres à tous les Baillifs & autres Juges, pour faire arrêter & poursuivre, selon la rigueur des Loix, les meurtriers de Guillaume Kuser, s'ils étoient dans ses Etats. (b) La sévérité de ces Placards effraya le Comte d'Oostervant, qui Fuitedu Com- dans la crainte que l'animosité de son pere ne remontat jusqu'à lui, partit secretement de la Cour, & se refugia dans le Château d'Altena, que Guillaume III avoit acheté en 1332 du Comte de Cleves, & qu'Albert lui avoit donné (c).

te d'Ooster-Vant.

1393.

Jean, second fils d'Albert, appellé à la Cour.

1394.

Les Hoekins le joignirent aussitôt qu'ils le sçurent dans ce Fort. Le Duc cependant se rappellant les malheurs que la guerre de son frere & de sa mere avoit causés dans ce pays, inclinoit à la douceur. Mais Jean, fils d'Otton d'Arkel, Stadhouder de Hollande, de Zeelande & de Frise depuis 1389, & qui s'étoit acquis un grand crédit (d), appuyé de plusieurs autres Seigneurs du parti des Cabeliaux, acheva de l'aigrir, en accusant le Comte d'Oostervant d'avoir formé le projet de se mettre en sa place. Le Duc rappella auprès de lui Jean, le fecond de ses fils, élu Evêque de Liege, & lui donna la Seigneurie de Voorne & de la Brille, qu'il venoit d'hériter de

(a) Voyez ce Placard dans Boxhorn sur Veldenaar. pag. 183.

(d) Joann. à Leydis, Lib. XXXI. Cap. 40.

<sup>(</sup>b) Voyez les Manisest. d'Oudewater. pag. 300. (c) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 47. Cons. aussi les anciens Comptes des Receveurs, dans Matth. Anal. Tom. V. pag. 574.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 355 Mathilde de Voorne sa parente (a). Ce jeune Prince, qui ALBERTO portoir aussi le titre de Seigneur de Woerden & du Gooiland (b), n'avoit embrassé l'état Ecclesiastique qu'à contrecœur: il ne balança point à le quitter, & se joignit à d'Arkel, dans l'espérance de parvenir au Trône par la ruine de son aîné (c).

Albert poussé par l'un & l'autre, assembla ses sorces, se che contre les mit à leur tête, & s'étant embarqué à Gorinchem, il passa assassins. à Woudrichem. Le Comte d'Oostervant, informé de sa marche, n'osa l'attendre dans le Château d'Altena, & se sauva à Bois-le-Duc avec ceux qu'on accusoit de l'assassinat d'Adelaïde. Albert investit Altena, battit le Fort avec du gros canon, dont on commençoit alors à se servir dans les sieges, & tena. força bientôt la garnison à capituler, sous la seule condition qu'elle auroit la vie sauve & la liberté. Le Duc sit raser les fortifications du Château, dont il ne laissa subsister que les deux tours, & marchant à Bois-le-Duc, il détacha Conrad Kuser avec ordre de renverser tous les Châteaux des Hoekins; ce investi. qu'il exécuta avec la rigueur d'un homme qui satissait sa propre vengeance. Hodenpel, Duivenvoorde, Zandhorst, Heems- Les Châteaux des Hoekins tede, Warmond & Paddenpoel furent détruits jusqu'aux fon-rases. demens.

L'Evêque de Liége, la Duchesse de Brabant, la Noblesse & les Députés des Villes, effrayés d'une guerre qui commençoit avec tant de fureur, accoururent au camp d'Albert, se jetterent à ses pieds, & lui représenterent si vivement les suites funestes d'une rigueur si grande, qu'il se laissa toucher, & permit à son fils de sortir de Bois-le-Duc, avec ceux qui l'avoient suivi, à condition qu'ils demeureroient hors de ses Etats, jusqu'à ce qu'il lui plût de les rappeller. Guillaume réduit à attendre le retour de la tendresse paternelle, passa à la Cour de France, où il ne se soutint que par l'argent que lui fournit un riche Négociant d'Amsterdam, qui se nommoit Guillaume Eggert; le Prince lui marqua dans la suite sa re-

Prife d'Ala

Bois-le-Duc

Le Comte d'Oostervant

(a) Privileg. de la Brille & de Voorne. pag. 49.
(b) Manifest. de Weesp. &c. pag. 4. Manifest. d'Amsterd. pag. 17. 19.
(c) Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XI. pag. 326.

Yyij

connoissance, en le nommant à la charge de grand Trésorier (a). Il lui accorda la permission de bâtir un Château dans Origine de la Seigneurie de Purmer qui lui appartenoit; & ce fut le commencement de la ville de Purmerende, dont le Comte lui conféra la Seigneurie (b).

Guillaume rappellé.

Purmerende.

1395.

Guillaume demeura en France jusqu'en 1395 (c) qu'il sut reconcilié avec fon pere par un évenement que les Auteurs racontent avec des particularités différentes. Un jour que Guillaume se présenta pour manger avec le Roi, le Héraut ôta son couvert, en lui disant qu'il falloit être Chevalier pour s'asseoir à la table de son Maître. Le Comte ayant répondu qu'on ne pouvoit lui disputer ce titre, le Héraut repliqua qu'il ne pourroit le justifier tant que les armes & le corps de celui dont il tiroit son droit, seroient au pouvoir de ses ennemis. On ajoute que ce Prince, d'autant plus piqué d'un affront si sensible qu'il ne pouvoit y répondre, en écrivit avec tant de force à son pere, que le Duc jura qu'il empêcheroit qu'à l'avenir on ne fit un pareil reproche à fon sang, & qu'il rappella sur le champ Guillaume & les Hoekins, pour s'en fervir dans la guerre qu'il avoit resolu de faire aux Frisons. Vossius met ce que nous venons de rapporter, du Héraut, dans la bouche du Comte de Nevers à l'occasion d'une Croisade, & lui fait répondre à Guillaume qui s'offroit pour être inferit, qu'il devoir plutôt penser à venger la mort de son grand-oncle, & à tirer ses os d'une terre étrangere, pour leur donner une sepulture convenable (c). Mais sans avoir recours aux histoires de Chevalerie, il est naturel de penser, que l'occasion qui se présenta pour lors de recouvrer la Frise que les Comtes de Hollande avoient autrefois possédée, détermina le Duc à cette expédition; & que le besoin qu'il avoit d'un Général, Jui sit oublier le crime, dont son sils étoit soupçonné.

XXII. Les Frisons avoient joui d'une pleine liberté depuis la dé-Troubles de faite de Guillaume IV. Les Villes étoient gouvernées par leurs Frite.

Liv. XI. pag. 327.

(c) Voilii Annal. Holl. Lib, XIII. pag. 402.

<sup>(</sup>a) Voyez une Lettre datée de 1415. dans Matthæus de Jure Gladii. Cap. V. pag. 38. & les Manifest. de Kennemerl. pag. 46.
(b) Joann. à Ley dis. Lib. XXXII. Cap. 30. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 357 Magistrats, & le plat-pays par les Nobles ou Grietmans, qui résidoient dans des Châteaux comme la Noblesse (a). Les troubles excités par les Cabeliaux & les Hoekins, ne permirent point à Guillaume V de penser à cette guerre; & jusqu'ici son Successeur, par crainte de ne point réussir, ou par amour pour le repos, n'avoit ofé se charger d'une si grande entreprise. Mais la division qui se mit entre la Noblesse Frisonne & les Habitans des Villes, réveilla son ambition (b).

Les factions des Verkoopers & des Schieringers commen- Partis des Vetcerent à se former dans la Frise, presqu'en même tems que koopers & des les Cabeliaux & les Hoekins dans la Hollande. Les Nobles se séparerent des Bourgeois, & prirent le nom de Verkoopers; les feconds se réunirent sous celui de Schieringers : les Moines se partagerent entre les deux partis, & leurs prédications violentes redoubloient les animosités. On convoqua une Diete générale à Groningue en 1361, où il fut arrêté, qu'on aviseroit aux moyens de retablir la tranquilité publique, & de maintenir la paix & la liberté ( c ). Mais il ne fut pas question d'exécuter cet arrêté. Okkon de Broekmeer, Gentilhomme Frison, qui possédoit de grands biens de l'autre côté de l'Ems & dans le pays de. Groningue, ayant eu du dessous contre Ekkon Hueska, qui s'étoit allié avec un grand nombre de Nobles, resolut, en 1381, de passer en Hollande, pour déterminer Albert à fecourir les Schieringers; & pour mieux l'engager, il lui rendit hommage en leur nom (d). Quoique cer homme eût informé le Duc de l'état de la Frise, & qu'il l'eût assuré qu'il trouveroit un grand nombre de partisans, il paroît qu'Albert ne fut pas facile à déterminer, puisqu'il demeura dans l'inaction jusqu'en 1395.

Il fit alors de grandes levées de tous côtés, & demanda Préparatifs de le secours de tous ses Alliés. Le Comte d'Oostervant choisit le guerre conce moment pour lui offrir de se charger de cette expédition, tre la Frile. comme un moyen de mériter son pardon, & de ramener les

(c) Ubb. Emm. Rer. Frific. Lib. XIV. pag. 200, 206.

(d) Idem. Lib. XV. pag. 217.

<sup>(</sup>a) Diete des Etats de Frise, dans Van der Schelling, Droit des Dixmes, Tom. H. pag. 2.
(b) Beningha Hist. d'Oostfr. Liv. I. Chap. CLXXIV. pag. 161.

ALBERT

Hoekins, entre lesquels il y avoit un grand nombre de bons Capitaines (a). Quelques-uns racontent que ce Prince feignit de lui demander la permission de passer en Hongrie avec Jean de Bourgogne, pour faire la guerre aux Infideles, & qu'Albert lui répondit qu'il feroit mieux de venir en Frise pour recouvrer son patrimoine, & rapporter le corps de son grandoncle dans le tombeau de ses peres (b). Quoi qu'il en soit, il est certain que Guillaume revint en Hollande sur la fin de l'année, qu'il se reconcilia avec son pere, & qu'il obtint la grace des Hoekins.

Auxiliaires d'Albert conre la Frise.

1395.

Vers le milieu de l'été suivant l'armée se trouva rassemblée à Enkhuizen avec un grand nombre de bâtimens de toute espece, pour passer la Zuiderzee. La paix venoit d'être rétablie entre la France & l'Angleterre par le mariage de Richard II avec Isabelle, fille de Charles VI. Ainsi le bruit de cette expédition dans la Frise attira un grand nombre de Volontaires de l'une & de l'autre Nation; ceux de Zierikzee fournirent vingt-cinq vaisseaux, pour transporter à Vlissingue & à Arnemuiden les Anglois auxiliaires commandés par le Duc de Cornouaille (c). Les Allemands marcherent en grand nombre au secours d'un Prince de l'Empire, & les Comtes de S. Pol & de Namur arriverent à la tête des François qui s'étoient obligés de secourir le Comte par plusieurs Traités conclus entre cette Couronne & la Hollande. Philippe de Wassenaar, Burggrave de Leide, Jéan de Brederode, le Seigneur d'Asperen, Florent & Nicolas de Borselen & Philippe de Kortgeene étoient à la tête des Hollandois & des Zeelandois, & les Villes envoyerent leurs milices. Amsterdam & Hoorn s'y distinguerent (d). Le Hainaut fournit trente mille florins, & la plus grande partie de sa Noblesse joignit l'armée (e). Les Villes maritimes envoyerent toute leur marine, &, si l'on en croit les Chroniques, la flotte se trouva de quatre mille

<sup>(</sup>a) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. cap. 50.
(b) Froissant. Vol. IV. chap. LXVIII. pag. 204.
(c) Voyez le Chartrier M. S. dans Van Loon. Ancien Gouvern. de Holland.
Part. IV. pag. 378. Cons. & Ad. Publ. Angl. Tom. III. P. VI. pag. 101.
(d) Manisest. d'Amsterd. pag. 12. & Manisest. de Hoorn. pag. 85.
(e) Froissant. Vol. IV. chap. LXXV. LXXVI. pag. 217. 222.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 359 gros bâtimens & de quarante plus petits; mais il paroît par ALBERS le rôle qui détaille le nombre des Vaisseaux, que chaque Port devoit fournir, que le nombre ne montoit qu'à quatre cens foixante & dix-neuf, tant grands que petits. On ne sera pas fâché de trouver ici l'état de ce que chaque Ville fournit, puisqu'il sert à faire connoître la puissance où les Villes étoient déja parvenues. Zierikzee en arma vingt-cinq; Haarlem cent cinquante; Rotterdam quarante-cinq; Schiedam vingt-cinq; Goude quarante; Dordrecht vingt-cinq; Alkmaar vingt-fix; Hoorn yingt-cinq; Akersloot dix; Amsterdam cinquante, sans compter les gros; Enkhuisen vingt-six; & Naarden vingtdeux (a). La Hollande seule avoit donné trente mille soldats, & l'on prétend que l'armée, en comptant les troupes

La flotte devoit mettre à la voile le 15 Août; mais les François se sirent attendre quelques jours. Ce retard sit naître une dispute entre les Hollandois & les Anglois: ils en vinrent aux mains; les derniers eurent le dessous, & sans l'arrivée des François, Guillaume eût eu bien de la peine à terminer ce différend. Il donna sur le champ le signal du départ, & le 22 Août la flotte cingla vers le Kuinder, où l'on avoit resolu de faire la descente (b).

auxiliaires, montoit à cent mille hommes.

Les Frisons depuis long-tems avertis, s'étoient préparés Alliance des pour les recevoir : ils avoient recherché l'amitié de Frederic Frisons avec de Blankenheim, alors Evêque d'Utrecht (c). Ce Prélat s'é-trecht. toit emparé, en 1394, du Château de Coewerden sur les frontieres de la Drenth & de la Frise, quoiqu'il sut engagé à la maison de Bronkhorst (d). Il promettoit par le Traité qu'il

signa dans le mois de Mars avec les Frisons, « de maintenir • mille ans & un jour une paix folide avec les pays de Stel-

 lingwerf, de Schoterwerf, d'Upfaterland; de Dodingwerfn stal, d'Oosterzee, & la Commune des Frisons; de régler

à l'amiable les anciens différends des Trajectins & de ces

(d) Idem. cap. 49.

<sup>(</sup>a) Voyez le Chartrier MSC. dans Van Loon, ubi suprav (b) Voyez l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XI. pag. 331. (c) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. cap. 41. 46.

22 Peuples, en se conformant aux lettres & aux titres des

- » Evêques, ses Prédecesseurs. Il confirmoit le droit munici-» pal du pays de Drenth, & de la ville de Groningue. Il re-
- noncoit à construire d'autres Châteaux que Coewerden,
- dont il s'obligeoit même de ne pas augmenter les fortifica-• tions. Il s'engageoit à nommer le Gouverneur du consente-
- » ment des Frisons, & promettoit de ne laisser passer aucune » troupe étrangere ». Ce Traité fut confirmé par les cinq

Chapitres & les Bourgeois d'Utrecht, d'Amersfoort, de

Dewenter, de Campen & de Zwol (a).

Leurs dispo-

Les Frisons assurés des Trajectins & du passage de terre? sitions pour re- s'assemblerent pour déliberer sur les moyens de se désendre. cevoir Albent. Le plus grand nombre avisa d'opposer toutes les forces de la Nation à la descente de l'ennemi, & de mourir en Frisons libres, plutôt que de vivre esclaves d'un Prince étranger. Juwo Juwinga, un des principaux Nobles, fut d'avis de laiffer débarquer une multitude supérieure, & de mettre de bonnes garnisons dans les Châteaux & dans les places fortes. persuadé que le pays n'étant pas capable de nourrir une armée de cent mille hommes, elle seroit forcée de l'abandonner sans avoir sait de grands progrès, & qu'on en seroit quitte pour la déstruction de quelques Villages; au lieu que la supériorité de l'ennemi assuroit la désaite des Frisons, s'ils hazardoient une bataille, qui les perdroit sans ressource. Ce sage conseil ne sut point suivi, & le premier l'emporta.

Ils fontbattus.

Leur Général avoit rassemblé trente mille hommes, qu'il divisa en trois corps, & les cacha derriere une digue du côté où l'on craignoit la descente. Aussitôt qu'il apperçut les Vaisfeaux, il détacha six mille hommes pour s'opposer au débarquement; mais, malgré leurs efforts, les Hollandois ayant pris terre, attaquerent la digue, & s'y retrancherent après un combat des plus vifs. Les Frisons forcés d'abandonner leur poste, se retirerent dans le camp qu'ils avoient fortissé au mifieu des marais. Le Seigneur de Kuinder & ses deux fils s'étant déclarés pour le Vainqueur, offrirent de lui montrer les

Digitized by Google

<sup>(</sup>a) Charta Friderici Episcopi, apud Matthzum ad Anonym. Ultraject. rag. 93. passages

DES PROVINCES-UNFES. Liv. VIII. 361 passages. Albert s'avança sous leur conduite pour attaquer ALBERT. les retranchemens, & se voyant arrêté par un large sossé qui couvroit leur front, & dans lequel ils avoient dérourné la riviere, il ordonna à Ligny, Sénéchal du Hainaut, de prendre un bon détachement, & de chercher un gué, pendant qu'il tenoit les ennemis en échec avec le gros de l'armée. Ligny l'ayant trouvé, traversa le fleuve; & les Frisons Se voyant entre deux seux, sortirent de leur camp, & se mirent en bataille dans la plaine. Le combat fut des plus opiniàtres; mais Juwo Juwinga, leur Général, ayant été tué, leur centre sut ensoncé, & bientôt ils prirent la suite. Le carnage fut d'autant plus terrible, que les Frisons se faisoient tuer plutôt que de se rendre, & leur perte sut si considérable, qu'ils n'oserent plus se montrer. Les Hollandois ravagerent le pays pendant cinq semaines. Le Duc avoit établi son quartier à l'Abbaye de S. Odulphe, proche de Staveren, d'où ses détachemens défoloient la Campagne.

L'avidité du pillage entraîna les Anglois dans des marais impraticables qu'ils ne connoissoient pas. Les Frisons qui s'é- ceux de Delfi. toient cachés dans les roseaux après leur défaite, reprirent courage, & se voyant bien superieurs par le nombre, les entourerent de toutes parts, & les forcerent de se jetter dans les ruines d'un vieux Château qui leur servit de retraite. Ils ne pouvoient subsister long-tems dans cet asyle, & leur perte étoit assurée. Dans cette extrêmité ils trouverent moyen de faire sçavoir au Duc le danger dans lequel ils se trouvoient; mais Albert ne fut pas moins embarrassé: les marais ne lui permettoient pas de marcher à leur secours avec son armée. & personne ne vouloit se charger d'une attaque qui ne pouvoit se faire qu'en détail. Les Milices de Haarlem & de Leide, auxquels il s'adressa, répondirent qu'elles n'exposeroient pas leurs citoyens pour fauver des étrangers. Le Duc avoit tout sujet de craindre que les autres troupes ne fissent de pareilles reponses, lorsque ceux de Delst saisirent l'occafion pour se reconcilier avec leur Souverain. Leur Commandant lui dit que, quoique le refus des autres Villes pût autoriser le sien, il trouvoit trop d'ingratitude à resuser son sez Tome III.  $\mathbf{Z}_{\mathbf{z}}$ 

cours à des soldats qui s'étoient volontairement embarqués pour les servir; qu'ils étoient prêts de tout tenter pour assurer leur salut; qu'ils ne demandoient d'autre récompense que l'oubli du passé, & d'être à l'avenir regardés d'un œil plus favorable. Il ordonne en même tems à sa troupe de prendre les armes, traverse les marais, & s'étant mis en bataille dans une petite plaine, il donne le signal du secours. En même tems qu'il commence l'attaque, les Anglois sortent de leur retranchement. Les Frisons sont face des deux côtés, mais envain : les plus braves d'entr'eux étant tués ou blessés, les deux troupes se réunissent, & l'incendie des Villages qu'elles trouvent sur leur route, annonce tout à la fois & leur victoire & leur retour (a).

Albert les reçoit en grace.

Il est reconnu Seigneur de Frile.

Le Duc touché de la valeur des milices de Delst, leur permit de relever leurs murailles. Staveren consentit à recevoir une garnison, que les Villes de Hollande se chargerent d'entretenir (b). Albert fut reconnu Seigneur de Frise, enleva de Fleur-Champ, qu'on nommoit alors le vieux Couvent, le corps de Guillaume IV, pour le faire transporter en Hollande, repassa la Zuiderzee, prit terre à Enkhuizen, d'où ses troupes retournerent dans leur quartier, se rendit à la Haye, & son fils dans le Hainaut (c).

XXIII. fons.

1398.

L'année suivante sut consommée dans les préparatifs pour Nouvelle ré- une seconde expédition: car les Frisons, malgré leurs pertes, volte des Fri- n'étoient rien moins que soumis. Les Bourgeois de Staveren ne pouvant s'accoutumer à porter un joug étranger, avoient chassé leur garnison (d). Les Schieringers de Groningue avoient forcé le Château d'Aitzum, & noyé la garnison Hollandoise dans le Damster-Diep. Eppon Niterzum, qu'ils avoient élu pour Général, avoit conclu avec le Senat de Groningue une Ligue, qui fut le premier Traité d'Union de cette Ville avec les Ommelandes, qui depuis sont reputées ne

(d) Joann, & Leydis, Lib, XXXI, Cap. 55.

<sup>(</sup>a) Ubbo Emmius Rer. Frisic. Lib. XXVI. Meyer. Annal. Flandr. ad anne 1396. Vossius Ann. Holland. ad ann. 1396.

<sup>(</sup>b) Voyez les privileg. de la Brille & de Voorne, n. LII. pag. 50.
(c) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 51. Froissant Vol. IV. Chap. LXXVII.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 363

faire qu'un corps avec elle (a). Par un des articles les Hollan- ALBERTS dois étoient déclarés à jamais ennemis de la Frise, & les Alliés s'engageoient à ne faire ni paix ni treve, qu'ils ne les eus-

sent entiérement chassés du pays (b).

Albert, à ces nouvelles, donna ses ordres pour assembler Seconde exune nouvelle armée, & les vaisseaux nécessaires pour la transporter dans la Frise; il chargea Guillaume de cette guerre, & nomma Jean de Brederode, Jean d'Arkel, Arnould d'Egmond, Seigneur d'Y sfelstein, & plusieurs autres, pour servir sous ses ordres. Enkhuizen fur encore le rendez-vous général.

La flotte aborda au Lemmer, & l'armée prit sa route par Ils sont battus le Geesterland vers Staveren. Les Frisons s'étoient rassemblés au port de Tavon, où la descente devoit se faire; mais le Comte trouvant la côte trop bien gardée, avoit forcé de voiles, & gagné Hindelopen. Les ennemis étant accourus, attaquerent une chaussée, dont il s'étoit emparé. La pluye avoit rendu le terrein si glissant, que dans l'impossibilité de s'y soutenir, ils prirent le parti de s'éloigner, & se mirent en bataille dans la plaine. Guillaume les attaque, les met en fuite, & bloque entiérement Staveren qu'il forçe d'ouvrir ses portes. Les Frisons lui rendirent hommage au nom de son pere, & promirent de payer un impôt annuel de six sols par maison. Le jeune Prince, avant de ramener son armée en Hollande. mit ordre au Gouvernement, & confia l'autorité entre les mains de quatorze personnes, dont sept surent nommés par le Comte, & les sept autres choisis par les Bailliages. Guillaume maître de l'Oostergo, avança dans le Westergo qui se soumit, & les seules approches de l'hyver sauverent les Sept-Forêts. Il ramena son armée à Staveren, & sit sortisser un des ports de la Frise qu'il jugea le plus savorable pour les descentes (c).

Les Habitans de Groningue brûlerent deux de ses vaisseaux qui étoient demeurés engravés (d), & une tempête fit périr

<sup>(</sup>a) Jean de Lemmege Chron, du pays de Groningue, pag. 73.
(b) Beningha Hift. d Oostfrise, Liv. I. Chap. CLXXX, pag. 165.
(c) Ubbo Emm. Rer. Frise. Lib. XVI. XVII.

<sup>(</sup>d) Jean de Lemmege Chronique du pays de Groningue, pag. 73;

un gros bareau chargé de sel, que la ville d'Amsterdam avoit prêté à Albert, qui lui fut payé quatre cens cinquante schilden de Hollande; & comme l'estimation montoit plus haut, le Comte exempta cette Ville des péages de Goude, pour completer la somme (a). Le dommage que les Trajectins souffrirent dans cette expédition, fut évalué à seize cens schilden de Hollande, & le Duc pour indemnité les affranchit de

tout péage pendant quatre ans (b).

XXIV. Révolte à Groningue,

La ville de Groningue étoit divisée en deux partis : les uns s'opiniâtroient à demeurer fidéles à la Ligue Frisonne; les autres vouloient reconnoître le Comte de Hollande. La division fe communiquoit au de-là de l'Ems, lorsque Hisco Hasselinga, s'étant jetté dans Embden, détermina la Ville à conserver son indépendance. Le Senat de Groningue se raffermit par son exemple & par l'espérance du secours que l'Evêque d'Utrecht promettoit secrétement de lui fournir, & la résolution des Magistrats aigrissant les esprits, les deux partis en vinrent aux mains dans l'Eglise, où Witten & Westeren qui tenoient pour les Hollandois, furent massacrés; le peuple courut aux armes, & les ennemis des Hollandois se servant de sa chaleur, bâtirent le Fort de Molkweren, pour resserrer la garnison de Staveren (c).

Appailée par Guillaume.

1399.

L'absence du Comte d'Oostervant retourné dans le Hainaut, favorisoit ces révoltes. A peine eut - il appris ces nouvelles qu'il revint en diligence en Hollande, & repassa la Zuiderzee avec Jean son frere, élû Evêque de Liege. Il fit voile d'Amsterdam, débarqua à Staveren, accompagné d'un grand nombre de Noblesse Hollandoise, & suivi d'une bonne armée. Les Frisons le reçurent avec une soumission apparente, leur dessein étant de surprendre son camp pendant la nuit. Mais averti de leur projet, il passa la nuit sous les armes, & lorsque les rebelles l'attaquerent, il se contenta de désendre ses retranchemens jusqu'au jour. Alors il sortit de tous côtés sur ces troupes épuisées par les

(c) Ubbo Emm. ubi supra.

<sup>(</sup>a) Manisest. d'Amsterd. pag. 12. (b) Lettre du 11 Octob. 1401. dans C. Burman Annal. Ultraj. Part. I. pag. 12.

DES PROVINCES-UNIES, Liv. VIII. 365

fatigues d'une longue artaque, les renversa facilement, & ALBERTI fit un carnage horrible des fuyards. Le vainqueur marcha droit à Groningue, qui dans l'abattement où cette défaite l'avoit jetté, ouvrit ses portes, & lui jura fidelité. Le Comte, après avoir établi Florent d'Alkemade Grand-Baillif de Frise. & Gerard d'Egmond Burgrave de Staveren, revint en Hollande, d'où il se rendit à Valenciennes (a). Il paroît que peu de tems après il partit avec cent hommes d'armes pour aller en Lombardie au secours de l'Empereur Robert (b);

mais on ne sçait aucune particularité de ce voyage.

La dureté du Gouvernement & la férocité naturelle des Nouvelle ré-Frisons les précipiterent dans la révolte dès l'année suivante. volte des Frisons. Ce peuple abbatu plutôt que vaincu, reprit les armes avec plus de fureur que jamais. Les trois Bailliages avoient renouvellé secrétement leur Ligue avec Groningue, & le Senat rappella Frederic, Evêque d'Utrecht, qui mit une bonne garnison dans la ville. Les Frisons investirent en même tems Staveren, & les Hollandois poussés de tous côtés, étoient prêts d'abandonner le pays. Albert indigné de tant de révoltes, envoya Brederode, dont l'arrivée fit lever le siege de Staveren. Mais ce Seigneur ayant voulu attaquer Molkweren, sut blessé & pris; il s'échappa peu après de sa prison par la négligence de ses gardes (c), & conclut une treve avec les Frisons & le Senat de Groningue, par laquelle les Hollandois ne conserverent que Staveren; l'état des finances d'Albert ne lui permettant pas de continuer la guerre (d).

Son trésor étoit épuisé par les expéditions précédentes & Mauvais état par la mauvaise administration de Jean d'Arkel, son Grand- des sinances. Tresorier, qui avoit engagé une bonne partie de ses Domaines. Il avoit trouvé jusqu'alors de grandes ressources dans les Villes qui lui prétoient volontiers, pour obtenir de

nouveaux privileges, qu'il leur accordoit avec facilité; mais

(a) Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 59.

Treve.

<sup>(</sup>b) Negot. Rupert. apud Marten. & Durand. Veter. Monum. Tom. IV. c. 56. (c) Joan. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 57. (d) Ubbo Emmius Rer. Frific. Lib. XVII. pag. 249. Beningha Hift, d'Oode Gile. Liv. I. Chap. CLXXVII. pag. 164.

ALBERT. 1400.

ce moyen commençoit à lui manquer. D'un autre côté les Frisons de l'Oostergo & du Westergo avoient trouvé le secret d'intéresser Henri IV, Roi d'Angleterre, à les soutenir. Ils s'étoient reconciliés avec ce Monarque en rejettant sur les Zeelandois la haine qu'ils s'étoient attirée par leurs pirateries. Toutes ces circonstances déterminerent le Duc à laisser la Frise en repos (a).

XXV. Guerre avec J'Arkel

La mauvaise humeur, qu'il conçut de ce dérangement, le porta à exiger un compte de l'administration de Jean d'Arkel. Ce Seigneur oui depuis dix ans étoit Stathouder & Receveur général, prit la demande d'Albert pour une insulte, & lui répondit par une déclaration de guerre (b). Le Duc avoit, quelque tems avant cet éclat, poursuivi pareillement Brustin de Herwine, son Receveur en Zeelande à l'Ouest de l'Escaut (c). Il l'avoit même fait arrêter dans Amsterdam, & Brustin s'étant sauvé de sa prison, s'étoit resugié dans le Château de Loevestein, dont Albert lui avoit consié la garde. Le Comte d'Oostervant le délogea ensuite de ce Fort, & fit arrêter ses trois fils (d).

Jean d'Arkel irrité par cet exemple, n'écouta que sa colere. Fier, ambitieux, & se consiant dans ses sorces, il avoit entrepris différentes guerres de son ches. Peu après la mort de son pere, il la fit au Seigneur de Vianen qui avoit hérité du Château d'Ameide, sur lequel Otton d'Arkel son pere avoit eu des prétentions (e). Il força sa propre mere à sortir du pays d'Arkel, & l'auroit chassée du Château de Pirlepont dans le Duché de Bar, quoiqu'il appartînt en propre à cette Dame, si elle n'eût trouvé le moyen d'y rentrer fous l'habit d'une pauvre femme, & d'y introduire une bonne garnison, qui la désendit contre les entreprises de son fils (f).

(a) Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XI. pag. 343. (b) Joann. a Leydis. Lib. XXXI. Cap. 60.

(e) Idem. Cap. 39.

<sup>(</sup>c) Voyez Boxhorn-sur Reigersb. Part. I. pag. 452; (d) Joann. à Leydis, Lib. XXXI. Cap. 54.

<sup>(</sup>f) De gell. Dominor. de Arkel apud Matthaum. Anal. Vet. Evi. Tom. V. page \$38. Joann. à Leydis. Lib. eod. Cap. 524

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 367

Un homme de ce caractere n'étoit pas facile à ployer. Albert l'ayant fait citer devant son Conseil, il refusa de comparoître sous prétexte que quelques-uns des Officiers étoient ses ennemis (a). Le Due prononça en 1401 la confiscation des Seigneuries de Haastrecht, Vlist, Stolwyk & autres, qui lui appartenoient en Hollande; le bannit à perpétuité, & chargea le Comte d'Oostervant de l'exécution de sa sentence. Guillaume saisse avec avidité l'occasion de se venger d'un Seigneur qu'il regardoit comme l'auteur de la disgrace qu'il avoit essuyée, & d'Arkel acheva de l'irriter par un cartel de dési, qu'il lui sit porter par un Héraut. Le Prince le reçut, sans qu'il parût aucune altération sur son visage, & répondit froidement que son Vassal étoit alors maître d'écrire ce qu'il vouloit; mais que son Seigneur lui apprendroit dans peu que la peine ou le pardon étoit entre ses mains.

Cependant d'Arkel avoit investi Oudewater, que les ha- Hostilités oubitans défendirent avec tant de valeur, qu'il fut contraint vertes. de lever le siege. Il s'empara du Château de Giessenburg, brûla Ablassaerdam, passa le Leck, & battit auprès de Nieuwpoort les Milices de Dordrecht & de Schoonhooven, qui voulurent s'opposer à ses ravages; celles de Schiedam & de Rotterdam ayant pénétré d'un autre côté dans ses terres,

userent vivement du droit de représailles.

L'année fuivante il entra dans le Kempenerwaard, où il fit un grand butin: les Milices s'opposerent à son retour; mais celles de Haarlem & de Rotterdam effrayées du bruit du canon, que les Chroniques de ce tems appellent Boites tonnantes, lâcherent le pied, & leur défaite eut été complete, si celles de Leide & de Beverwyck n'eussent couvert leur suite, & arrêté le vainqueur. D'Arkel termina cette Campagne par la destruction de Nieuwpoort qu'il réduisit en cendres (b).

Le Comte d'Oostervant, étant enfin venu à bout d'assem- Ligue contre bler un bon corps de troupes, se mit en campagne au prin-

1401.

1402.

(a) De gest. Dom. de Arkel, ubi supra. pag. 229. Veldenaar, pag. 97.
(b) Vossii Annal. Holl. Lib. XIV. pag. 454. Joann. à Leydis. Lib. XXXI. Cap. 61. Beka augment, in Frider, pag. 318.

Alliance avec

beux d'U-

trecht

ALBERT. tems de 1403. Son armée étoit composée de Hennuyers, de Hollandois, de Zeelandois & de Frisons. Les Trajectins, le Duc de Cleves & les Anglois le secoururent. Quelques Villes avoient de nouveau prêté de l'argent à Albert, & nous voyons qu'il constitua une rente de cent cinquante schilden au profit de Rotterdam, dont le capital qu'elle fournit, étoit de quinze cens schilden d'or (a). Les Anglois l'assisterent en vertu des anciennes alliances: Adolphe, Duc de Cleves, ne put refuser son gendre (b); mais les Trajectins furent plus disficiles à déterminer, & ne se rendirent qu'aux avantages qu'Albert fut obligé de leur proposer. L'Evêque étoit à la vérité brouillé depuis long-tems avec la Maison d'Arkel; mais il n'étoit pas mieux avec celle de Hollande, & le Traité conclu en 1395 avec les Frisons, ne lui faisoit pas souhaiter l'aggrandissement d'Albert. Aussi le Comte ne s'adressa qu'au Senat de la Ville, & conclut en Juin, 1402, » par l'avis & la volonté du Conseil du Duc, & de la Ville, un Traité par lequel les Bourgmestres, Echevins & le Conseil ordinaire d'Utrecht s'engagerent à déclarer la guerre à d'Ar-» kel à leurs risques & périls. Ils recurent pour conseil huit » personnes, dont cinq surent nommées par le Comte de Hol-» lande, & les trois autres par les Bourgeois. Les premiers » furent les Seigneurs de Vianen, de Montfoort, de Wasse- naar, de la Leck, & Philippe Van den Dorpe; & les au-" tres Gerrit Vrenken, Gyselbert sur le Vegt & Wouter Graauwart. Le butin & les prisonniers devoient être par-» tagés en commun par trois personnes de chaque côté, & » en cas de dispute Vianen étoit nommé Sur-arbitre. On con-» vint que les Châteaux de Hag stein, Everstein & Leer-» dam seroient rasés aussi-tôt que les Alliés en seroient les » maîtres; que les Seigneuries du Pays de la Leede & de » Haastrecht appartiendroient à l'Eglise d'Utrecht, en affirmant par l'Evêque accompagné de sept Étoles, qu'elles » avoient été démembrées de son siege, sauf néanmoins le » Douaire de Marguerite de Cleves, femme d'Albert, assi-

a) Manifest. de Rotterd. dans Lois Chronique, paz. 281, ) Joann. à Leydis. Lib. XXXI, Cap. 3.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 369 n gné sur les terres de Haastrecht; qu'Albert garderoit Go-» rinchem & le Château d'Arkel; qu'en cas qu'on ne prît » aucune de ces places pendant la campagne & que la guerre » continuât, on bâtiroit à fraix communs un Fortauprès d'E-» verstein pour défendre les deux Pays; que les différends • qui pourroient furvenir entre les Hollandois & les Trajec-\* tins, ne seroient plus décidés par la voye des armes, mais « renvoyés pardevant des arbitres, dont on conviendroit, qui » s'assembleroient à Utrecht ou à Dordrecht; que cependant, » si le Comte attaquoit l'Evêque, il seroit libre aux Bourgeois » de secourir leur Pasteur, en le faisant scavoir quinze jours » avant de se mettre en campagne; que les personnes & les » biens des Trajectins seroient en sureté dans tous les Etats du » Comte ; qu'ils auroient liberté de passer entre Noode & » Bodegrave; que leurs marchandises suivroient le taux de » celles de Hollande, & qu'Albert renonceroit à ce que le » Duc de Gueldre lui avoit adjugé en 1376 par sa Sentence · arbitrale «. Ces avantages furent accordés aux Trajectins par des Lettres particulieres scellées sur la réquisition d'Albert, par les Senats des Villes de Dordrecht, Haarlem, Delst, Leide, Middelbourg & Zierikzee (a).

Jean d'Arkel qui voyoit l'orage se former depuis long-Ligue d'Arkel tems, avoit recherché de son côté le secours de plusieurs Seigneurs de Gueldre & d'Allemagne. Il avoit gagné l'Abbé de Marienwaard, en le reconnoissant pour Seigneur suzerain (b), & plusieurs Princes voisins lui envoyerent le plus de soldats qu'il leur avoit été possible d'assembler; mais malgré l'union de toutes ces forces, il se trouva hors d'état de tenir la campagne, & fut contraint de se rensermer dans le Château d'Arkel, qui passoit alors pour une place imprenable. Le Comte d'Oostervant en commença le siege le 29 Siege du Chi-Juin, & le battit nuit & jour avec une artillerie nombreuse teau d'Arkel. pour ce tems. Les assiegés se désendirent par un seu pareil;

(a) Voyez ces Lettres de part & d'autre dans Matthzi Anal. Vet. Ævi. Tom. V. pag. 401. 576. 578. 580. 582. 583. Conf. & C. Burmanni Annal. Ultraj. P. I.

pag. 5. 8. 11. 14.
(b) De gestis Domin. de Arkel, apud Matth. ubi supra. pag. 230. Tome III.

1403.

ALBERT. 1403.

370

leurs archers tiroient jour & nuit, & leur canon emportoit beaucoup de monde. La garnison faisoit de fréquentes sorties, & Walraven de Brederode sut tué dans une de ces actions. Le siege duroit depuis vingt-deux semaines (a), & les Hollandois n'en étoient pas plus avancés, lorsque Jean, élû Evêque de Liege, arriva au Camp de son frere, & se porta Médiateur. Les deux partis étant également fatigués, il conclut un accord, par lequel d'Arkel promit de demander pardon à genou à Albert & au Comte d'Oostervant, & consentit que le drapeau de Hollande fut arboré pendant vingtquatre heures sur le donjon de son Château, comme une preuve qu'il s'étoit rendu. Ainsi le Comte se débarrassa avec honneur d'une guerre onéreuse, & dont le succès devenoir incertain (b).

Paix.

XXVI.

1404.

Albert ne survecut pas long-tems à la conclusion de la paix. Mored'Albert Il mourue à la Haye le 12 Décembre, 1404, âgé de soixante-sept ans, après avoir regné quarante-six ans, d'abord en qualité de Ruwaard ou Protecteur, & depuis la mort de Son caractere. son frere en celle de Comte (c). Ce fut un Prince trop facile & trop doux; il ne montra de la vigueur que dans l'affaire qui fuivit l'assassinat de sa Maîtresse: encore la dut-il aux instances de ses Favoris, sans lesquelles il eut souffert ce crime sans le punir. Les Villes profiterent du besoin continuel qu'il eut d'argent pour extorquer des privileges qui diminuerent beaucoup l'autorité des Comtes.

Ses femmes. Ses Enfans.

Il laissa de Marguerite, fille de Louis, Duc de Brieg, en Silesie, Guillaume qui lui succéda, Albert, Comte de Nortlingen, auquel il donna les biens qu'il possédoit en Allemagne, Jean, élû Evêque de Liege, Catherine, mariée au Duc de Gueldre, Marguerite, qui avoit époufé Jean, Duc de Bourgogne, & deux Jeannes, dont l'une est distinguée par le nom d'Ida, qui fut femme d'Albert, Archiduc

(a) Veldenaar pag. 99.

<sup>(</sup>b) De gest. Domin. de Arkel, apud Matthæum, ubi supra. pag. 230. Joans. 2 Leydis. Lib. XXXI. Cap. 62. 64.
(c) Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XI. pag. 352.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 371 d'Autriche, & l'autre épousa le Roi de Boheme (a). Adelaïde de Polgeest lui donna deux fils naturels, Adrien & Guillaume, d'où sortent les Seigneurs de Schagen (b). Après qu'il eut perdu cette Maîtresse, il épousa en secondes nôces Marguerite, fille d'Adolphe, Duc de Cleves, dont il n'eut point d'enfans.

1404.

Il laissa des dettes si considérables que sa veuve sut con- son insolvatrainte de renoncer à sa succession. On ne sera pas fâché d'ap-bilité. prendre le cérémonial qui se pratiquoit alors, & nous rapporterons l'Acte qui fut dressé tel que nous le trouvons dans un Auteur contemporain.

» Dame Marguerite de Cleves, derniere femme du Duc Sa Femme ren Albert d'heureuse mémoire, renonça aux biens de la suc-nonce à sa suc-

⇒ cession de Hollande. Ainsi il y avoit le Baillis & ses hommes, & l'on fit séance. Lorsqu'elle fut faite, la Dame » choisit un Tuteur, & celui-ci demanda Sentence. Si la Dame l'avoit choisi là pour Tuteur ensorte qu'il pût la défendre & parler en Justice pour elle. La Sentence ordonna • que oui, pour ce Tribunal. Le Juge demanda ensuite si » cela regardoit quelqu'un. Le Tuteur de la Dame répondit » qu'oui, & il dit qu'il y avoit là Madame de Hollande &c. » avec son Tuteur élu, & qu'elle demandoit de renoncer

" selon le droit de Rhinland tous les biens de succession que » le Duc Albert d'heureuse mémoire avoit laissés à la fin de n sa vie, à l'exception de ceux dont les rentes lui étoient " hypotequées autant qu'elle sçavoit, comment elle devoit » le faire en droit. Le Juge demanda la Sentence. La Sen-

n tence ordonna qu'elle se tiendroit là dans des habits empruntés qui ne lui appartinssent pas, & dénuée de tout " bien qui fut venu du Duo Albert, & sortiroit avant la biere

 & qu'elle auroit une paille dans la main qu'elle jetteroit, » & qu'elle renonceroit avec son Tuteur élu à tous les biens » que le Duc Albert avoit laissés, à l'exception de ceux qui

n ui étoient hypothequés pour les rentes, & toutes dettes n actives & patfives. La Dame fit ainfi. Son Tuteur demanda

(a) Magn. Chron. Belgic. pag. 322. (b) Joann. à Leydis, Lib. XXXI. Cap. 64. Lib. XXXII. Cap. 28. Aaan

ALBERT.

» Sentence, si lui, comme Tuteur de la Dame, avoit re-» noncé à ses biens comme de droit. La Sentence prononça

» qu'oui : car le corps du noble Prince étoit mis dans la biere

» & fut porté hors de la porte de la fale, & elle passa devant,

» & fit comme dit est (a) «.

L'ancien usage en France étoit de passer devant le corps & de jetter une paille en l'air. La veuve de Philippe, Duc de de Bourgogne, beau-pere de Guillaume, renonça à la succession de son Epoux en ôtant sa ceinture & la mettant avec sa bourse & ses cless sur le cercueil de son mari (b).

(a) Voyez le Gouvernement politique &c. de la Brille. pag. 310. (b) Voyez Monstrelet Vol. I. Chap. XVIII. f, 17. & Pasquier Recherch. do la France. Liv. X. pag. 376.



## GUILLAUME

Vingt-quatrième Comte de Hollande.

ETAT s'apperçut à peine de la mort d'Albert. Guillaume son fils gouvernoit conjointement avec lui depuis long-tems. Il commandoit les armées, il accordoit les dons & les privileges : les Traités avec l'Etranger étoient négociés & conclus par ses ordres, ensorte que son nom étoit plus connu que celui de son pere. Il ne lui manquoit que l'inauguration & le titre de Souverain. Il étoit en France avec le Duc de Bourgogne son beau-pere, lorsqu'il apprit la mort d'Albert; Marguerite de Cleves, sa belle-mere, avoit pris les rênes du Gouvernement, & le Prince la confirma jusques à son retour (a).

Il arriva à Dordrecht à la fin de Janvier, 1405, & fut reconnu Comte de Hollande, de Zeelande & Seigneur de Frise au commencement de Février (b). Il employa ce mois à parcourir les Villes de Haarlem, Amsterdam, Alkmaar & les autres, où il fit répéter la cérémonie de l'inauguration (c), & confirma partout les privileges accordés par son pere. Les Kennemers lui firent un don gratuit pour quatre ans d'un vieux Schild par arpent de terre, & le Comte leur en accorda de nouveaux (d).

Le changement de regne réveilla les Cabeliaux & les Hockins. Les premiers avoient pris le dessus depuis l'assassi- Cabellaux. nat d'Adelaïde de Poelgeest, & les seconde n'étoient revenus dans le pays que par tolérance. Guillaume, dont ils avoient tenu le parti dans tous les tems, étant sur le trône, ils pen-

XXVII. GUILLATIME VI inauguré.

1404.

1405.

<sup>(</sup>a) Trithem. Chron. Hirsaug. ad ann. 1404. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1404. Joann. Carmel. ad ann. 1404.

<sup>(</sup>b) Balen Defeript. de Dordrecht. pag. 755. (c) Vovez les Manifest. de Haarlem, dans Screvel. Descript. de cette Ville. pag. 249. Les Manifest, d'Amsterd. pag. 14. Les Manifest, d'Alkmaar pag. 17. (d) Manifelt. de Kennemerl. pag. 34. 36. 37.

GUILLAUME VI. serent à rétablir leur ancienne autorité, & les efforts qu'ils firent pour rentrer dans les Magistrats des Villes, dont ils étoient exclus, causerents des mouvemens de tous côtés. Depuis le meurtre de Simon Van Zaanden, la ville de Haarlem avoit été toujours agitée (a); mais il s'éleva alors un tumulte qui couta la vie à un grand nombre de bons Citoyens. Les Cabeliaux renverserent le Château de Heemsseede, & la populace d'Amsterdam massacra un Prêtre (b). Le Comte sit couper la tête dans la prison à Jean Nottaard, Escoutet, & à deux ou trois des principaux habitans, tous Cabeliaux, & sit rendre leurs corps à leurs familles (c). A Delst trente-six des premiers Citoyens périrent dans une émeure pareille (d).

Emeute à Dordrecht.

1406.

Le Magistrat de Dordrecht étoit à peu près partagé entre les deux factions: le Duc l'avoit confirmé lors de son inauguration, & quoiqu'il dût changer l'année suivante, il le continua dans la crainte de causer quelque mouvement. L'exemple étoit nouveau; mais Guillaume n'ignoroit pas jusqu'à quel point les Cabeliaux avoient porté leurs inimitiés dans cette Ville (e). Jean de Schoonhout, Conseiller, & depuis Receveur de la Sudhollande, avoit fait assassiner à Overschie Jean d'Arkel, Escoutet, à son retour de la Haye (f), & la puissance de ces deux familles faisoit tout appréhender. Les Cabeliaux voyant qu'on employoit la violence, pour les supplanter, prirent leurs mesures pour la repousser. Schoonhout qui craignoit d'être recherché pour le meurtre de l'Escouter, se ligua avec Philippe, bâtard de la Leck, Baillif de la Sudhollande. L'Escouter, les deux Bourgmestres & cinq des neuf Echevins entrerent dans cette affociation, & complotterent pour détruire peu à peu les Hoekius qui étoient en place. Ce-

(b ! Joann. à Leydis. ibid.

(f) Liste des Etcoutets dans Balen, ubi supra. pag. 235.

<sup>(</sup>a) Manifest, dans Screvel. Descript, de Haarlem, pag. 246. Joann. à Leydis. Lil. XXXI. Can. 64.

<sup>(</sup>c) Dapper Descript. d'Amsterd. pag. 100. (d) Heemskerk Arcad. Batav. pag. 208.

<sup>(</sup>e) Liste des Magistr. dans Balen Descript. de Dordrecht. pag. 282. Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XI. pag. 367.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 375 pendant la populace se plaignit de ses Magistrats, & de- GUTLEAUME manda tumultuairement une réforme. Les Cabeliaux, voulant s'en rendre maîtres, firent bâtir un fort dans la Ville; mais à peine fut-il en état de défense, & garni de ses canons, que la Commune poussée par les Hoekins, demanda ce qu'on vouloit faire de ce bâtiment. La garnison ayant tiré sur elle, le fort sur aussitôt emporté qu'attaqué, & les Cabeliaux furent réduits à fe renfermet dans deux maisons qu'ils avoient fortifiées, pour s'assurer une retraite dans le besoin. Le peuple continuant à les pousser, il y eut bien du sang de répandu de part & d'autre; mais enfin les Cabeliaux eurent du dessous & furent contraints de se sauver. Le Baillif, l'Escoutet, le Receveur de Sudhollande, les deux Bourgmestres & les quatre Echevins furent arrêtés & conduits dans les prifons (a).

VI. 1406.

Le 11 Janvier l'ancien Conseil, la Noblesse, le Corps Paixentreles des métiers & les plus notables Bourgeois s'étant assemblés, Cabeliaux & les Hoekins. arrêterent qu'on répareroit aux dépens de la Ville les dommages que chacun avoit soufferts, ou souffriroit encore de cette émeute, & nous trouvons qu'un Négociant d'Amflerdam reçut en vertu de cette délibération douze mille livres de la Caisse publique (b). La Ville sut tranquille pendant quelque tems, & l'on craignoit beaucoup pour les prisonniers. Mais Guillaume blâma le peuple d'avoir porté la main fur ses Magistrats, & les rétablit pour maintenir son autorité ( c ). Il permit cependant au Conseil de bannir à perpétuité ceux qu'il jugeroit disposés à troubler la tranquillité publique (d), & fit jurer à ceux des bannis qui avoient eu part au gouvernement de la Ville, qu'ils ne penseroient jamais à se venger du passé, cérémonial alors fort usité (e). Malgré ce

(a) Balen, ubi fupra.

<sup>(</sup>b) Voyez cette Délibération dans Balen. pag. 756.

<sup>(</sup>c) Manifest. dans Balen. pag. 577.

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 760.
(e) Voyez Matthxi Anal. Vet. Evi. Tom. I. pag. 452. 463. 499. Tom. III. pag. 304. 325. Brandt Descript. d'Enkhuiz. pag. 27. C. Burman. Annal. Ultraject. P. I. pag. 85.

1406.

GUILLAUME serment Jacques de Kuuvre assassina peu de tems après Guillaume de Brackel, nouvel Escouter, sur le chemin de Rotterdam (a); mais les autres Cabeliaux au nombre de cinquante se réconcilierent sincérement, & la paix fut rétablie tant à Dordrecht que dans les autres Villes (b).

XXVIII. d'Arkel recommencée.

Siege de trois

Châteaux.

Ces troubles n'avoient duré si long tems que parce que le La guerre Comte, presque aussitôt qu'il sut monté sur le trône, avoit été obligé de recommencer la guerre contre d'Arkel. Ce Seigneur avoit reveillé la colere de Guillaume par la surprise de la ville de Woudrichem, qu'il abandonna après l'avoir pillée & brûlée. A cette nouvelle le Comte assembla ses troupes, renouvella son alliance avec les Trajectins, & pour obtenir de l'argent des Villes, il leur engagea une grande partie de ses Domaines (c). Il entra dans le pays d'Arkel, & forma à la fois le siege des châteaux de Gasperne & Hagestein, pendant que l'armée d'Utrecht attaquoit celui d'Everstein. Ces forts, que d'Arkel avoit achetés (d), étoient situés aux environs de Gorinchem. Everstein étoit sur le bord de la Leck, & les deux autres à un quart d'heure de chemin & plus avant dans le pays : l'art n'avoit rien oublié pour les rendre imprenables, & quoique l'artillerie ne cessat de les battre jour & nuit depuis le 2 Juillet jusques dans le mois de Décembre (e), les fortifications étoient à peine entamées; mais le froid ayant glacé les fossés, le Duc résolut l'assaut. Les préparatifs effrayerent la garnison d'Everstein, qui capitula la premiere, & les Trajectins accorderent aux foldats la liberté de se retirer où ils voudroient, sous parole de ne porter jamais les armes contre eux ni contre les Hollandois. Hagestein & Gasperne se rendirent au Comte, qui ne voulut

Les Châteaux rendus.

(a) Lettre du Duc Guillaume du 11 Mai 1408 dans Balen, ubi supra. pag. 239.

(b) Balen ubi fupra. pag- 761.

(d) Extrait des Registr. des Fiess de Holl. dans Matthæus de Jure Gladii. Cap.

(e) Lettre du Duc Guillaume, datée du 15 Novembre 1405, au siege de Hageltein, dans de Riemer, Privil. de la Haye. N. X. pag. 306.

accorder

<sup>(</sup>c) Vovez la Lettre du Duc Guillaume donnée le 1 Sept. 1405, au siege de Hagestein & d'Everstein, dans Balon, ubi farra pag. 41 .

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 377

accorder que la vie aux garnisons; ils furent pillés & démolis Guttanus

de façon qu'il n'en reste plus de vestiges (a).

Le Comte de Hollande au commencement de cette guerre avoit envoyé à l'Evêque & aux premiers Officiers des Trajectins une médaille, sur laquelle on voyoit des Châteaux en- Jardin de Holtourés de hayes. On ignoroit alors la signification de l'em-lande, blême, mais lorsqu'on vit les trois Forts investis & sermés de tous côtés par des gabions reliés avec des branches de faules, on devina l'énigme, & l'on connut que Guillaume avoit ré**folu de les avoir à quelque prix que ce fût** (b). Cette médaille qui , à ce qu'on prétend (c), fut ensuite la devise des Comtes, est devenue celle de la République, qu'on représente comme une Pucelle au milieu d'un verger entouré de hayes, qu'on appelle communément le Jardin de Hollande.

La faison étant trop avancée, pour penser à de nouvelles entreprises, le Comte conclut une treve jusqu'à la Pentecôte avec Guillaume, fils de Jean d'Arkel, & congédia son armée (d). Cette treve conclue par le fils à l'insçu & vraisemblablement contre les sentimens du pere, sut si mal observée (e), que le Comte obligé de reprendre les armes, réfolut d'ouvrir la campagne suivante par le siege d'Arkel & de Gorinchem. Il manda ses troupes dès le commençement du printems: quelques Nobles & endroits du Kennemerland fe racheterent du service moyennant de bonnes sommes (f), & leur argent servit à payer les soldats soudoyés, qu'on

commençoir alors à employer (g). Guillaume d'Arkel prévoyant la ruine de sa Maison, se Désunion en-

jetta aux pieds de son pere & le conjura de demander la paix, tre d'Arkel pere & son fils. pour prévenir les malheurs qui les menaçoient; mais ni ses

(a) Goudhov. pag. 339.-420. apud Matth. Anal. Tom. VI. pag. 331. Heda. pag. 667. Schotan. Hilt. de Frise pag. 263.

(b) Beka augmenté, pag. 324. (c) Vet. Auct. Gallic. ap. Matth. de Jure Gladii Cap. 12. pag. 181. (d) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 4.

(e) Liter. Dominor. d'Arkel, apud Matthæum de Jute Gladii Cap. XII. pag.

(f) Compte de Phil. de Dorp. dans Van Loonancien Gouvernem. de Hollande. Part. IV. pag. 375.

(g) Hift. de la Patr. Tome III. Liv. XI. pag. 375. Tome III.

ВЬЬ

VI.

1406. Origine de l'embleme du

Treve aven d'Arkel.

Rompus

1407.

1407.

Gettiavus larmes ni ses prieres n'ayant pu toucher le Vieillard inflexible, qui partit pour la Gueldre, dans le dessein d'engager Renoud IV, son beau-frere, à le secourir, il profita de son absence pour changer le Magistrat de Gorinchem & de Leerdam, où il mit des personnes dont il étoit sûr, & sit resuser les portes à son pere lorsqu'il revint de son voyage.

Ils se réconlicat.

Jean d'Arkel qui connoissoit la bonté du caractere de son fils, dissimula sa colere, & ne pensa qu'à l'engager dans une conférence. Il se servit du crédit que le Duc de Gueldre avoit sur ce jeune homme, pour l'attirer à Bois-le-Duc, & dans la conversation qu'il eut avec lui, il scut si bien manier son esprit, qu'embarrassé dans ses réponses, il demanda pardon à son pere, & jura de lui obéir dans cout ce qu'il ordonneroit. Mais leurs sujets révoltés par la dureté du pere, & méprisant la soiblesse du sils, resuserent de les recevoir ni l'un ni

Leurs sujets

Gorinchem rendu au Com.

l'autre, se mirent sous la protection du Comte, & reçurent garnison Hollandoise. Guillaume se rendit sur le champ à Gorinchem, & prit possession de la Souveraineté. Les villes de Haarlem, Delst, Leide, Amsterdam, Goude & de Rotterdam firent les fraix de la cérémonie, &, pour en recouvrer les sommes, elles constituerent mille cinquante Nobles d'Angleterre de rente, & le Comte affecta pour le payement les revenus du Kennemerland & de la Westfrise (a). Guillaume établit Van der Dorp dans Gorinchem à la tête de cinq cens hommes d'élite, & revint à la Haye. Cet Officier étoit en même tems Trésorier de la Hollande, & l'on voit par ses comptes que la paye des foldats étoit de cinq groots par jour, & celle des Capitaines d'un florin (b). Les deux d'Arkel se retirerent dans la Gueldre, où ayant appris que Gorinchem n'étoit pas exactement gardé, le fils obtint quelques troupes

Es tepris par Arkel.

Le Duc de Gueldre dée are la guerre à Guillaume.

mais il ne put entamer le Château qu'il assiegea. A cette nouvelle Guillaume rassembla ses sorces, appella les Trajectins, & vola au secours (c). Alors Renoud prit

du Duc, & surprit cette Ville pendant une nuit fort obscure;

(a) Manifest de Rotterdam, dans Lois Chron. pag. 185.

(b) Voyez les comptes de Guillaume de Dorp dans Van Loon, ubi supre. Part. IV. pag. 227.

(c) Joann. à Leydis Lib. XXXII. Cap. 8.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 379 ouvertement le parti de son gendre, & déclara la guerre au Goissanne Comte par un Héraut (a). Guillaume se pressa de faire entrer. un bon convoi & du renfort dans le Château, que le jeune d'Arkel avoit abandonné à l'approche des Hollandois, & marcha à Dalem, où ceux de Gueldre étoient campés. Renoud surpris de trouver Guillaume si près de lui, sit décamper ses troupes pendant la nuit, & retourna dans son pays. Jean d'Arkel trop foible pour résister long-tems à Guillaume, Les Seigneus imagina un expédient pour intéresser Renoud à sa désense. Ce transportées à fut de lui transporter ses droits, à condition que les Seigneu-la Gueldre. ries d'Arkel & de Gorinchem demeureroient inséparablement réunies au Duché de Gueldre, sans pouvoir en être détachées ou divisées en aucune son (b). Ce projet étoit d'autant mieux conçu, qu'en satisfaisant la haine personnelle qu'il portoit au Comte, il ne faisoit aucun tott à son fils, qui avoit épousé l'héritiere présomptive de la Gueldre, & par consequent rentreroit, du chef de sa semme, dans les biens qu'il étoit forcé d'aliéner. Renoud accepta l'offre, & fut depuis inauguré Seigneur d'Arkel à Gorinchem le 25 Août, 1409 (c).

Les Hollandois commencerent alors à regarder ceux de La Gueldre Gueldre comme de véritables ennemis. Ils entrerent dans lour pays & ravagerent cruellement le Tielerwaard & le Bommelerwaard. Ceux-ci voulurent prendre leur revanche sur le pays de Heusden; mais Jean de Kraanenburg, Gouverneur de ce pays, les ayant furpris par un brouillard fort épais, remporta sur eux une victoire complette, & sit un si grand nombre de prisonniers, qu'il excédoit celui des vain- de Guelqueurs, chaque soldat en ramenant au moins deux ou trois (d). Guillaume ayant alors reconnu de quelle importance étoit le poste que la séparation du Rhin forme à la pointe de Bommel, fit rassembler sécretement les matériaux nécessaires

<sup>(</sup>a) Voyez cette Délibération datée du 28 Septembre, 1497, dans Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. III. pag. 331.
(b) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 8.

<sup>(</sup>c) Diploma Reynaldi Ducis apud Pontan. Hist. Gelr. Lib. VIII. pag. 379.

<sup>(</sup>d) Schotan, Hist. de Frise pag. 263. Vossii Annal. Holl. Lib. XV. pag. 401. Bbbij

Gotliadus VI.

1408.

Treve avec la Gueldre. pour la construction d'un Fort qu'il bâtit vis-à-vis de Louvestein, avec tant de diligence que son ennemi n'eut pas le tems de s'y opposer.

Sur ces entrefaires Jean, élu Evêque de Liege, chassé de son siege par ses Diocésains, vint en Hollande pour demander du secours. La guerre dans laquelle il trouva son siere engagé, lui paroissant un obstacle à sa demande, il s'employa tout entier à conclure la paix. Mais quoique ceux de Gueldre n'eussent aucun intérêt dans cette guerre, & que le fort de Louvessein, en ouvrant l'entrée de leur pays, leur fermât celui de l'ennemi, il ne put cependant venir à bout de conclure un Traité solide, & tous les mouvemens qu'il se donna, n'aboutirent qu'à une trève de trois ans qui sut acceptée de part & d'autre (a).

XXIX. Troubles de Liege.

Guillaume tranquille de ce côté, ne pensa qu'à faire rentrer les Liegeois dans leur devoir. Ils s'étoient révoltés contre l'Evêque élu, parce qu'il refusoit de s'engager dans les Ordres, quoiqu'il jouît depuis long-tems des revenus de l'Eglise, & qu'il cût promis par serment, lors de son élection, de se faire facrer aussitôt qu'il seroit en âge (b). Les habitans s'étant assemblés, avoient nommé Henri, Seigneur de Perwys, Administrateur & Sequestre du temporel, jusqu'à ce que Jean eût rempli ses engagemens. L'Evêque. mécontent s'étoit retiré à Maastricht; les Chanoines s'étoient entremis d'un accommodement, & l'on étoit convenu vers la fin de l'année 1403, que l'administration seroit mise entre les mains de huit personnes nommées par l'Evêque & les habitans, & que Jean jouiroit des revenus (c). Cet accord ne subsista pas long-tems, & les Bourgeois se souleverent de nouveau au printems de l'année 1406. Jean fut encore contraint de se retirer à Maastricht; mais ayant emporté avec lui le scel de l'Eglise, il révolta pour cette fois le Clergé, qui s'aigrit facilement quand on attaque son autorité temporelle. Les Chanoines poussés par le Conseil

<sup>(</sup>a) Joann. 2 Leydis Lib. XXX. Cap. 8. (b) Monstrelet Vol. I. Chap. XXXI. f. 27.

<sup>(</sup>c) Joann. à Leydis, Lis, XXX. Cap. 8.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 181 des Villes s'assemblerent capitulairement, annullerent l'é- Goilland fection de Jean, & nommerent Theodorie, fils de Henri de Perwys, quoiqu'il n'ent que dix-huit ans (a). On chassa de la Ville quelques Chanoines qui avoient refusé de donner leur voix, & le nouvel Elu les remplaça de ses créatures. Le Diocele, vieux Perwys affembla une armée, mit le siège devant Saint Tron & devant le Château de Bouillon. Il prit celui-ci; mais il fut contraint d'abandonner le premier. Sur la fin de l'année il marcha devant Maastricht, dont il commença le siège; mais la rigueur de l'hyver l'obligea encore de se

retirer (b).

Ce fut dans ces circonstances que Guillaume conclue la Ligue contre treve dont nous venons de parlet. Jean profita du fervice les Liegeois. qu'il venoit de rendre à son stere, pour l'engager à le soutenir contre ses Diocesains. Ce dernier entraîna Jean, Duc de Bourgogne, son beau-frere qui avoit succédé à Philippe en 1404, & l'Acte fut à peine figné que les Hollandois traverserent le Hainaut, & joignirent les Bourguignons auprès de Tongres. Le Comte de Namur se rendit au camp avec quelques troupes, & le Roi d'Angleterre envoya soixante hommes d'armes, & cinq cens Archers Anglois (c), qui passoient alors pour être des meilleurs de l'Europe.

L'armée des Confédérés entra sur le commencement de Leur défais Pautomne dans le pays de Liege. Perwys, qui étoit revenu totale. devant Maastricht depuis quarre mois, en décampa sitôt qu'il scut leur arrivée, & marcha à leur rencontre. Les deux armées se trouverent en présence auprès d'un endroit appellé par les Anciens Elch & Othey. Le Duc de Bourgogne commandoit la droite, le Comte de Namur la gauche, & le Comte de Hollande étoit au centre. Les Liegeois soutinrent la premiere charge sans s'ébranler; mais le Comte de Namur qui les débordoit, ayant tourné leur droite, & les chargeant par derriere, ils furent rompus de toutes parts. Le nouvel Evêque, son pere, & seize mille Liegeois de-

VI.

1408. L'Evêque

<sup>(</sup>a) Monstrelet. Vol. I. Chap. XXXI. f. 27. (b) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 6.

<sup>(</sup>c) Ad, Publ. Augl. Tom. IV. P. I. pag. 119.

1408.

Concessor meurerent sur la place. Ceux de Tongres, qui arrivoient à leur secours, sans avoir appris leur désaite, tomberent sous le fer des vainqueurs, & furent taillés en pièces. Une victoire aussi décisive soumit tout le Diocese; Jean rentra dans sa Cathédrale en Conquerant. Il sit élever un échafaut fur la place, où siégeant entre le Duc de Bourgogne & son frere, il se sit apporter les privileges de la Ville, & les brûla. Il condamna à mort les nouveaux Chanoines & les plus mutins des Bourgeois, tant hommes que femmes: les uns furent décollés ou roués, & les autres noyés dans la Meuse : supplice affez commun dans ce tems. La même Sentence condamnoit tout le Diocèse, en cas de nouvelle révolte, à une amende de deux cens mille Couronnes de France, qui devoit être partagée entre l'Empereur, le Roi de Françe, le Duc de Bourgogne & le Comte de Hollande, & l'Evêque s'obligea à ne rétablir les privileges de la Ville que du com sentement de ces deux derniers Princes (a).

Affaires de Beabant.

1409.

Cette affaire fut suivie de celle de Brabant, qui auroit en des suites plus dangereuses, sans l'entremise du Duc de Bourgogne. Jeanne, veuve en premieres nôces de Guillaume IV, Comte de Hollande, & ensuite de Vencessas, Duc de Luxembourg, étoit morte en 1406. Elle avoit institué, pour Voogd ou Tuteur de Brabant, Antoine, second fils de Philippe, Duc de Bourgogne & de Marguerite, fille d'un autre Marguerite, Comtesse de Flandre, sa sœur. Immediatement après la mort de Jeanne, ce Prince avoit été inauguré Duc de Brabant & de Limbourg, ce dernier Duché ayant été réuni depuis long-tems au premier (b). Il épousa peu de tems après Elisabeth, fille de Jean, Duc de Gorlitz, neveu de Venceslas, Duc de Brabant & de Luxembourg, qui lui apporta en dot ce dernier Duché, & Guillaume assista à ce mariage qui se sit à Bruxelles en Juillet, 1409 (c). L'occasion sit ressouvenir Antoine que la dor de Jeanne son ayeule,

<sup>(</sup>a) Voyez cette Sentence dans Monstrelet. Vol. I. Chap. XLVII. f. 77. verfe Joann. à Leydis, Lib XXXII. Cap. 10. Conf. Meyer, Annal, Flands, ad h. 6. Vostii Annal Holl Lib. XV. pag. 464.

<sup>(</sup>b) Voyez ci-dessus. pag. 201. (c) Montrelet. Vol. I. Chap. LIV. fol. 89. vers.

DES PROVINCES-UNIES Liv. VIII. 383 veuve de Guillaume IV, n'étoit pas encore acquittée. La dette n'étoit pas douteuse : Guillaume V l'avoit reconnue en 1351 (a), & en 1394 le Duc Albert avoit liquidé les arrérages par un écrit authentique à neuf mille quatre-vingtquatre vieux Schilden impériaux à l'Aigle (b). La guerre ayant épuisé les coffres de Guillaume, l'avoit mis hors d'état de faire honneur à cette dette, & cependant Antoine le pressoit vivement. Jean, Duc de Bourgogne, se rendit Médiateur, & détermina son frere à se contenter de sept mille vieux Schilden une fois payés pour le capital & les arrérages (c).

Peu de tems après Guillaume termina pareillement un Contessations différend qui subsissoit depuis long-tems avec le Seigneur le Seigneur d'Egmond. Cette Maison, l'une des plus anciennes & des d'Egmond. plus puissantes du pays, se glorifioit de tirer son origine des anciens Rois de Frise. Elle possédoit, de l'aveu des Comtes de Hollande, le titre d'Avoué de l'Eglise d'Egmond, quoiqu'il appartînt de droit aux Fondateurs. La confusion des droits des Abbés & des Avoués donnoit lieu à des contestations fréquentes, & les Comtes en étoient les Juges souverains, comme seuls Avoués légitimes de l'Eglise d'Ég-

mond (d).

Jean d'Egmond, successeur d'Arnoud, ayant épousé une fille du Seigneur d'Arkel, s'étoit chargé d'une partie Guillaume. de la haine que Guillaume portoit à cette Maison (e), & ne tarda pas à en ressentir l'effet par une sentence que le Comte rendit à Schoonhoven le 3 Octobre, 1411, sur une contestation qu'il eut avec son Abbé. Ce procès regardoit les terres d'Arnemerswet & Wynemerswet, qui furent adjugées à l'Abbaye, à condition de transporter le terrein où le Château étoit bâti, à Jean d'Egmond qui le posséderoit à l'avenir comme fief héréditaire mouvant de l'Eglise. On lui

Jugées par

1411.

(d) Diplom. Flor. III. apud Bockenberg. Dynast. Egmond. pag. 20;

(e) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 13.

 <sup>(</sup>a) Manisest de Rotterdam dans Lois Chron. pag. 258.
 (b) Chartrier de Brabant à Vilvoorde. quatriéme Armoire d'en bas. Tiroir F.N2.

<sup>(</sup>c) Divai Rer. Brabant. Lib. XVII. pag. 214.

1411.

CULLAUME laissoit la haute & basse Justice; mais on donnoit à l'Abbé le pouvoir de nommer un Officier pour veillez sur la pêche. afin que le Couvent sut suffisamment pourvu, avec droit d'inspection sur les eaux, & chemins publics, & le Seigneur étoit chargé de fournir aux Religieux tous les ans deux cens paires de lapins avec leurs peaux. L'Abbé obtine encore le droit de bâtir un moulin à vent sur les Dunes, & les péages devoient être partagés également. D'Egmond étoit en outre condamné à payer quelques arrérages pour des terres qu'il tenoit à titre de louage, & il lui fut défendu de faire aucune nouvelle loi au désavantage de l'Abbaye. La Sentence prononçoit une amende de mille Couronnes d'or de France contre celui qui contreviendroit au prononcé, & le Comte se réservoit enfin le droit d'expliquer & d'interpréter ce qui pourroit se trouver d'obscur dans quelques articles (a).

XXX. Guerre de Gueldre recommencée.

La treve avec la Gueldre étant alors sur ses sins, le Comte se préparoit à recommencer la guerre. Il avoit obtenu à titre d'emprunt & comme don gratuit des sommes considérables des Villes de Hollande, dont quelques-unes avoient stipulé de bons priviléges en récompense (b). Ainsi il fut en état d'armer une flotte qui croisant sur la Zuiderzee, ruinoir le commerce de ceux de Gueldre, & tenoit Harderwyck & Elburg dans des inquiétudes continuelles. Il fit de plus un traité avec les habitans d'Amersfoort, qui reçurent dans leur Ville Hubert, Seigneur de Cuilemburg, Jean de Vianen, & Arnoud de Leyenburg, anciens ennemis de la Maison d'Arkel; ces Seigneurs qui commandoient un bon corps de Hollandois, ne cesserent de courir la Veluwe, brûlerent la petite ville de Nieuwkerk, & raserent le sort de Hoeflaken (c).

Paix avec la Gueldre.

Les cris des peuples & les pertes redoublées dégouterent bientôt Renoud d'une guerre si ruineuse pour ses Etats. Il

7412.

(a) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 14.

(b) Voyez le Manisest. du 7 Novembre, 1411. dans Screvel. Descript. de Huarlem, pag. 251. Manisest. de Rotterdam, dans Lois Chronique. pag. 250. (c) Jounn. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 15. Voyez la Lettre de Kuilenburg au Duc Guillaume dans Matthai Anal. Vet. Ævi. Tom. V. pag. 593.

demanda

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. demanda la paix qui fut enfin conclue au mois de Juillet Gutlaume de l'année suivante. Par ce traité, » Renoud transportoit au Comte de Hollande ses droits & ses prétentions sur Gor-" nichem & le pays d'Arkel. Il promettoit d'engager Guil-» laume d'Arkel à rendre la Ville qu'il tenoit encore, " moyennant cent mille Couronnes de France que le Comte " de Hollande s'obligeoit de payer. Le Comte de Gueldre » donnoit au jeune d'Arkel, pour récompense de sa ces-" fion, le Château d'Oyen & la Seigneurie de Born, avec » cinq mille florins du Rhin, à prendre sur les péages de » Lobed ». Cet Acte sut confirmé le 26 Juillet en présence des Evêques de Liege & d'Utrecht, & depuis ce tems Gornichem & le pays d'Arkel sont demeurés unis au Comté de Hollande (a). Le vieux d'Arkel, à l'insçu duquel on avoit conduit cette négociation, quitta la Gueldre, & se

retira dans les terres qu'il avoit dans le Brabant (b).

L'année suivante Renoud vint visiter le Comte de Hol- Conspiration lande avec une belle suite de Seigneurs de sa Cour. Guillaume contre Guille reçut avec joie, & les deux Souverains se comblerent d'amitiés réciproques. Dans l'effusion de cœur assez commune au milieu des festins, il échappa au Duc de conseiller à Guillaume de se désier de quelques-uns de ses Seigneurs, & de lui dire qu'il avoit entr'eux des ennemis cachés. Quelques instances que sit le Comte, il lui sut impossible d'en apprendre davantage, & dans la perplexité où il demeura, ses soupçons tomberent sur Jean d'Egmond & sur Guillaume d'Ysselstein, son frere, qui l'un & l'autre avoient resusé de marcher dans la derniere guerre, & ne paroissoient plus à la Cour. Quelques Seigneurs de Sudhollande, auxquels il communiqua ses inquiétudes, lui conseillerent de s'assurer du vieux d'Arkel, comme le moyen le plus certain de découvrir ses complices, en cas qu'il eût formé quelques projets contre lui, & en même tems ils se chargerent de l'enlever; mais ils ne purent sitôt réussir dans leur dessein. Ce

VI.

1412.

(a) Voyez la Lettre à ce sujet dans Matthxus. ubi supra. pag. 588. (b) Joann à Leydis. Lib. XXXII, Cap. 16, Hift, de la Patr. Tom. III. Liv. Xl. pag. 389. Tome III. Ccc

1412. affeté.

Guillaume ne sut qu'en 1415 que Gerrit de Stryen, Seigneur de Zevenbergen, Florent Van der Aa & Philippe de la Leck, ayant surpris ce Seigneur sur la frontiere de Brabant, l'a-Jean d'Arkel menerent à la Haye, & le Comte le sit rensermer dans la

prison ordinaire (a).

Cependant Guillaume sans cesse occupé du propos que lui avoir tenu le Duc de Gueldre, résolut de lui rendre sa visite. Pendant son séjour il ramenoit toujours la conversation, mais inutilement, sur le point qui l'intéressoit. Un jour enfin comme ils sortoient l'un & l'autre d'un grand repas, Renoud lui dit qu'il avoit fait sa paix bien à propos; que sans elle il seroit à sa Cour non comme ami, mais comme prisonnier. Ce discours effraya Guillaume qui résolut à son retour d'approfondir ce mystere : il sit presser vivement Jean d'Arkel de dire ce qu'il scavoit, & ce vieillard, craignant d'être mis à la torture, avoua que les deux d'Egmond avoient résolu d'enlever le Comte, & de le livrer au Duc de Gueldre. Guillaume appréhendant que la Noblesse ne prit le parti de ces Seigneurs, & que les factions assoupies ne se reveillassent, résolut de dissimuler (b), & se contenta de transférer son prisonnier d'abord à Goude, & ensuite à Zevenbergen, où il sut gardé jusqu'en 1425 (c).

XXXLMaire de Januelinenvec Paint.

Les troubles de France servirent encore à suspendre la vengeance de ce Prince. Nous avons déja parlé des liaisons Je Duc de Tou- des Comtes de Hollande avec cette Couronne : Guillaume marchant sur les traces de ses Prédécesseurs, avoit en 1406 arrêté à Compiegne le mariage de Jaqueline sa fille & son unique héritiere avec Jean, Duc de Touraine, deuxième fils de Charles VI. Le contrat portoit » qu'en cas que Guil-» laume vînt à mourir sans laisser d'enfans mâles, le Duc » de Touraine hériteroit des Comtés de Hollande, de Zee-» lande, de Hainaut, & des droits fur la Frise; qu'il gou-» verneroit selon le Conseil & par l'exemple de Guillaume;

<sup>(</sup>a) Hist. de la Patr. ibid. Cons. Voss. Annal. Holl. Lib. XV. pag. 479. Petis. Chron. de Holl. Tom. I Liv. III. pag. 350. (b | Jounn. à Leydis. Lib. XXXII, Car. 17.

c) Idem. Cap. 22. Conf. aussi de Gestis. Domin. de Arkel. apud Ma tthæum. ubi supra pag. 234. & l'Hist. de la Patr. ul: supra pag. 390.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 387

n que celui-ci demeureroit seul Souverain pendant sa vie; Gottlaune « qu'après sa mort les nouveaux Epoux recevroient les » fiess suivant l'usage établi par le Comte & ses Ancêtres; • que ces différens Etats demeureroient réunis & tombe-» roient par indivis à leur fils aîné, & à son défaut à leur fille aînée; qu'ils feroient tenus de confirmer les privileges.

» usages & coûtumes du pays; qu'on n'admettroit aucun » étranger dans les emplois, les charges & le Conseil du

• Prince; qu'on n'y recevroit que les Seigneurs les plus » anciens & des meilleures Maisons du pays; que les

nouveaux mariés seroient tenus de prêter serment sur w tous ces points, lors de leur inauguration, de payer à

Dame Marguerite, Princesse de Bourgogne, mere de Jaqueline, & à ceux qui seroient créanciers, les rentes hé-

» réditaires & propres qui leur appartenoient, & d'acquit-• ter pareillement les dettes que Guillaume laisseroit après

» sa mort (a) ». Les deux Epoux n'étant point encore en âge de pouvoir se marier, le Roi de France consentit que le Prince Jean fût élevé à la Cour de de son beaupere. dont il devenoit l'héritier présomptif, pour s'instruire des coûtumes du pays qu'il devoit gouverner un jour, & nous trouvons qu'il a presque toujours résidé au Quesnoy ou à la

Haye (b).

Guillaume par cette alliance fut plus intéressé que jamais à ce qui se passoit dans la Famille Royale, à laquelle il tenoit déja par sa femme Marguerite de Bourgogne. La jalousie & la discorde y exerçoient leurs fureurs. La foiblesse d'esprit de Charles VI, sujet à tomber dans de facheuses frenésies, laissant flotter entre ses mains les rênes du gouvernement, chacun cherchoit à s'en saisse. Les Ducs d'Orléans & de Bourgogne se les disputoient, & la Reine Isabelle de Baviere n'étoit capable ni de foumettre ces Princes, ni de les concilier. Ambitieuse, adonnée à ses plaisirs, elle

Affaires de

1412.

(a) Voyez le grand Recueil des Placards. Tom. III. pag. 6. & Matthri Analect. Vet. Evi. Tom. V. pag 596. Monstrelet. Vol. I. Chap. XXVII. f.l. 24. vers. (b) Manisest. d'Amsterd. pag. 19. Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 26. Monstrelet Vol. I. Chap. CLXI. sol. 240.

Cccii

GUILLIUME VI.

suivoit, comme les autres semmes, l'impulsion de ses caprices que la raison ne regloit pas toujours. Ainsi le désordre alloit de jour en jour en croissant, & la division qui regnoit à la Cour, parragea bientôt la ville de Paris. Cependant, malgré sa puissance & les intrigues de ses Partisans, le Duc de Bourgogne eut du dessous, & le Duc d'Orléans, mieux venu de la Reine, l'emporta sur sa brigue. Le dépit qu'il en conçut, le fit penser à se débarrasser d'un rival dangereux : l'assassinat lui parut le moyen le plus court, & malgré l'infamie qui suit le crime, ce Prince que son ambition rendoit furieux, ne craignit point de s'en charger. Dans le mois de Novembre, 1407, un'soir que le Duc d'Orléans étoit auprès de la Reine alors en couche, il lui sit dire que le Roi le demandoit pour une affaire pressée. Le Prince sortit auflitôt presque seul, & sur attaqué dans la rue par des gens apostés qui l'assassinerent. L'horreur de cette action étoit d'autant plus grande que trois jours auparavant les deux Princes avoient communié de la même hostie pour preuve de leur reconciliation (a).

Après ce coup le Duc de Bourgogne se pressa de se mettre en sureté & se retira dans ses Etats. Il ne laissa point cependant de travailler à sa justification, & se disculpa dans
l'esprit du soible Monarque. Il revint ensuite à Paris, & sur
rétabli dans le Conseil comme il souhaitoit. Sur ces entrefaites la guerre de Liege l'ayant obligé de partir pour les Paysbas, la Reine prosita de son absence, se sit déclarer Régente
conjointement avec le Dauphin Louis, & sit condamner le
Duc comme atteint & convaincu de l'assassinat du Duc d'Orléans. La guerre de Liege ayant été plutôt & plus heureusement sinie qu'elle ne croyoit, la Reine effrayée du retour
du Duc de Bourgogne se sauva à Tours, où elle amena avec
elle le Roi alors malade & le Dauphin. Le Comte de Hollande accompagnoit le Duc de Bourgogne. Intéressé des deux
côtés à la paix, il entreprit de reconcilier cette Cour divi-

<sup>(</sup>a) Monstrelet. Vol. I. Chap. XXXVI. fol. 29. verf. Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 9.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 389 fée (a), & fit deux fois le voyage de Tours. Le projet d'accom- GUTLLAUME modement qu'il avoit dressé sur accepté par les deux partis. On nomma Chartres pour le lieu de la reconciliation, & les sauf-conduits furent expédiés, sous la caution du Comte, Hollande Métant au Duc de Bourgogne qu'au jeune Duc d'Orléans & à diateur entre ses freres. La tranquilité parut alors rétablie; mais les hau-les Princes. teurs du Duc de Bourgogne indisposerent de nouveau les Princes & même le Dauphin, quoiqu'il eût épousé sa sille. Le désir de venger la mort de son pere qui croissoit avec l'âge dans le cœur du Duc d'Orléans, réveilla bientôt des animosités mal éteintes, & les troubles recommencerent. Le Duc de Bourgogne tantôt bien, tantôt mal avec la Reine, ayant contre lui tous les Princes armés, appella enfin les Anglois à son secours. Cette conduite, blamée même par ceux de son parti, le rendit odieux à tous les François: la Cour se déclara ouvertement contre lui, & comme son audace augmentoit à proportion de la haine qu'il s'attiroit, le Dauphin prit enfin la résolution de lui déclarer la guerre.

Aussi-tôt que la nouvelle en sut répandue, la Comtesse Négociations de Hollande, sa sœur, alla trouver la Reine à Peronne, & de la Comtesse conclut un nouvel accommodement (b) qui ne tint pas mieux de Hollaude. que le premier. En effet, par ce traité le Duc s'engageoit à rompre avec les Anglois, & c'est ce qu'il ne sit tout au plus qu'en apparence. Aussi l'on étoit à la Cour si bien persuadé de son intelligence avec ces anciens ennemis de l'Etat que lorsque l'année d'après il offrit ses services contre le Roi d'Angleterre, on ne jugea point à propos de les accepter.

Au commencement de l'année suivante le Roi d'Angleterre piqué de n'avoir pu obtenir en mariage Catherine de la descente des France, fille de Charles VI, aux conditions qu'il avoit pro- Anglois en posées, résolut de descendre sur les côtes de Normandie. Les Hollandois & les Zeelandois, par l'entremise du Duc de Bourgogne, lui louerent les Vaissaux dont il avoit besoin pour le transport de ses troupes (c). Il vint aborder à Har-

VI. 1412. Le Comte de

Les Hollandois favorisent

<sup>(</sup>a) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 12. Monstrelet Vol. I. Ch. XLIX. f. \$1.

<sup>(</sup>b) Monstrelet Vol. I. Chap. CXXVI. fol. 210. (c) Ad. Publ. Angl. Tom. IV. P. II. pag. 109.

GUILLAUME VI.

1412.

fleur, dont il forma le siege, & qu'il emporta de vive force avant que la place pût être secourue. Mais, comme la vigoureuse défense des affiegés lui avoit couté beaucoup de monde, que les vivres commençoient à lui manquer, & que la faison s'avançoit, il crut devoir pour cette année borner ses conquêtes à cette Ville, & songea à gagner Calais. L'armée de France s'étant enfin assemblée, le poursuivit & l'atteignit sur les bords de la Somme qu'il avoit dessein de passer. Mais les ponts en avoient été rompus, & la Noblesse de Picardie paroissoit sur la rive opposée pour lui disputer le passage. Envain il remonta cette riviere pour trouver un gué: tous les passages étoient exactement gardés, à l'exception de celui de Saint Quentin; qu'il trouva dégarni, & dont il profita sur le champ pour tirer vers Miraumont. Les François gagnerent le devant, & se posterent dans la plaine d'Azincourt; il s'y donna le 25 Octobre une sanglante bataille) dont les Anglois fortirent vainqueurs, quoiqu'ils eussent à combattre un contre trois. Les François y perdirent dix mille hommes, entre lesquels étoient Antoine, Duc de Brabant & Philippe, Comte de Nevers & de Rhetel, freres du Duc de Bourgogne. Le Roi d'Angleterre se rendit ensuite à Calais, d'où il repassa en Angleterre, remettant à l'année suivante à recueillir les fruits de sa victoire.

Les d'Egmond condamnés pour haute trahilon-

Cependant Guillaume avoit eu soin de répandre le bruit de la conjuration des d'Egmond. On les accusoit hautement d'avoir conspiré de livrer leur Prince au Duc de Gueldre, & la Noblesse ainsi que le Peuple marquoit publiquement son indignation. Jean d'Egmond en étant insormé, demanda un sauf-conduit pour venir se justifier. Le Comte assuré des bons offices de ses peuples, lui répondit que quoiqu'on n'eût pas encore vu de pareil exemple entre un Prince & son sujet, il le lui seroit néanmoins expédier. Mais Jean n'osa comparoître; le Conseil lui sit son procès, le déclara convaincu du crime de haute trahison, le condamna à perdre la tête, & consisqua ses biens.

Jean se resugia avec son frere dans le Château d'Y selstein; place très-sorte. Guillaume sit sommer les Habitans de livrer

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 391 le criminel, & sur leur refus il commença le siege. Jacques de Gaasbeek, Seigneur d'Abkoude, de Wyck te Duurstede, de Putten & de Stryen, Hubert de Cuilemburg, & Jean de Vianen vinrent trouver Guillaume à Schoonhoven, & moyennerent un accommodement, par lequel les deux freres céderent la Ville & le Château d'Ysselstein, consentirent à sortir du pays, & à n'y rentrer jamais que du consentement de leur Souverain. Le Comte s'obligea de leur payer tous les ans pour leur subsistance deux mille vieux Schilden à Jean, six cens Couronnes à son frere, & huit cens à Iolande, leur mere, sur les revenus des biens qu'ils abandonnoient (a). La fin de cette affaire facilita la liberté de Relâchement du vienx d'Ar-Jean d'Arkel que le Comte retenoit encore en prison. Il en kel. fortit enfin en 1425 (b), & le Prevôt d'Oudemunster lui donna en 1426, la Seigneurie de Haastrecht, & quelques autres biens (c), dont il jouit jusqu'à sa mort qui arriva à Leerdam le 25 Août, 1428 (d).

GOTILAUME

1412.

Gaasbeek, l'un des Médiateurs de l'accommodement des Particularités Egmond, avoit eu les Seignouries de Wyck te Duurstede sur Gaasbeek. & d'Abkoude par un événement qui mérite que nous en dissions un mot. Jean de Brederode avoit épouséJeanne, fille de Guillaume de Gaasbeek, & héritiere présomptive de ces Seigneuries. Avant que cette succession lui sut échue, il s'étoit jetté dans les Chartreux d'Utrecht, & sa semme s'étoit saite Religieuse à Wyck te Duurstede. La mort de Guillaume de Gaasbeek étant ensuite arrivée, Jacques de Gaasbeek, son neveu, qui se trouvoit alors son plus proche héritier, se mit en possession de ces terres. Brederode en qui le désir des biens de ce monde avoit éteint l'amour de ceux de l'autre vie, obtint une dispense du Pape, quitta le froc. & tirant Jeanne de son Couvent à main armée, prétendit rentrer dans ses droits. Frederic de Blankenheim, alors Evêque d'Utrecht, envisagea la dispense du Pape comme uno

<sup>(</sup>a) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 23.

<sup>(</sup>b) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 22. (c) Vovez la Lettre dans Matth. Anal. Tom. V. pag. 236.

<sup>(</sup>d) De Gest. Domin. de Arkel. apud Matth. ubi supra. pag. 36.

GUTLLAUME

1412.

usurpation sur les droits de son Eglise. Il assembla ses troupes, marcha fecrétement à Wyck te Duurstede, enleva Jeanne de la maison de son mari, la sit conduire dans son Monastere, & livra Brederode à Gaasbeek qui le retint prisonnier jusqu'en 1411, que Jeanne mourut (a).

XXXII. Troubles d'Urecht.

1413.

Les troubles domestiques de la Ville d'Utrecht commencerent dès 1413. Sur le bruit qui courut que la faction de Ligtenberg avoit vendu la Ville à Guillaume moyennant une grosse somme, le parti contraire aux Hollandois s'efforçoit de gagner le peuple en lui faisant entendre que la guerre d'Arkel dans laquelle on l'avoit engagé, ne pouvoit être que ruineuse pour la liberté, & que le Magistrat n'attendoit qu'une occasion favorable pour exécuter la vente. La populace furieuse entoura l'Hôtel de Ville le 20 Mars, 1413, & demandoit à grands cris qu'on eût à changer les Magistrats. La plûpart des partifans de Ligtenberg avertis de l'orage. s'étoient absentés de la Ville, & le Bourgmestre, se trouvant le plus foible dans le Conseil, ne put empêcher la délibération de passer contre lui. Herman de Lockhorst, Doyen du Chapitre, qui étoit à la tête du peuple, l'emporta pourlors; Jacques de Ligtenberg, Prevôt de Saint Pierre, Barent Proeys, Escoutet, Jean de Ligtenberg de Landskroon, & Jean de Klaarenberg, Bourgmestre, & quelques autres furent bannis (b).

Les exilés s'étoient refugiés à Amersfoort, d'où ils écrivirent à l'Evêque & au Senat pour demander d'être reçus à se justifier. Herman de Lockhorst, & Jean Van der Spiegel firent rejetter leur requête, & dans l'instant les bannis se mirent sous la protection du Comte de Hollande, qui prit ouvertement

leur défense (c).

L'interruption que les Hollandois causerent dans le Commerce, indisposa bientôt la bourgeoisse contre le nouveau Gouvernement; les amis des exilés fouffloient le feu, & l'un des valets de Jean Van der Spiegel ayant maltraité

(a) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 7. Beka augmenté, pag. 384. (b) Act. Ultraj. apud Matth. de Nobilitat. Lib. II. pag. 468.

(c) Lit. Wilhelm. VI. apud Matth. ubi supra. pag. (e) 3.

un

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 393 un de ceux de l'Hôtel de Ville, il s'éleva un tumulte plus dangereux que le premier. La populace investit la maison du Maître qui se sauva avec peine. Lockhorst qui voulut rassembler ses partisans, sut si mal reçu qu'il sut contraint de fe cacher dans un Couvent. Le Parti de Ligtenberg reprit bientôt le dessus; Lockhorst, Spiegel, Ysbrand Van der Aa, Gerrit de Damas, & quantité d'autres furent chassés de la Ville, La Bourgeoisse députa à la Haye pour se reconcilier avec le Comte, & les exilés eurent la permission de revenir; mais ceux dont le ban devoit durer cent ans, furent exclus des charges. Guillaume se rendit à Utrecht, où le peuple le reçut avec de grands applaudissemens, & l'on

GUTLLAUME

1413.

Appailes pag

Les Hollan dois chassés de

1414.

Nouvelle

Le Duc de

bannit à perpétuité les Chefs du parti opposé (a).

Pendant que le Comte étoit occupé de ces troubles, les Frisons lui enleverent Staveren, l'unique place que les Hollandois possédoient encore dans ce pays, Marguerite de Cleves, Veuve d'Albert, Princesse, dont Guillaume connoisfoit si bien la prudence & la sagesse, qu'il lui confioit le gouvernement toutes les fois qu'il s'absentoit (b), avoit renouvellé une treve avec ces peuples, comme elle avoir fait plusieurs fois du vivant d'Albert (c); mais le terme étant expiré en 1414, deux ans après la mort de Marguerite (d), les habitans du Westergoo surprirent Staveren le 12 Mars, & en chasserent la garnison qui se tenoit mal sur ses gardes (e). Le Comte ne se trouvant pas en état d'entreprendre une guerre aussi couteuse, sur contraint de laisser cette Ville entre leurs mains, & de se contenter de renouveller la treve (f). Treve. D'un autre côté les affaires de France l'appelloient &

(a) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 18. Beka augmenté. pag. 342. 347. Conf. Burman. Annal. Ultraj. Part, I. pag. 174. &c. & Lettre du 15 Octobre 1415. dans Matthaus de Jure Gladii. Cap. V. pag. 38. (b) Ubb. Emmius Rev. Frisicar. Lib. XVII. pag. 243. Voyez aussi Manisest.

de Kennemerl. pag. 664. Manifest. de Rhinland. pag. 30. 34. Privileg. de Texel.

(c) Ubb. Emmius, ubi supra. & pag. 253. 156.
(d) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 16.
(e) Beningha Hist. d'Oostfrise. Liv. I. Chap. CCIV. pag. 185. (f) Ubb. Emmius Rer. Frisic. Lib. XVII. pag. 258. Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 19.

Tome III.

Ddd

GUILLAUME VI.

1415. Touraine derenu Dauphin.

méritoient toute son attention. Il sit célébrer l'année suivante le mariage de sa fille avec Jean, Duc de Touraine, ce-Prince ayant alors dix-huit ans, & Jaqueline quatorze (a). Les nouveaux Epoux fixerent leur féjour à Valenciennes. Après la bataille d'Azincourt le Duc de Bourgogne se rendit à Paris à la tête de dix mille chevaux. Il avoit envoyé des Députés à la Cour, pour demander la permission d'emrer dans la Ville, & malgré le refus du Dauphin qui parloit au nom du Roi, il s'étoit avancé jusqu'à Lagni, d'où il sit partir de nouveaux Députés qui ne surent reçus qu'après bien des difficultés. Pendant leur séjour le Dauphin sut attaqué d'une dyssenterie, dont il mourut le 18 Décembre, 1415. La succession à la Couronne regardant alors Jean, Duc de Touraine, devenu Dauphin, la Reine envoya couriers fur couriers au-Comte de Hollande, pour le presser de venir avec son gendre, & la Noblesse Françoise sit une députation vers ce Prince, le suppliant de se rendre à la Cour, pour y prendre l'autorité qui lui étoit dévolue par la mort de son frere.

XXXIII. L'Empereur arrive en Hollande.

1416. Guillaume passe avec lui ou Angleterre.

Ce fut vers le commencement de l'année 1416 que l'Empereur Sigifmond arriva en Hollande pour s'aboucher avec Guillaume. Ce Prince pieux n'épargnoit ni peines ni voyages. pour éteindre le Schifme qui déchiroit l'Eglise depuis prèsde quarante ans. Il engagea le Comte de passer avec lui en-Angleterre, dans le dessein de travailler en même tems à rétablir la paix entre cette Couronne & celle de France. Guillaume ne fut pas difficile à déterminer, l'intérêt de son Etat. l'engageant à ce voyage. Quoique l'entrepôt des laines fut. changé, le commerce étoit toujours très-florissant entre l'Angleterre & la Hollande (b). Mais il s'élevoit de tems en tems des difficultés entre les Négocians. Henri venoit de publier des Lettres, par lesquelles il exigeoit de Guillaume huit cens cinquante Nobles pour des dommages & intérêts qu'ilprétendoit, & vraisemblablement le Comte de Hollande. obtint la révocation de ces Lettres (c); mais leurs négocia-

Négociations inliudueules...

<sup>(</sup>a) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 1: (b) Act. Publ. Angl. Tom. IV. Part. I. pag. 107 178. Part. II. pag. 524 (c) Act. Publ. Angl. Tom. IV. Part. II. pag. 87.

DES PROVINCES UNIES: Liv. VIII. 395 tions pour la paix furent infructueuses. Le peuple de Londres enorgueilli du gain de la bataille d'Azincourt, & scachant les intentions de ces Princes, les regarda comme des traitres, & les força d'abandonner la Ville (a). D'ailleurs le Roi de France & le Roi d'Angleterre étoient également entêtés sur leurs prétentions. Il paroît cependant que l'Empereur obtint une treve de trois ans (b), qui fut mal observée, & qu'il ne revint qu'au mois de Juiller (c).

Quelques Auteurs prétendent que dans cette entrevue le Comte de Hollande releva ses Fiess de l'Empereur, & qu'il le pria de lui accorder un Diplôme pour investir Jaqueline, sa fille, de ses Etats, en cas qu'il vînt à mourir sans laisser d'autres héritiers. Ils ajoutent que le refus de Sigismond sut cause que Guillaume le laissa en Angleterre, & repassa la mer sans

Pattendre (d).

Guillaume étoit dans les intérêts du Duc de Bourgogne. Son gendre avoir succé les mêmes sentimens, & la Cour de France, où les Orleanistes dominoient, lui devenoit sus-piegne. pecte; les instances de la Reine & de la Noblesse augmentoient son indécisson. Il assembla son Conseil, & ce ne sut qu'après de longues délibérations qu'il se détermina d'amener son Gendre à Compiegne au commençement de 1417. Un Auteur contemporain (e) avance qu'il partit à la tête d'une bonne armée; mais étant seul à rapporter ce fait, on peut croire que le Comte se contenta de se saire escorter par sa Noblesse, & qu'il évita le reproche d'entrer à main armée sur les terres de France. Il sçavoit cependant que le Duc de Bourgogne venoit de conclure une Ligue avec l'Angleterre; il devoit craindre qu'elle ne fut connue, & ne déterminat ses ennemis à se désaire d'un Prince qui ne pouvoit manquer de leur être opposé.

Guillaume amene le Dauphin à Com-

GUILLAUME

VI.

1416.

1417.

(a) Meyer. Annal. Flandr. ad h. a. (b) Act. Publ. Angl. Tom. IV. Part. H. pag. 165-167. (c) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 22.

(d) Windeck Vita Sigismund. apud Mencke Scriptor. Ret. German. Tom. L. pag. 1104. Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 22.
(e) Hermann. Corneri Chron. apud Eccard. Corpus Hist. Med. Ævi: Tom. III.

col 1220.

Dadij

GUTLIAUME VI.

1417. Il part pour Paris.

Et s'en sauve précipitemment.

La Reine se rendit à Compiegne. Dans les conférences le Conte ne dissimula ni son attachement pour son beau-frere, ni son dévouement pour le Dauphin. Isabelle ne pouvant obtenir qu'il confiât la personne du dernier dans une Cour si suspecte, l'engagea à partir seul avec elle. Le Comte laisfant son Gendre sous une bonne garde, vint à Paris; mais dans l'audience qu'il eut du Roi, il parla si vivement en saveur du Duc de Bourgogne, que le Conseil résolut de le faire arrêter, pour le forcer à rendre le Dauphin (a). Un ami sécret du Duc l'en avertit à propos, & dès la même nuit il se hâta de sortir de Paris. Il trouva en arrivant à Compiegne Mort du Dau- son Gendre à l'agonie. Les François attribuent cette mort imprévue à un abcès dans la tête (b); mais les Anglois & les Hollandois publient qu'il fut empoisonné par une cuirasse (c) que sa propre mere lui avoit envoyée (d). Ce Prince mourut le 4 Avril, 1417, laissant une Veuve de seize ans & sans enfans. Guillaume pénétré des circonstances d'une fin si tragique, laissa aux François le soin des sunérailles, & se pressa de ramener sa fille dans ses Etats.

XXXIV. Guillaume fait recevoir héritiere.

Son âge & ses infirmités l'inquiétoient sur le sort d'une fille qu'il aimoit tendrement. L'ambition de Jean, élu Evê-Jaqueline son que de Liege, l'aversion qu'il avoit marquée pour se lier dans l'Etat Ecclésiastique, & le refus que Sigismond avoit fait d'assurer ses Etats à Jaqueline, redoubloient ses inquiétudes. Il avoit convoqué les Etats généraux des trois Provinces; & l'Assemblée avoit unanimement reconnu sa fille pour son héritiere, & lui avoit prêté serment. Les Députés des Villes avoient fait la même cérémonie à la Haye. L'Acte qui fut alors dressé, est du 15 Août, 1416, & souscrit par Philippe de Wassenaar, Burggrave de Leide, Henri de Wassenaar, Theodoric de la Leck, Herbaren d'Ysselstein,

(d) Ægid. de Roya ad ann. 1417.

<sup>(</sup>a) Voyez la Réponse du Duc de Bourgogne aux propositions du Roi, dans la Continuat. de la Chronique de Flandre de Den. Sauvage, pag. 250, & le Corps

Diplomat. Tom. II. P. II. pag. 100.

(b) Monstrelet Vol. I. Chap. CLXII. fol. 140. verf.

(c) Joann. a Leydis. Lib. XXXII. Cap. 26.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 397 Jean de Heemstede de Benthuizen, Henri de Naaldwyk, Maréchal de la Nordhollande, Jean, Bâtard de Blois, Seigneur de Treslong, Melis de Mynden, Arend de Duivenvoorde, Jean de Woude, Seigneur de Warmond, Guillaume de Boukhorst, Gerrit de Heemskerk, Seigneur d'Oosthuizen', Berthoud d'Assendelst, Gerrit de Zyl, Jean de Hodenpyl, Philippe de Spangen, Gillis de Kralingen, Guillaume Eggaart, Seigneur de Purmerende, Chevaliers: Helmich de Tournay, Adrien de Raaphoorst, Gerrit de Poelgeest, Philippe de Bloot, Mouweryn Van der Does, Gerrit de Benningbroek, Theodoric de Zandhorst & Adrien de Martenesse, Ecuyers. Les Escoutets, Bourgmestres, Echevins & Conseillers des villes de Haarlem, Delft, Leide, Amsterdam, Goude, Oudewater, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Medenblik, Enkhuizen & Monnikendam fignerent avec eux (a).

Mais quelque authentique que fut cet Acte, l'inquiétude 'du Comte étoit si grande qu'il exigea une obligation particuliere des Nobles & des Villes qui ne s'étoient pas trouvés à la convocation. Nous avons des Lettres par lesquelles les Seigneurs de Cuilenburg & de la Leck, Henri, Seigneur de Vianen & de Gooije, Otton, Seigneur d'Asperen, Gerrit de Stryen, Seigneur de Zevenbergen, Henri de la Leck, Seigneur de Heeswyk, Jean, Seigneur de Vliet, Jean de Droogelen, Seigneur d'Eethen & de Meuuwen, Jean de Croonenburg, Seigneur de Loenen, Arend, Seigneur de Leyenburg, & Gerard de Heemskerk, Seigneur de Lieveld, Chevaliers: Guillaume de Brederode, Seigneur de Merwede & Ter Stein, Jean, Seigneur de Langerak, Theodoric de la Merwede, Jean de Herlair, Van der Zyle. Theodoric de Heukelom & Guillaume de Bezoyen, Ecuyers, avec les Magistrats de Dordrecht, de Schoonhoven, de Gertrudenberg, de Gorinchem, de Heusden, de Woudrichem, d'Ysselstein & de Leerdam s'engagent, dans le

GUILLAUME VI. 1417.

<sup>(</sup>a) Voyez le grand Recueil des Placards de Hollande, pag. 8, Heda. pag. 180. Matthæi Anal. Vet. Evi. Tom. V. pag. 599.

Guillaume viendroit à mourir sans laisser un fils, de reconnoître Jaqueline, Dauphine de Vienne, pour légitime héritiere, lui jurer fidélité, & promettre de la désendre aux

dépens de leurs biens & de leurs vies (a).

Mort de Guillaume.

Les mouvemens que Guillaume se donna pour faire réussir cette affaire, & l'agitation de son esprit, porterent le seu dans son sang; il lui survint une tumeur à la cuisse sur une cicatrice de la morsure qu'un chien lui avoit faite dans sa jeunesse. Les douleurs qu'il en ressentit, le déterminerent à la faire ouvrir, & l'opération lui causa une fievre aigue qui le mit au tombeau le dernier Mai, 1417, à l'âge de cinquante-deux ans ; il mourut à Bouchain, & fut enterré à Valenciennes (b).

Ses qualités.

Les Chroniques font un grand éloge de sa valeur (c). Il en donna des preuves dans les guerres d'Arkel, de Gueldre & de Liege. Mais on lui reproche de s'être trop embarrassé dans les dissensions des Maisons de Bourgogne & d'Orleans, & d'avoir perdu la Frise pour s'être plus occupé des affaires de ses voisins que des siennes (d). Il avoir épousé en 1386 (e) Marguerite, fille de Philippe, Duc de Bourgogne, Princesse d'un rare mérite, dont il n'eut que Jaqueline, ainsi nommée parce qu'elle vint au monde le jour de Saint Jacques (f). Il laissa trois fils naturels, Louis, Everard, Adrien & une fille appellée Beatrix. Louis fut Seigneur de Vlissingue & de Scandener. Everard bâgit dans la Wefffrise le Château de Hoogtwoude, dont il sut le premier Seigneur. Adrien hérita du chef de sa femme des biens de Hugues de Wielenstein, & Beatrix épousa en premieres nôces Philippe de Dorp, & en secondes Jean de Woerden, Seigneur de Vliet (g).

Sa Femme.

Ses Enfans.

(a) Voyez Fr. de Mieris Vassal. de Comté de Hollande. pag. 91.

(b) Monstrelet. Vol. I. Chap. CLXV. fol. 242. (c) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 27. (d) Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XI. pag. 411.

(e) Ægid, de Roya Chron. ad ann. 1386. (f) Hill de la Patr. pag. 398. Not. (4), & Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. I. (g) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 29. & de Riemer. Descr. de la Haye. Tom. I. pag. 396. 370. 378. 379. 380. & Tom. II. pag. 23. 24. 25.

JAQUELINE.

1481.

Guillaume d'Egmond, profitant des intelligences qu'ils confervoient dans un pays qui leur avoit appartenu, surprirent le Château d'Ysselstein. Les Seigneurs de Brederode & de Montsoort, Chess des Hoekins, assemblerent à la hâte les milices des Villes (a), & gagnerent celles d'Utrecht & d'Amerssoort, en leur promettant de détruire les fortifications de la place, qui les incommodoient depuis longtems (b).

Ysselsteinrepris & démoli.

Le fort fut assiegé & pressé si vivement que la garnison capitula en peu de jours, & se rendit sur la fin de Juin (c). La Comtesse se transporta à ce siege, & tint aux Trajectins la parole que Brederode leur avoit donnée; ceux-ci ne perdirent pas un moment à démolir les portes & les murailles du Château (d). Cette facilité de Jaqueline indisposa cependant la Noblesse, qui voyoit avec chagrin détruire un de ses plus anciens établissemens & le rempart de la Province.

Mouvemens des Hoekins,

Pendant ce siege les Hoekins s'assurerent de quelques places dont ils se mésioient. Philippe de Wassenaar, Burggrave de Leide, se jetta dans Amsterdam, & Jean de Vianen sit entrer des troupes & de l'artillerie dans Leerdam (e). Jaqueline parcourut les villes de Hollande, consirma leurs privileges, & sur inaugurée dans toutes, à l'exception de Dordrecht (f).

XXXVI. Mouvemens & Ligue de Jean de Baviere.

Jean de Baviere, élu Evêque de Liege, qui méditoit depuis long-tems de se saisir du Gouvernement, avoit ménagé les Cabeliaux qui dominoient dans cette Ville. Il s'y rendit en diligence, & se sit nommer Ruwaard (g). Les habitans de la Brille, dont il étoit le maître, en qualité de Seigneur de Voorne, le reconnurent; il se ligua bientôt avec les Maisons

(a) Extr. des comptes de Phil. Enghebrechtz. MSC.

(b) Chron. de Goude. pag. 120.

(c) Veldenaar, pag. 110.
(d) Liter. Jacob. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. V. pag. 601. Burmann. Annal. Ultraj. Part. I. pag. 123. La Chronique de Goude. pag. 110.

(e) Extr. des comptes d'Enghebrechtz. MSC.

(f) Veldenaar. pag. 111. Maniscst. de Sudholl. dans Balen. Descript. de Dordrecht. pag. 519.

(g) Liste de la Régence dans Balen, ubi supra. pag. 285.

d'Arkel

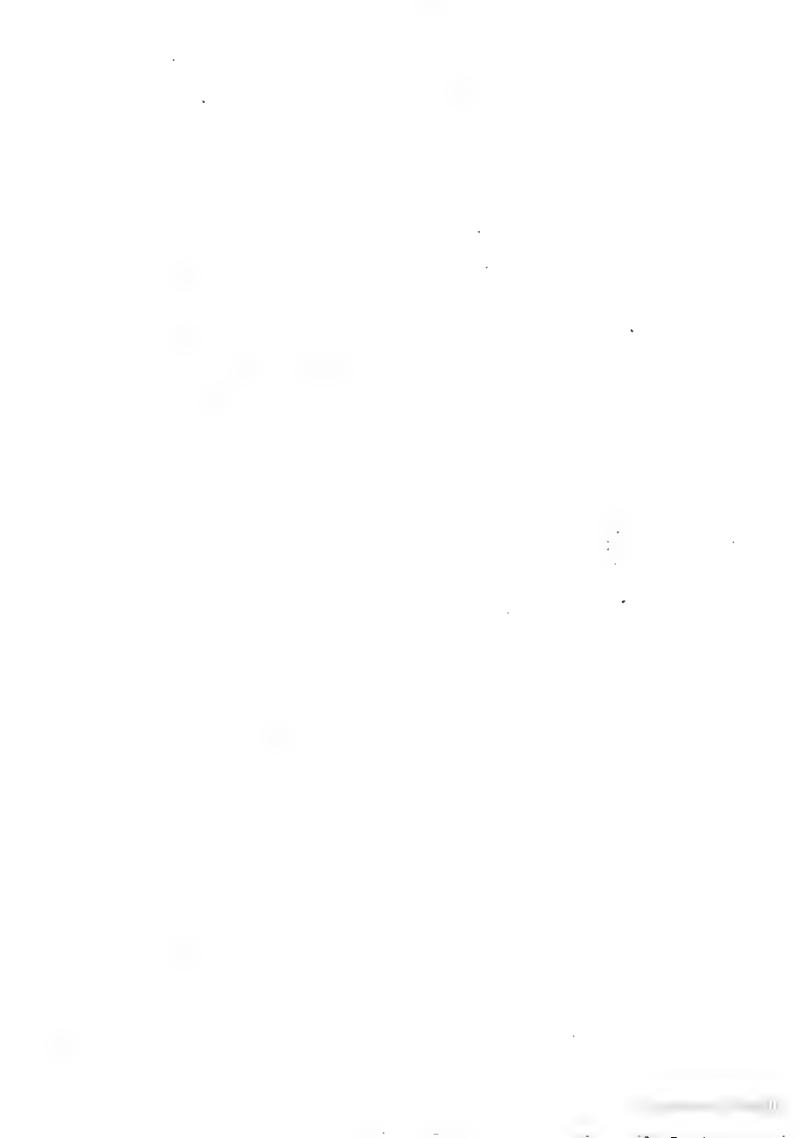

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 401 d'Arkel & d'Egmond, dans l'espérance de s'assurer de Gorinchem & d'Arkel (a). Ces Seigneurs avoient encore des amis dans leurs anciens Domaines, & Guillaume d'Arkel ayant rassemblé quelques troupes de Liege & de Gueldre, se rendit maître de Gorinchem; mais il ne put entamer le rinchem. Château.

JAQUELINE.

1417.

Gorinchem

La Comtesse Douairiere qui n'ignoroit pas la part que Jean avoit dans tous ces mouvemens, s'en servit pour déter-repris, miner la Noblesse de son parti à presser le mariage de la Princesse, que Guillaume avoit ordonné par son testament avec Jean, Duc de Brabant, son Cousin (b). Elle appella en même tems ses partisans', & forma le siege de Gorinchem. D'Arkel avoit creusé un large fossé pour séparer la ville du château. Les Trajectins le passerent le 1 Décembre, & surent suivis des Hollandois. D'Arkel se voyant forcé, mit en bataille sur la place trois mille cinq cens hommes qui lui restoient. Le combat fut d'autant plus sanglant, qu'on ne pouvoit l'attaquer que par les rues, dont l'entrée n'étoit pas difficile à garder. Mais enfin le nombre l'emporta; d'Arkel y fut tué, & toute cette troupe taillée en pieces. D'Egmond demeura prisonnier; mais la Comtesse y perdit Brederode, l'un de ses plus fideles ferviteurs (c).

Marguerite alors plus tranquille ne pensa plus qu'à conclure le mariage de Jaqueline, pour prévenir la difficulté line. qu'on auroit pu faire dans la suite; elle crut devoir communiquer son dessein à Jean de Baviere & au Duc de Bourgogne. Oncles de la Princesse. On ménagea une entrevue entre les futurs Epoux. Jean, Duc de Bourgogne, trop occupé dans les troubles de la France, envoya Philippe, Comte de Charolois, son fils. Jean de Baviere n'osa s'opposer aux ordres politifs portés par le testament de son frere, & Philippe y consentit au nom de son pere. Jaqueline sur siancée; on signa le contrat le 1 Août. Les conditions furent les mêmes que

Second ma-

<sup>(</sup>a) Ægid. de Roya. ad ann. 1417.
(b) Joann. à Leydis. Lib. XXXII. Cap. 27.
(c) Veldenaar. pag. 111. Monstrelet. Vol. I. Chap. CLXXXII. fol. 259. Corneri Chron. ad ann. 1417. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom, III, Liv. XII. pag. 419.

Tome III.

JAQUELINE.

celles de son premier mariage avec le Duc de Touraine. Le Duc de Brabant s'engagea de le consommer sous peine de payer cinq cens mille couronnes d'or (a), & prit des ce moment les titres de Comte de Hainaut, de Hollande, de Zeelande & de Frise (b). On dépêcha Engelbert de Nassau pour obtenir les dispenses nécessaires du Concile, alors assemblé à Constance. Jean, Duc de Limbourg & de Brabant, étoit fils d'Antoine de Bourgogne, frere de Marguerite, Comtesse Douairiere de Hollande. Il avoit succédé à son pere, tué à la journée d'Azincourt, en 1415, & il avoir alors environ quinze ans.

Contestations. fur les dispenfis.

Jean, Duc de Bourgogne, qui souhaitoit ardemment devoir les Provinces des Pays-Bas réunies dans sa Maison, follicita si vivement Martin V, élu Pape par le Concile, que le Pontise ne put lui resuser des Bulles. Mais l'Evêque de Liege, abufant du crédit qu'il avoit auprès de l'Empereur, Sigismond, engagea ce Prince à s'opposer à leur expédition, & sollicita lui-même une dispense pour épouser sa niece, offrant de remettre son Evêché entre les mains du Pape (c). Il envoya sa résignation au Concile, se porta Tuteur de la Princesse, & sit sommer Marguerite de lui remettre sa Pupile. Les Hoekins s'y opposerent fortement & soutinrent qu'ayant reconnu Jaqueline pour Souveraine, & consenti qu'elle sût mariée au Duc de Brabant, il ne pouvoit prétendre à sa tutele, sans aller contre le serment qu'il avoit prêté. Les Princesses sentirent la nécessité de presser la célébration du mariage; & le printems suivant la cérémonie se sit à la Haye (d).

1418.

XXXVIII Nouveaux. VICTO4

Le Duc de Baviere frustré de ses espérances, loin de se laisser abbattre, forma le dessein de dépouiller sa niece de de Jean de Ba- son patrimoine. Afin de se rendre Sigismond plus savorable, il lui demanda en mariage Elisabeth de Luxembourg, sa.

> (a) Dans les Comtes de Lagendyck. Part. II. pag. 109. \* d. (b) Manisest. dans Screvel. Descript. de Haarlem. pag. 252.

(d) Divxus Rer. Brabant. Liv. XVIII.

<sup>(</sup>c) Beka augmenté. pag. 360. Mign. Chron. Belg. pag. 340-341. Ægid. da. Roya. ad ann. 1417. La grande Chron. Divis. XXVIII. pag. 4. 6.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 403 Cousine, & Veuve d'Antoine, Duc de Brabant, avec sa nomination aux Comtés de Hainaut, de Hollande, de Zeelande & de Frise, qu'il disoit dévolus à l'Empire par le défaut des mâles dans la branche aînée.

JAQUELINE.

Sigifmond anciennement piqué contre Guillaume saisit L'Empereur l'occasion de se venger sur sa sille, & de procurer un mariage l'investituecos avantageux à sa Cousine. Il promit Elisabeth à Jean, & lui conféra les Fiefs qu'il demandoit. Le Duc de Baviere n'ignoroit pas la puissance de la Maison de Bourgogne; mais son ambition ne pouvoit se borner aux Seigneuries de Voorne de Woerden & de la Brille. Quoiqu'il fur assuré de Dordrecht, cette ville ne pouvoit seule l'emporter sur toutes les autres, qui reconnoissoient sa niece. D'ailleurs l'autorité de Ruwaard tomboit par le mariage de la Princesse. Il n'osoit prendre le titre de Comte, dans la crainte de révolter toute la Nation, & n'étoit pas assez fort pour se maintenir dans le Gouvernement. Ces obstacles devoient le rebuter; il fout cependant les furmonter par son adresse & son courage, il colora ses prétentions avec tant d'art qu'il leur donna une apparence de justice, & força les nouveaux Epoux à le confirmer dans le titre qu'il avoit usurpé. Martin V lui avoit accordé la permission de se marier (a), & l'Empereur sit expédier des Lettres qui l'envoyoient en possession des biens qui appartenoient à sa niece. Elles sont datées de Constance, le 13 Mars, 1418, & sont adressées aux Nobles & Villes des Comtés de Hainaut, de Hollande, de Zeelande & de Frise: elles portent que » Guillaume, Vassal & Membre du Saint " Empire, étant décédé sans ensans mâles nés en légitime » mariage, ses Comtés étoient dévolus de droit à l'Empire; " qu'en conféquence Sigismond, Roi des Romains, les con-» féroit à Jean, frere de Guillaume, Duc de Baviere & » Palatin du Rhin, pour les posséder & tenir comme Fiess » de l'Empire; que (nonobstant) Jaqueline, fille de Guil-- laume, & Jean de Brabant, son mari, s'en étoient em-» parés, sans avoir préalablement obtenu le consentement

<sup>(</sup>a) Magn. Chron. Belg. pag. 340. Ægid. de Roya. ad ann. 1418.

1418.

" du Seigneur Suzerain: pourquoi il enjoint aux Nobles » & Bourgeois des Villes des susdits Pays de reconnoître » Jean, Duc de Baviere, & ses héritiers mâles seulement, » pour leurs Seigneurs légitimes, les relevant à cet effet du » serment qu'ils ont prêté à Jean, Duc de Brabant, & à Ja-

p queline, son Epouse (a).

Jean prend le

Le Bavarois se croyant suffisamment autorisé par ces Lettitre de Comte tres, prit alors le titre de Comte (b), & se fit solemnellement inaugurer à Dordrecht, le 20 Juin, 1418 (c). Il accorda en même tems de nouveaux privileges à cette Ville; il y fixa la résidence du Haut-Tribunal de la Sud-Hollande, le siege de la Monnoye; &, pour se concilier l'affection des autres Villes, il promit de ne toucher aux especes que de leur consentement. Il les autorisa à tenir des Assemblées, & à délibérer fur leurs affaires sans la convocation ou la présence du Prince; mais il ajouta la condition de ne rien faire contre son autorité. Chacun regarda la restriction comme un prétexte que le Duc s'étoit ménagé, pour révoquer la concession, aussitôt qu'il se verroit tranquille possesseur.

Haarlem, Delst & Leide, loin de se laisser séduire, emprunterent sur leur crédit le fonds de cinq cens vingt-neuf Nobles d'Angleterre (d), qu'elles donnerent à la Comtesse. qui leur affecta les revenus de la Nordhollande (e). Amfterdam, Goude, Rotterdam, Alkmaar, Schiedam, Hoorn, Oudewater contribuerent à leur exemple, & toutes les Villes

arrêterent de concert le siege de Dordrecht (f).

Hostil tés réciproques.

XXXVIII.

Villes contre Dordrecht.

Ligue des

Jean désespérant de les attirer dans son parti, arma quelques vaisseaux dans le dessein d'interrompre le commerce, & de les forcer par là d'en venir à une négociation (g). Les Etats ordonnerent des levées de foldats, & les Zeelandois

(g) Herm, Corneri, Chron, ad h. ana.

<sup>(</sup>a) Diploma Sigismund. apud Rymer. Act. Publ. Angl. Tom. IV. Part. III.

<sup>(</sup>b) Manifest. dans Balen. Descript. de Dordr. pag. 532. (c) Liste de la Régence dans Balen. ubi supra, pag. 285. (d) Manisest. ad ann. 1417. dans Lois Chron. pag. 486.

<sup>(</sup>e) Manifest. de Rotterd. pag. 293. (f) Manifest. de Rotterd. pag. 296. Manifest. d'Oudewater. pag. 585.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 405

armerent une flotte, dont ils donnerent le commandement à Borfelen (a), tant pour garder leurs canaux que pour convoyer les Négocians qui passoient en Flandre & dans le Brabant. Les Armateurs de Dordrecht infestoient cependant la mer, & remonterent jusqu'à Zierikzee (b), où ceux de la Brille les ayant joints, ils firent voile jusqu'à Gravesande, qu'ils brûlerent. D'un autre côté les Hoekins détruisirent un grand nombre de Châreaux dans l'Amstelland & le Kennemerland (c), & Borselen se rendit maître de Medemblik au nom du Duc de Brabant (d). Ces hostilités ne faisoient qu'aigrir les esprits, & les ravages croissoient de jour en

jour (e).

Jaqueline ne cessoit de presser son Mari de remédier à ces siege de Dordésordres. Il résolut enfin de mander à la Haye les Députés drecht. des trente-une Villes de Hollande, pour délibérer sur les affaires présentes, & prendre les mesures nécessaires pour assieger Dordrecht qu'on regardoit comme le foyer de la rébellion (f). Il manda ses Brabançons, & les milices de toute la Hollande s'étant rassemblées, on investit Dordrecht de tous côtés. La Comtesse à la tête des Hollandois prit son poste à Papendrecht au-dessus de la Merwe. Le Duc avec ses troupes s'empara de Myse au-dessous de la riviere (g). Mais la mollesse du Chef influoit sur ses soldats, pendant que les Hollandois reconnoissant sous les traits d'une semme le courage & l'activité de leurs anciens Souverains, redoubloient d'exactitude pour le service & de valeur dans les attaques. On remarqua que les sorties des assiegés réussissient toujours du côté des Brabançons, & qu'ils ne remporterent aucun avantage sur les Hollandois. Les premiers, piqués de leurs pertes, firent une descente dans le pays de Voorne

JAQUELTHE. 1418.

(a) Extr. des comptes de Phil. Enghebr. MSC.

(b) Vieille Chron. dans Boxhorn. fur Reigersb. Part II. pag. 188.

(f) Extrait det comptes de Ph. Enghebr. MSC.

(g) Chron. de Goude, pag. 116,

<sup>(</sup>c) Le grand Recueil des Placards. Tom III. pag. 10.
(d) Charte, de Brabant, à Vilvoord. VI. armoire d'en bas, boëte k.
(e) La grande Chron. Divif. XXVIII. Ch. 7. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XII. pag. 428.

JAQUELINE.

qu'ils faccagerent, & mirent Goereede en cendres (a).

1418.

Le siege duroit depuis six semaines, & n'étoit pas plus Le siege leve, avancé que le premier jour. Les assiegés avoient des amis à la Cour de Brabant, qui les avertissoient des délibérations les plus secretes, & les mettoient en état de faire échouer les meilleurs projets (b). Jean de Baviere, profitant de leurs avis, attaqua le camp du Duc à la pointe du jour, & pénétra sans peine dans des retranchemens mal gardés. Cependant les Brabançons s'étant reconnus, le repousserent avec perte; mais ce reveil étonna le Duc, qui, s'imaginant avoir assez fait pour la gloire, résolut de s'en retourner dans ses Etats, & d'abandonner ceux de sa femme aux partis qui les déchiroient. D'ailleurs les vivres & l'argent commençoient à lui manquer. Les revenus du Prince étoient si difficiles à percevoir que Philippe de Wassenaar, Grand Trésorier, sut obligé d'emprunter sur son crédit différentes sommes à dix pour cent, afin d'être en état de fournir aux dépenses du siège (c). Les Cabeliaux avertis du décampement des Brabançons, fortirent sur l'arriere-garde, & sans Zevenbergen que la Comtesse envoya au secours avec un bon corps de ses Hollandois, cette armée auroit été entierement défaite (d). Le Duc de Brabant se sauva à Gertrudenberg, où reconnoissant sa saute, il crut en diminuer la honte, en ordonnant à la Comtesse de décamper de son côté. Elle obéit en frémissant de dépit, après avoir chargé Adrien, Bâtard d'Albert, de défendre Papendrecht le plus long-tems qu'il lui seroit possible. Jean de Baviere, voyant l'armée décampée, investit le Fort; Adrien le défendit jusqu'à l'extrêmité, & préféra la mort à une capitulation honteuse (e). Jean de Baviere suivant sa sortune, s'approcha de Rotterdam qu'il surprit le 10 Octobre, & se rendit maître d'une grande partie de la Sudhollande (f).

Prife de Rotserdam.

(f) Voldenaar. pag. 117. Beka augmente. pag. 371.

<sup>(</sup>a) Reigersb. Chron. Part. II. pag. 190. (b) Herm. Corner. Chron. adh. ann.

<sup>(</sup>c) Extr. des compt. de Phil. Enghebrechtz. MSC.
(d) Vossii Annal. Holl. Lib. XVII. pag. 511. Petit. Chron. de Holl. Tom. I. Lib. III. pag. 365.

<sup>(</sup>e) Veldenaar. Chron. pag. 115-116. Magn. Chron. Belgic. pag. 30a. Bela augmenté. pag. 368.

DES PROVINCES-UNIES, Liv. VIII. 407

A ces nouvelles Jaqueline, que son mari avoit forcé de la fuivre, partit du Brabant pour défendre ses Etats. Elle vint à Goude que le Duc follicitoit de se déclarer pour lui. Sa Etat rurbalent présence rassura la Ville; elle sit relever ses fortifications, du pays. ainsi que celles de Schoonhoven & de Schiedam, & son activité arrêta la défection, qui peut-être auroit été générale. La Hollande étoit alors dans une situation violente. Les deux partis la ravageoient à l'envi, & la mer n'étoit pas plus tranquille. La licence & la misere formoient tous les jours de nouveaux pirates. Ceux qui vouloient demeurer neutres, étoient la victime des uns & des autres. L'amitié, l'alliance, la parenté ne pouvoient arrêter les animofités; le mal croiffoit, & l'on n'en voyoit pas le terme.

Enfin Jean, Duc de Bourgogne, touché de la misere des Traité entre peuples, se porta Médiateur. Jaqueline qui par la désection viere & Jaquede Dordrecht voyoit les passages sermés aux secours qu'elle line. pouvoit tirer du Brabant, inclinoit à l'accommodement, & Jean de Baviere, à qui il ne pouvoit être que plus ou moins avantageux, ne fut pas difficile à persuader. Philippe, Comte de Charolois, se rendit à Woudrichem, accompagné le l'Evêque de Terouanne & de Pierre de Luxembourg. Jean de Baviere envoya ses Commissaires; la Noblesse & les Villes

leurs Députés, & Jaqueline ses Procurateurs.

Le Traité sut conclu au commencement de l'année 1419 (a), & signé le 13 Février. On stipuloit par le premier article une réconciliation sincere entre Jean, Duc de Brabant, & Jaqueline son épouse, d'une part, & de l'autre entre Jean, Duc de Baviere & les Villes, les dommages & les pertes réciproquement compensés.

II. L'on cédoit à Jean de Baviere Dordrecht, le Burggraviat de la Sudhollande, Gorinchem, le pays d'Arkel, Leerdam, le Schoonerwoerd en Hagestein & Rotterdam, pour les tenir à titre de fief du Duc & de la Duchesse de

Brabant.

III. On relâchoit de part & d'autre les prisonniers, on

(a) Ægid, de Roya. ad h. ann. Veldenaar. pag. 117.

1419.

JAQUELINE.

1419.

rappelloit les exilés; on renvoyoit au Duc de Bourgogne la décision des dissérends concernant la Maison d'Egmond, & l'évaluation que Gerrit de Heemskerk prétendoit.

IV. En cas que Jaqueline mourut sans ensans, on stipula que le Duc de Brabant remettroit sur le champ à Jean de Baviere le Hainaut, la Hollande, la Zeelande & la Frise, & qu'il seroit souscrire l'Acte de démission par sept ou huit Sei-

gneurs de chaque Province.

Par le Ve. Article on cédoit au Duc de Baviere le Gouvernement & le titre de Ruwaard pendant cinq ans, conjointement avec le Duc & la Duchesse de Brabant. La nomination des Officiers étoit adjugée aux derniers, & le premier devoit leur donner leurs instructions. Le serment de sidélité étoit réservé à Jaqueline, en jurant obéissance au Bavarois, qui se chargeoit de la garde des Forts & de nommer les Gouverneurs.

VI. Les revenus du pays devoient être perçus par le Due & la Duchesse, & cependant les Trésoriers étoient tenus d'apurer leurs comptes devant le Ruwaard, le Duc de Brabant ou son Conseil. On arrêta que Jean de Baviere ne pourroit venir en Hollande qu'avec une suite de soixante Cavaliers, pour lesquels on lui payeroit une couronne par jour, à raison de trois chevaux & hommes.

VII. Il renonçoit à tous les droits qu'il pouvoit prétendre, tant en vertu des Brefs du Pape que des Lettres de l'Empereur, & pour indemnité on lui accordoit cent mille Nobles d'Angleterre, payables en deux années sous le cautionnement de la Noblesse des villes de Hollande & de Zeelande.

VIII. Dordrecht étoit nommément compris dans cette réconciliation. Le Duc & la Duchesse consirmoient les privileges de la Ville (a), & s'engageoient à compenser les dommages de Rotterdam (b).

Après avoir juré l'observation de ces articles sur l'Evan-

(a) Voyez les Lettres dans Balen, Descript, de Dordr. pag. 524.
(b) Le grand Recueil des Placards. Tom. III. pag. 9. Chartres de Brabant à Vilvoord. quarrième Armoire d'en bas: tiroir, Alliance. Pays, &c. Voss. Annal. Holland. Lib. XVII. pag. 511.

gile

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 409

gile, le Duc & la Duchesse releverent de leur serment les JAQUELTHE. villes de la Sudhollande, spécialement Dordrecht & Rotterdam. Le Duc de Baviere prit la qualité de Fils de Hainaut, de Hollande & de Zeelande, & fut reconnu pour

1419.

héritier présomptif & Lieutenant de Jaqueline (a).

Il paroîtra singulier que le Comte de Charolois ait traité si Remarque sur favorablement un Etranger au préjudice de sa Cousine. La ce Traité. plus grande partie des Villes tenoient pour elle : le Bavarois se seroit contenté de Dordrecht & de Rotterdam; mais Philippe avoit dès-lors des vues fur ces Provinces. Nous le verrons à la mort de Jean de Baviere faire ses efforts pour enlever le gouvernement à Jaqueline, & ne rien épargner pour s'en rendre maître à la mort du Duc de Brabant. Ainsi l'on ne doit pas s'étonner qu'il ait pensé dès-lors à diminuer l'au-

torité de la Duchesse, en la parrageant.

Le repos dont il sembloit que les Pays-Bas devoient jouir XXXIX. après le Traité dont nous venons de rendre compte, ne dura le par Jean de que peu de mois. Jaqueline obligée de suivre son mari dans Baviere, le Brabant (b), où la dissension de la Noblesse & des Villes le rappelloient (c), ne pouvoit se consoler de se voir attachée à un Prince incapable de regner, dont la foiblesse venoit de légitimer l'usurpation d'une grande partie de ses Etats, & qui prodiguoit à son ennemi les titres de Ruwaard & d'héritier. Le Duc de Baviere ne songeoit qu'à profiter de son absence pour accroître son autorité; on le soupçonnoit même de fomenter les troubles du Brabant. En effet il cût été inutile de stipuler qu'il n'auroit aucune inspection sur le Brabant, s'il ne se fût pas mêlé des affaires du pays. Les Cabeliaux, auxquels il devoit son élévation, demandoient des récompenses, qu'il ne lui étoit pas possible de leur resuser. Ainsi quoiqu'il eût été réglé qu'il ne disposeroit des charges que de concert avec le Duc & la Duchesse, il commença par

Tome III.

<sup>(</sup>a) Voyez ses Lettres dans Balen, ubi supra, pag. 515. Conf. Manifest. d'Amsterd, pag. 19-20. Manifest, de Weesp, pag. 5. Veidenaar, pag. 118. Magn.

Chron. Belg. pag. 363.
(b) Magn. Chron. Belg. pag. 363.
(c) Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1420.

JAQUELINE. 1419. Ligue des

s'arroger le droit d'y nommer sans leur participation (a). Il changea bientôt les Magistrats des Villes à sa volonté (b).

Les Etats furent effrayés de ces actes d'autorité, & Leide Villes contre se ligua avec les villes d'Utrecht & d'Amerssoort pour s'opposer à ces abus (c). Ces deux Villes avoient toujours été attachées à Jaqueline, & ne s'étoient reconciliées avec le Duc que le 1 Avril, 1419 (d). Leur intelligence fut troublée par d'Arkel & d'Egmond, qui s'étoient cantonnés avec quelques troupes dans un poste avantageux sur le Leck près de Krimpen. Leurs gens ayant arrêté des marchandises qui appartenoient aux Négocians d'Utrecht, les Bourgeois porterent leurs plaintes au Ruwaard, qui ne daigna pas les écouter. Ce déni de justice & la connoissance certaine que l'on avoit à Utrecht que ce Prince avoit signé un Traité avec le Duc de Gueldre, en vertu duquel ils devoient s'aider à se rendre maîtres, l'un de Montfoort, & l'autre d'Amersfoort, & à faire nommer, en cas de vacance, un Evêque à leur gré, engagerent le Magistrat à demander le secours de l'Evêque, & à faire alliance avec les Villes de l'Overyssel. Ce Prélat étoit fâché de la perte d'Hagestein que Jean lui avoit enlevé depuis sa reconciliation avec le Duc & la Duchesse de Brabant (%). Les habitans de Dewenter, de Campen & de Zwol étoient mécontens des pirateries des Cabeliaux sur la Zuiderzee. Cette faction avoit même fait une course dans l'Isle de Marken qu'elle avoit saccagée, & quoique les Waterlanders les eussent défaits au moment qu'ils se rembarquoient, le désir de la vengeance subsistoit encore (f). Les Hoekins demandoient inutilement du secours au Duc de Brabant. Ce Prince, uniquement occupé de la chasse, s'embarrassoit peu

(a) Magn. Chron. Belg. pag. 363. (b) Liste de la Régence d'Amsterd. àl'ann. 1419.

(d) Veldenaar. pag. 117. Vid. Liter. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. III.

<sup>(</sup>c) La grande Chron. Divis. XXVIII. Chap. 12. Conf. Matth. ad Rev. Amersfoort Scriptor. pag. 244.

pag. 373. (e) Beka augmenté. pag. 381. (f) Velius Chron, de Hoorn. pag. 35. La Grande Chron. Divis. XXVIII. Chap. 12.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 411 des sujets de sa femme. La Comtesse voyoit avec douleur Jaquizzane. l'oppression de ses amis, & la soiblesse de celui qu'on avoit choifi pour son désenseur. Elle conseilla aux Députés, qui suivoient la Cour de son mari, de s'adresser aux Etats de Brabant; mais ceux-ci, quoique convaincus de la justice de leur demande, n'oserent les écouter sans le consentement du Prince (a). Jaqueline dans l'impuissance de les secourir par elle-même, écrivit à ses partisans; & ce sut vraisemblablement par ses soins & par son crédit que se forma la Ligue dont nous venons de parler, dans laquelle les peuples de la Nordhollande se presserent d'entrer.

Elle fut signée par les villes de Leide, d'Utrecht & d'Amersfoort, par Frederic, Evêque d'Utrecht, Philippe de clarentlaguer-Wassenaar, Burggrave de Leide, Guillaume de Brederode, Jean, Burggrave de Montfoort, & Jean de Heemstede; & le 28 Avril, 1420, les Alliés déclarerent la guerre à Jean de Baviere (b). Ils se mirent aussitôt en campagne, prirent & raserent les châteaux de Zuik & de Raaphorst. Les Milices de Leide s'emparerent de leur côté de Rhinenburg, & firent de

grands ravages le long du Rhin.

Le Ruwaard qui ne s'attendoit pas à cette déclaration, Leide affiegé étoit alors à Goude, où il se pressoit de rassembler quelques par Jean. troupes. Les Trajectins s'avancerent à la vue des murailles de cette Ville, & firent leurs efforts pour l'attirer au combat; mais ce Prince, qui se proposoit d'assieger Leide, asin d'écraser la tête de la rébellion, n'avoit garde de s'exposer au hazard d'une bataille. Il se retrancha sous les murs de Goude, & demeura spectateur des ravages de la campagne. Les Trajectins voyant l'impossibilité de l'attaquer dans ce poste, & pénétrant son dessein, jetterent cinq cens hommes bien armés dans Leide, & se retirerent avec un grand butin. Alors le Duc de Baviere, dont toutes les forces étoient rassemblées, se rendit maître des châteaux de Poelgeest, Ter-Does & Zyl. passa au sil de l'épée tout ce qu'il y trouva, & vint investir Leide au commencement de Mai.

(a) Vossii Annal. Holl. Lib. XVII. pag. 512.

(b) Beka augmenté, pag. 382. Veldenaar. pag. 111

1419.

Elles lui dé-

1420.

JAQUELINE.

Gueldre conare Amersfeort.

L'Evêque d'Utrecht se préparoit à secourir la place; mais le Duc de Gueldre rompit ses mesures par une entreprise Faussedémar- qu'il sit sur Amerssoort (a). Il s'approcha secrétement de che du Duc de cette Ville, & s'étant embusqué, il détacha quelques troupes pour enlever les bestiaux qui étoient à la pâture. Les Bourgeois sortirent, tomberent dans l'embuscade, & le plus grand nombre demeura prisonniers. L'Evêque à cette nouvelle accourur au secours, & le Duc de Gueldre, informé de sa marche, se retira avec ses prisonniers & le butin qu'il avoit fait, dans le dessein de revenir mieux accompagné. Il sollicita les Evêques de Cologne, de Treves & de Munster de lui prêter quelques troupes, & détermina les Comtes de Cuilenburg, de Mœurs & de Bergh à le joindre avec des remforts. Il investit Amerssoort, comptant après l'echec que les habitans avoient reçu, qu'ils ne feroient que peu de résistance; mais il fut bientôt détrompé par les sorties qui lui apprirent qu'ils ne se donneroient pas à si bon marché. Cette vigueur à laquelle il ne s'étoit point attendu, lui fit prendre le parti de tenter la voye de la séduction. Il fit entrer des émissaires dans la Ville, qui vantant sa clémence & sa générosité assuroient les habitans qu'il étoit prêt de leur rendre leurs prisonniers sans rançon, s'ils vouloient seulement le nommer leur Protecteur. Ces discours souvent répétés commençoient à faire quelque impression, lorsque l'Evêque informé de ces menées, partit à la tête de six cens chevaux, perça dans la Ville à la faveur des ténébres, & rassura la sidélité des Citoyens. Le Duc de Gueldre ayant perdu l'efpérance de s'emparer de la place, se jetta sur le plat-pays qu'il ravagea cruellement; & l'Evêque revint à Utrecht dans le dessein de marcher au secours de Leide (b).

XL. tre Jaqueline & fon Mari.

Jaqueline ne cessoit de presser son mari de sauver cette Définionen- Ville, & le chagrin qu'elle conçut de l'inutilité de ses inftances, contribua beaucoup à faire éclater ses mécontentemens. Le plus grand nombre des Auteurs attribuent leur mésintelligence, qui pour-lors devint publique, aux chan-

<sup>(</sup>a) Beka augmenté, pag. 383. 388. (b) Vossii Annal. Holl. Lib. XVII. pag. 522.

DES PROVINCES-UNIES. Ltv. VIII. 413 gemens que le Duc voulut faire dans la Maison de la Duchesse. Les Favoris par lesquels ce soible Prince se laissoit gouverner, voyoient avec envie les charges entre les mains des Dames Hollandoifes & du Hainaut. Ils presserent le Duc de congédier ces étrangeres, & de ne souffrir que des Brabançonnes auprès de la Princesse, l'assurant que les sujets de chagrin qu'elle lui donnoit souvent, lui étoient suggérés par fon domestique, & que, par le changement qu'ils proposoient il seroit informé des pensées les plus secretes de sa femme.

Everard de Tserclaes, Maître d'Hôtel du Duc, saisit le moment que Jaqueline étoit allée à Vilvoorden, pour faire signer l'ordre à son Maître, & le sit exécuter sur le champ. La Duchesse reçut cette nouvelle avec indignation; mais dissimulant son dépit, elle revint en diligence, & les larmes aux yeux pria son mari de ne la point séparer des personnes, avec lesquelles elle étoit accoûtumée dès son enfance, & dont elle avoit éprouvé l'attachement & la fidélité. Le Duc endurci de longue main contre sa femme, la rebuta avec aigreur. La Duchesse dont le cœur n'étoit pas moins ulceré, lui déclara qu'elle étoit résolue de ne point obéir, & qu'étant Souveraine de son chef, son mari n'avoit pas de droit sur son domesti-

que (a).

Ces brouilleries favorisoient le Duc de Baviere, qui profitoit des circonstances pour presser Leide avec plus de vigueur. Les assiegés se désendoient avec courage. Ils réussissoient presque toujours dans leurs sorties; mais ces avantages ne décidoient rien, & le nombre des assiegeans augmentoit tous les jours. Les vivres commençoient à manquer dans la ville; & si l'Evêque d'Utrecht y avoit fait passer un convoi (b), c'étoit un foible foulagement pour une place chargée d'un grand nombre de bouches inutiles. Jean de Baviere, qui n'ignotoit point l'état des assiegés, leur sit offrir des conditions avantageuses. Ceux-ci fatigués d'un siege qui duroit depuis neuf semaines, & n'apprenant aucune

JAQUELINE: 1420.

Leide rendu à Jean de Bag

(b) Beka augmenté, pag. 386--388,

<sup>(</sup>a) Divzus Rer. Brabant. Lib. ad ann. 1420, Voshii Annal. Holl. Lib. XVII. pag. 512. Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1420.

JOQUELINE.

1420.

nouvelle des Trajectins, entrerent en négociation, & la capitulation fut signée le 17 Août, sous les conditions suivantes.

"Philippe de Wassenaar, Guillaume de Brederode, Jean de Heemstede, Gerrit Van der Zyle, Jean de Wassenaar & les habitans de Leide se réconcilient franchement & pleimement avec Jean, Duc de Baviere, Palatin du Rhin, sils de Hainaut, de Hollande & de Zeelande, & encore avec Jean, Seigneur d'Egmond & d'Ysselstein, Gerrit de Heemkerk, Seigneur d'Oosthuisen, aux conditions ci-après déduites.

» Philippe de Wassenaar cédera le Burggraviat de Leide » au Duc Jean, sous la réserve du Bourg, des hommes, des » Cignes, de quelques impôts, des pêches & des péages » qui dépendent de Wassenaar.

» Le Duc Jean sera installé par Philippe de Wassenaar & par la ville de Leide, de la même maniere qu'il a été inau-» guré & reconnu par la Noblesse & les Villes de Hollande.

» La garnison Trajectine sortira librement, & les malades » pourront rester tranquillement & en sûreté, jusqu'à ce » qu'ils soient entiérement rétablis.

" Les anciens Manisestes & Privileges seront confirmés par le Duc Jean, à l'exception de ceux accordés par la Dame Jaqueline.

Les laines d'Angleterre qui ont été saisses pendant le visiege, comme marchandises appartenant à l'ennemi, se-viront bonissées aux propriétaires par la caisse de la Ville.

» Les draps qui se fabriquent dans Leide, ne seront plus » marqués à la marque du Burggrave, mais à celle de la » Ville; dequoi l'on donnera avis à Bruges, à Anvers & aux » autres entrepôts.

"Ceux qui ont des fonds à l'Hôtel de Ville de Leide qui devroient être remboursés, seront satisfaits sous six semaines après cette réconciliation; ou si le terme n'est pas échu, ils le seront dans six mois à Dordrecht ou à Schoonnhoven, en change de place.

» Les différends de moindre importance seront réglés par

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 415 n des Arbitres, dont on conviendra, ou par les Conseillers Jaquellers

» du Duc (a).

Ce Traité procura un grand avantage au Domaines des Le Burggra-Comtes, en dépouillant la Maison de Wassenaar du Burg-viat de Leide graviat qu'elle possédoit depuis plusieurs siecles, & le réu- réuni au Comté de Hollannissant à perpétuité au Comté de Hollande (b). L'article des qui regardoit les Trajectins, fut mal observé. D'Egmond contre la foi donnée les attaqua auprès de Woerden, & passa toute la troupe au fil de l'épée. On s'en plaignit à Jean qui répondit qu'il n'avoit aucune inspection sur les troupes de ce Seigneur (c).

Le Duc de Baviere sit pour-lors publier une désense sous Vues de Jean de grandes peines de porter des vivres à Utrecht, dans l'es-de Baviere sur pérance que la diserte exciteroit quelque émeute, dont il pourroit profiter; mais l'Evêque y avoit pourvu par les amas de bled qu'il avoit faits. La réconciliation du Prélat & du Duc ne se sit qu'en 1422 ou 1423 (d), & les Lettres surent alors signées par Jacques, Seigneur de Gaasbeek, Jean, Seigneur d'Egmond, François & Philippe de Borselen, &

par les villes de Haarlem, Delft, Leide, Amsterdam, Mid-

delbourg & Zierikzee (e).

Jean se voyant à la tête d'une armée, se flatta de profiter Etsurle Brades troubles domessiques de la Maison de Brabant. Il prit bant. peut-être pour prétexte les droits d'Elisabeth, sa Femme. qui comme nous avons dit, étoit veuve d'Antoine, Duc de Brabant, & peut-être fut-il appellé par quelques Nobles qui croyoient par son secours rétablir l'ordre dans ce pays. Le Duc de Brabant, foible de corps & d'esprit, étoit livré à ses plaisirs & à ses Favoris (f). Les Ministres dont il se servoit, peu respectables par eux-mêmes (g), ne se piquoient

(a) Voyea les Lettres dans Jean Hour. pag. 50. & dans Orlers. Descript. de Leide. pag. 399.

(b) Lettres dans Orlers, ubi supra, pag. 405. 408.
(c) B ka augmenté pag. 382. Vossii Annal, Holl. Lib. XVII. pag. 522, Lagrande Chron. Divis. XXVIII. Chap. 12. 13.

(d) Burman. Annal. Ultraj. Part. I. pag. 169.

(e) Liter. apud Matth. ad Rer. Amerfort. Script. pag. 158.

(f) Peka augmenté. pag. 379. 380. Meyer. Ann. Flandr. ad ann. 1420.

(g) Monstrelet Vol. 1. Chap. CCXXXV. fol. 303. verf.

de Gertrudenberg.

teau

pas d'une grande fidélité, & Jean de Baviere entretenoit avec eux une secrete correspondance (a). Dans l'espérance Il s'empare d'étendre son autorité sur ses Etats, il s'approcha de la frontiere, & fit mine d'assieger Gertrudenberg. Les habitans effrayés des trayaux & des malheurs d'un siege, capitulerent fans la participation de Theodoric de Merwede, Gouverneur du Château. Ce Gentilhomme indigné de la lâcheré des Bourgeois, fit un si grand seu sur la Ville, qu'il en réduisit en cendres la plus grande partie. Jean outré d'un procédé, Siege du Ch4dont la haine retomboit sur lui, résolut le siege de la Citadelle, & la pressa vivement. Mais ses efforts ne servirent qu'à redoubler l'attention & le courage du Gouverneur, qui s'étoit pourvu de tout ce qui devient nécessaire pour une longue défense. D'ailleurs il ne pouvoit investir le fort du côté des marais qui s'étendoient trop loin, & la riviere coupoit son armée, de façon que les vivres entroient facilement dans la place. La longueur du siege donna le tems aux Brabançons de prévenir les desseins.

XI.I. Jaqueline abandonne lon

Jaqueline ne cessoit de représenter à la Noblesse qu'elle avoit cru prendre un Mari, & non pas épouser un Maître; qu'elle se sentoit capable de gouverner ses Etats par ellemême; que le Duc la traitoit comme si elle eut abdiqué; qu'elle connoissoit toute l'indignité du procédé qu'il avoit avec elle, & qu'elle s'en souviendroit en tems & lieu. Les animolités augmentant tous les jours de part & d'autre, Marguerite, Comtesse Douairiere, en sut informée, & crut que sa présence pourroit rétablir la paix entre son Gendre & sa Fille. Elle vint du Hainaut, & mit en usage les prieres & même les menaces, sans pouvoir détourner le Duc de changer la Maison de la Princesse. Il paroissoit quelquesois balancer; mais Tserclaes, qui se trouvoit toujours témoin des conversations, raffermissoit le Duc. Enfin Marguerite se crut insultée par l'opiniatreté de son Gendre, & dans son dépit elle ramena sa fille avec elle en Hainaut.

La Noblesse essrayée d'un pareil éclat, & révoltée du

(a) Meyer. Annal. Flandr, ad anna 1420.

**c**rédit

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 417 crédit des Favoris, s'assembla à Louvain, pour chercher un Jaquestine. remede à ces désordres. Dès la premiere séance elle enjoignit à Scherinx & à Ascagne, qui possédoient l'intime amitié du Prince, de fortir du Brabant dans vingt-quatre heures. Elle manda le Sénéchal, & lui fit jurer qu'il ne s'opposeroit point aux délibérations de l'Assemblée, & députa yers Jaqueline pour la prier de revenir. La Duchesse caressa les Envoyés, & leur représenta qu'il étoit dangereux pour elle de précipiter son retour, qu'elle connoissoit le foible de son Mari pour les Exilés, & que sa vengeance retomberoit sur elle. La Noblesse arrêta encore des remontrances au Duc; mais quoiqu'elles fussent dictées par la sagesse & le respect, elles ne firent

que l'irriter, & dans le dessein de mortifier les Seigneurs, il remplir les places vacantes de sujets choisis dans le peuple.

L'Assemblée désespérant de ramener un esprit qui se roidissoit contre la raison & les prieres, députa vers Philippe, Duc nommé Comte de Saint Pol, frere du Duc, qui pour lors étoit en France, & le supplia de venir rendre la paix à des Provinces, dont il étoit l'héritier présomptif. Le Roi qu'il consulta, fut le premier à presser son départ : il passa par Bruxelles, & après y avoir salué son frere, il se rendit à Louvain. Les Seigneurs lui représenterent, que le Duc livré à des gens sans naissance & sans sentimens, se laissoit gouverner par des Favoris indignes; qu'il avoit reçu avec un mépris marqué les remontrances de leur Ordre & les prieres de sa Belle-mere, & que sa dureté venoit de forcer sa semme à le quitter. Ils finirent par le prier d'accepter la dignité de Ruwaard, pour remédier aux désordres du Gouvernement. Le Comte de Saint Pol demanda le tems de délibérer, & dans la séance qui suivit il déclara qu'il étoit prêt à faire ce qu'ils souhaitoient. Aussitôt qu'il sut installé dans la qualité de Ruwaard, il convoqua les Etats Généraux à Vilvoorde. pour le 19 Septembre, & fit avertir son frere de s'y rendre. Il députa en même tems vers les Princesses, pour les inviter. à venir partager avec lui les charges du Gouvernement; & comme il craignoit les entreprises de Jean de Baviere qui continuoit le siege de Gertrudenberg, il sit mettre sur les

Ggg

Tome III.

1420.

JAQUELINE.

rivieres un grand nombre de bârimens armés qui gardoienz exactement tous les passages (a).

1420.

Marguerite & Jaqueline étant arrivées à Louvain, le Duc de Bourgogne qui craignit les suites de cette affaire, envoyal'Evêque de Terouanne & le Comre de Luxembourg pour appaiser les esprits. Sur ces entresaites les Bâtards de Hollande assassinerent dans l'appartement même du Duc le Comte de Bergh qu'ils soupçonnoient être le premier mobile de la conduite irréguliere de son maître (b). La hardiesse du coup esfraya Jean, qui se sauva dans le Château de Hatlaar, situé vintageux du près de Bois-le-Duc. Jean de Baviere saissit l'occasion pour Duc avec Jean s'abboucher avec lui à Gorinchem. On ignore quel fut leur entretien; mais il obtint du Duc de Brabant, qui ne pensoit qu'à chagriner sa semme, le Marggraviat d'Anvers & la prolongation pour sept ans de la dignité de Ruwaard de Hollande & de Zeelande, qui ne lui avoit été conférée que pour cinq(c).

Traité délade Baviere.

Jaqueline promariage.

Ces aliénations acheverent de révolter Jaqueline, qui dèsjetie un autre lors résolut de faire annuller son mariage. Elle n'avoit encore que vinge ans : vive & spirituelle, elle avoit donne depuis long-tems des preuves de sa capacité & de sa fermeté (d). Un mari tel que le sien ne pouvoit manquer de lui paroître à charge; elle ne l'avoit époufé que par complaisance pour sa mere (e). Le Duc l'avoir tirée de la Hollande pour la conduire dans le Brabant (f), où il ne cessoit de lui donner tous les jours de nouveaux chagrins. Il vouloit la priver de ses anciens domestiques (g), & n'écoutant que ses Favoris, il vivoit publiquement avec la fille de Guillaume d'Asche, Gentilhomme Brabançon (h). Enfin son incapacité dans le gouvernement & la déprédation d'une grande

(a) Boka augmenté, pag. 391--396. 16) Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. III. pag. 370.

(c) Reka augmenté pag. 390. (d) Oliv. de la Marche Mem. Introd. pag. 51. Monstrelet. Vol. I. Chap. CCXXXV. fol. 303, vers.

(e) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1421. Monstrelet. ubi supras

(f) Reka augmente, pag. 378. (g) Divei Rer. Brabant, Lib. XVIII. pag. 226.

(h) Ægid, de Roya, ad ann, 1419.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 419
partie des Domaines de la Princesse, mettoient le comble à ses justes ressentimens (a). Ces motifs la déterminerent dèslors à chercher un Mari plus convenable, & qui sût capable de désendre sa personne & ses droits. Elle jetta les yeux sur Humfroy, Duc de Glocester, frere de Henri V, Roi d'Angleterre, qui commandoit l'armée des Anglois en France (b). Les négociations se nouerent sur la sin de cette année, &

nous en verrons bientôt les suites.

Cependant le Duc de Brabant, auquel le Bavarois avoit conseillé d'employer la force pour ramener ses sujets dans le devoir, avoit demandé du secours à quelques Princes Allemands. Le Comte de Mœurs & le Châtelain de Heusden arriverent avec quelques troupes. Les Etats à cette nouvelle enjoignirent au Ruwaard de veiller avec attention à la sûreté du pays. Le Comte de Saint Pol leva le grand étendard de Brabant, sous lequel les peuples s'empresserent de se ranger. Jaqueline profita de l'occasion pour engager son beau-frere à secourir le Château de Gertrudenberg, que Merwede défendoit avec tant de valeur. Ce Prince s'avança à la vûe des retranchemens; mais les deux Généraux craignoient également le reproche d'aggresseur. Les armées demeurerent dix jours en présence & dans l'inaction, & Saint Pol ayant trouvé le moyen de jetter un convoi & des troupes dans la place, revint fur les pas.

Pendant son absence Henri Cluting, Préteur de Bruxelles, ayant excité quelques troubles dans la Ville, sut déposé à son retour, & remplacé par Jean Hyermen. Cluting dissimulant son dépit, dans l'intention d'assurer sa vengeance, travailloit en secret à sormer un parti, & mandoit exactement au Duc tout ce qui se passoit. Les Etats envoyerent une, Députation pour presser leur Souverain de congédier les étrangers & de venir présider à leurs Assemblées. Le Prince qui comptoit sur le secours des partisans dont l'ancien Préteur le stattoit, répondit qu'ils le verroient au mois de Dé-

cembre.

(a) Monstrelet ubi supra. (b) Ac. Publ. Angl. Tom. IV. Part. III. pag. 147.

Gggij

JAQUELINE:

JAQUELINE.

1420.

Il feignit de renvoyer les Allemands, & leur ayant ordonné de le suivre, il prit le devant avec sa Maison. A son
arrivée, il somma le nouveau Préteur d'ouvrir les portes:
celui-ci répondit qu'il étoit prêt d'obéir, à condition que sa
suite n'excéderoit pas cent vingt personnes. Le Duc l'ayant
promis, se rendit maître de la porte, & les Allemands qui
survinrent, entrerent avec lui dans Bruxelles. Le Ruwaard
eut à peine le tems de se sauver à Louvain. Les habitans s'étant rassurés, prirent les armes pendant la nuit; & Saint Pol
arrivant à la pointe du jour à la tête de la Noblesse, sorça
bientôt les étrangers de sortir, & s'assura de son frere qu'il
sit garder dans le Palais. Il retint aussi le Comte de Mœurs &
le Châtelain de Heussen, qui surent gardés dans la prison (a).

Le Château de Gertrudenberg rendu à Jean de Baviere.

Cependant Merwede qui tenoit encore dans le Château de Gertrudenberg, sut contraint de se rendre, à condition qu'il sortiroit librement avec sa garnison. Le Duc de Baviere, maître de la Ville & du Château, craignant de se brouiller avec la Maison de Bourgogne, s'il pénétroit plus avant dans le pays, prêta l'oreille aux Frisons, qui sollicitoient son se cours. L'impuissance de Jaqueline, les guerres civiles de France & les troubles de Brabant assuroient la tranquillité de ses frontieres, & son ambition se sentoit flattée de réussir dans une conquête que son Pere & son Frere avoient inutilement tentée.

XLII. Son expéditien contre la Frise.

1421.

Il est nécessaire, pour entendre ce fait, de reprendre les choses de plus haut. La Frise, comme la Hollande, étoit déchirée par deux Factions sous les noms de Schieringers & Vetkoopers. Keno Ten Broek, un des Chess de ces derniers, avoit remporté en 1418 une victoire complette sur les premiers, commandés par Siccon Syarda. Ce Seigneur tenta le Duc de Baviere, en lui offrant de le reconnoître pour Souverain, & le Duc détacha à son secours Renesse avec un corps de vieux soldats. Ce Général traversa la Zuiderzee, & les Schieringers l'ayant joint, il y eut un combat que la valeur des Hollandois décida; mais ils abandonnerent trop

<sup>(</sup>a) Voshii Annal. Holl. Lib. XVII. peg. 535. Divzus Rer. Brabant. ad ann.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 421 tôt la Frise, & les Vetkoopers apprenant leur départ, surprirent Staveren. Syarda implora de nouveau le secours du Duc de Baviere, qui sit embarquer un corps de troupes plus nombreux, se rendit à Medenblik afin d'être plus à portée de profiter des événemens, & pour s'assurer de la sidélité des Frisons, il leur sit dire de lui envoyer des Députés, avec lesquels il pût conclure un traité solide. Ces Députés étant avec les Schiearrivés furent caressés par le Duc, qui les assura qu'il ne pré-ringers. tendoit qu'à la gloire de les défendre; qu'il n'avoit aucun dessein d'attenter à leur liberté; que content du titre de leur Protecteur, il n'exigeroit que le payement des anciens arrérages qu'ils devoient au Duc Albert; qu'il s'obligeoit de les secourir toutes les fois qu'ils en auroient besoin, & de ne faire passer des troupes dans leur pays qu'à leur réquisition; qu'il promettoit de ne point s'immiscer dans leur Gouvernement, de protéger leur commerce, de les exempter de tous impôts & péages, de leur laisser l'élection libre de leurs Officiers, à condition que ces derniers prêteroient serment entre les mains d'un Commissaire qu'il envoyeroit à Staveren. & qu'il n'exigeoit pour tous droits que deux groots de Flandre pour chaque maison & le tiers des naufrages.

Le Traité étant signé, les Vetkoopers qui l'apprirent, Les Partis reaccuserent hautement les Schieringers de trahir la Patrie. conciliés. Ils résolurent de déposer des animosités qui conduisoient à la fervitude, & jetterent en avant quelques propositions d'accommodement. Le Senat de Groningue y prêta l'oreille; & le Duc Jean, informé de ce qui se passoit, ordonna à ses gens de construire des Forts pour maintenir le pays dans l'obéissance. Cette précaution pressa la réunion des Partis; Siarda ne put arrêter ses amis ; il sut lui-même contraint de Les Hollansigner l'aocord, & les Hollandois se virent obligés de repasser dois chassés de

la mer une seconde fois.

Cependant les Vetkoopers soupçonnant toujours Siarda Etrappellés. d'entretenir des intelligences avec le Bavarois, ceux de Groningue arrêterent deux vaisseaux qui lui appartenoient, & resuserent de les rendre, à moins qu'il ne donnât son fils pour ôtage de sa sidélité. Ce Seigneur ne balança pas à se pré-

JAQUELINE.

Son Traite

1421.

senter au Senat, & livra le gage qu'on exigeoit; mais auffitôt qu'il eut recouvré ses vaisseaux, il se proposa de le faire enlever. Celui qui se chargea de cette entreprise, le trahit & le Magistrat de Groningue qui jusqu'alors avoit laissé à son ôtage la Ville pour prison, le fit resserrer dans un ca chot, où peu de jours après il mourut, soit d'ennui de si voir renfermé, foit de quelque poison qu'on lui servit. Siard: outré de la perte d'un fils unique, rassembla ses amis, ravagea les environs de Groningue, & dans ces premiers mouvemens il rappella les Hollandois.

Traité avec les Frisons.

Le Duc de Baviere piqué du malheur de ses premieres tentatives, assembloit une armée à Medenblik, & faisoit répandre le bruit qu'il passeroit en personne dans la Frise. Les habitans de Groningue avoient armé quelques vaisseaux, qui faisoient grand tort au commerce des Hollandois sur la Zuiderzee. A la vue des préparatifs qu'on faisoit contre eux, ils furent effrayés, & se presserent d'envoyer des Députés jusqu'à la Brille, où le Duc étoit alors. On y conclut un Traité, viere reconnu par lequel ils renonçoient à courir la mer; ils firent un présent de cinquante bœufs & reconnurent le Duc Jean pour Seigneur (a). Les Frisons suivirent l'exemple de cette Ville. On promit d'oublier le passé : les deux partis se réconcilierent, & convincent que l'Ems leur serviroit de limite; Keno Ten Broeke fut reconnu Seigneur d'Embden, & Jean prit possession de l'autre partie de la Frise, sans faire mention de fa niece (b).

XLIII. Incendie à

Amsterdam.

Seigneur de

Frise.

La fuite de cette affaire, que nous n'avons pas voulu couper, nous a fait suspendre ce qui se passoit en Hollande. La ville d'Amsterdam souffrit un incendie qui consuma le tiers des maisons; l'Eglise Neuve, le Saint-Sepulchre & l'Hospice des Beguines furent réduits en cendres (c). Cette perte fut particuliere à ce lieu; mais l'inondation qui fuivit, fut gé-

Inordation confidérable.

(a) E. Beningha Hist. d'Oostfrise. Liv. I. Chap. CCIX. pag. 201. &c. J. Lone

mege Chron. de Groningue. pag. 74.

(b) Vossii Annal. Holi. Lib. XVII. pag. 142. J. Lemmege. Chron. de Gron. ubi supra. E. Beningha Hist. d'Oossfrise. Lip. L. Chap. CCXXI. pag. 206. Siccos Beninga Chron. de Frise. pag. 419.

(c) Beka augmente, pag. 398.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 423 nérale dans ces Provinces. Le 18 Novembre, 1421, un Jaqueline. vent du Nord-ouest éleva les slots au-dessus des digues, & les fleuves refluant contre leurs cours, inonderent la campagne. On avoit resserré depuis 1366 le lit de la Merwe entre Hardingsveld & Werkendam, par des levées que les haures marées chargeoient journellement. La plus ancienne ne pur tenir contre la violence de la tempête : elle fut emportée à l'opposite de Werkendam, entre Dordrecht & Gertrudenberg, dans l'endroit appellé le Vieux-Wiel, & tout le Waard de la Sudhollande fut couvert par les flots. L'Océan fubmergea plus de soixante & douze Villages, & plus de vingt sont encore sous les eaux. Les habitans par leur travail & leur industrie ont desseché les autres (a). Ce désastre étant arrivé pendant la nuit, il périt plus de cent mille ames. La Maison de Merwede fut entierement ruinée avec beaucoup d'autres; la ville de Dordrecht fut détachée du Continent, & l'inondation forma la mer qui la sépare de Gertrudenberg. On voyoir encore en 1514 la pointe des clochers dont les Villages étoient sous les eaux (b).

La consternation que ces malheurs répandirent dans les Pays-Bas, ne put suspendre l'animosité des Brabançons. Les Brabant réta-Etats firent le procès aux domestiques de leur Duc. Tserclaes & quatorze ou quinze autres de moindre condition furent condamnés à mort, & la tête de Guillaume d'Asche, qui s'étoit sauvé, sut mise à six cens écus (c). Le Comte de Mœurs & le Châtelain de Heusden étoient menacés du même fort; mais l'Empereur & les Princes Allemands folliciterent en leur faveur, & l'Evêque de Liege gagna Van der Zype, qui avoit la confiance du Comte de Saint Pol. Par son moyen il obtint leur élargissement, à la charge de se représenter lorsqu'ils seroient mandés (d). Le Ruwaard auroit bien voulu conserver son autorité; mais la haine du peuple étoit assouvie par le sang des Favoris, & la Noblesse, dont l'hon-

Le Duc de

1421.

(d) Idem. ibid.

<sup>(</sup>a) Voldenaar. Chron. pag. 119. Beka augmenté, pag. 404. (b) Christ. Napolit. Epist. Holl. apud Seriverium in Batav. illustrat. pag. 130, (c) Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. III. pag. 371.

JAQUELINE.

1421.

neur régle les sentimens, ne pensoit plus qu'à rentrer dans les devoirs de son serment. Saint Pol se sit un mérite de la nécessité, & s'appliqua tout entier à réconcilier son frere avec ses stijets. Le Duc ratifia les Ordonnances des Etats, accorda l'amnissie du passé; les trois Ordres lui payerent cent quatre-vingt mille écus de France par sorme d'indemnité, & cent vingt mille à son frere, qui partit pour la Picardie (a).

Nouveaux troubles dans la Frise.

Le Brabant recouvra sa tranquillité; mais les troubles de la Frise se renouvellerent. Le séjour des troupes Hollandoises, & la construction de quelques Forts, reveillerent les inquiétudes de ce peuple amoureux de sa liberté. Les Bailliages de l'Oostergo & du Westergo renouvellerent leur Ligue avec Groningue, & demanderent du secours aux villes de Hambourg, de Lubeck & aux Saxons. Leur partise trouvant le plus sort, obligea l'autre d'accéder au Traité, & les Hollandois surent contraints de se rensermer dans Elsenen, où les ennemis les assiegerent. La brêche étant saite, les Frisons monterent à l'assaut. La garnison présérant la mort à la capitulation qu'on leur offrit, le combat sut long & opiniâtre; mais ensin elle sut toute passée au sil de l'épée, à la reserve seulement de quatre Officiers qui furent d'abord épargnés & décapités de sang froid dans la suite.

Les Frisons secouent le joug des Hollandois.

Les Vainqueurs investirent sur le champ Dockum. La garnison esseragée du sort de celle d'Elsenen, se pressa de capituler. Les Frisons pour éluder la soi du Traité, la livrerent à leurs Alliés, qui n'accorderent la vie qu'à ceux qui payerent leur rançon. Il ne restoit aux Hollandois qu'un Château que Florent d'Alkemade s'étoit chargé de désendre. La valeur de ce Capitaine étoit connue; mais sa prudence n'y répondit pas. Les Frisons le surprirent à la faveur des glaces; il les vit dans son Fort avant que d'avoir sçu leur marche, & se sit tuer pour s'épargner les reproches de sa négligence. Ainsi l'avantage que le Duc de Baviere retira de tant d'hommes & de tant d'argent qu'il avoit sacrissés pour acquérir la Frise, s'évanouit presque dans le moment (b). Ce Prince étoit alors

(a) Vossii Annal. Holl. Lib. XVII. pag. 546. (b) Petit Chronique de Holl. Tom. I. Liv. III. pag. 372.

occupé

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 425 occupé à conclure la paix avec les Trajectins. La mort de Jaquelle.

Renoud, Duc de Gueldre, facilita le Traité. Jean d'Egmond, fils de Marie d'Arkel, fut reconnu son héritier sous la tutele de son pere ; ainsi la Gueldre passa dans la Maison d'Egmond. La mort de Frederic, Evêque d'Utrecht, causa

bientôt de nouveaux troubles, dont nous parlerons plus bas. Cependant Jaqueline indignée de voir ses intérêts négligés dans l'accommodement que les Brabançons avoient conclu Jaqueline pasavec le Duc son mari, resusoit de revenir à sa Cour. La No- se en Angloblesse & le Clergé la sollicitoient envain. Les Hoekins qu'elle avoit consultés sur la négociation qui continuoit avec le Duc de Glocester, la pressoient de demander la dissolution de son mariage, & d'épouser l'Anglois. Ils alléguoient la foiblesse du Duc de Brabant, la nécessité d'un maître capable de tranquilliser les Provinces, & le besoin d'un héritier pour assurer la paix. On proposoit pour moyen la nullité de la dispense accordée par Martin V, la révocation dont elle avoit été suivie, & le désaut d'enregistrement. La Duchesse se voyant un parti formé, ne craignit plus de marquer son dépit. Elle se rendit à Valenciennes. D'Escaillon, Gentilhomme du Hainaut, l'attendoit en cette Ville, pour la conduire à Bouchain, d'où foixante Cavaliers la menerent en deux jours à Calais. Elle y trouva un bâtiment tout prêt, sur lequel elle passa en Angleterre (a). Il paroît que cette évasion se sit dès le printems de cette année, si l'on s'en rapporte à la date du sauf-conduit qui sut expédié à Westminster le 1 Mars (b). Il se peut cependant que la Princesse n'en ait sait usage que long-temsaprès. Le Roi d'Angleterre la reçut avec de grands égards, & lui assigna cent livres sterling par mois, tant qu'elle feroit dans ses Etats (c) Il lui accorda même la liberté d'un Gentilhomme du Hainaut, qui étoit prisonnier dans la Tour de Londres (d).

Son mariage ne pouvoit se conclure aussi promptement

(a) Ægid. de Roya ad ann. 1421. (b A& Publ. Augl. Tom. IV. Part. IV. pag. 8.

Tome III.

Hhh

1421.

<sup>(</sup>c) Ad. Publ. Angl. Ibid. pag. 34. (d) Ad. Publ. Angl. ibid. pag. 32.

JAQUELINY.

1421.

qu'elle l'eût desiré. Le Roi craignoit d'indisposer la Maison de Bourgogne, dont l'appui lui étoit nécessaire en France; le Duc de Baviere qui avoit dépêché un Exprès à Londres, aussitôt qu'il eut appris le départ de la Princesse (a), saisoit naître de nouveaux obstacles, & le Pape qui craignoit que la guerre ne s'allumât entre les Brabançons & les Hollandois, résolut de tirer cette affaire en longueur, & renvoya les informations devant les Cardinaux qu'il nomma Commissaires. Jaqueline, ennemie des retards, prit alors le parti de conclure, sauf à recevoir dans la suite la permission de l'Eglise, pour réhabiliter par le cérémonial un mariage un peu troppressé (b). Sa précipitation n'altéra point le respect des Anglois, qui la regardant comme l'Epouse légitime du frere de leur Roi, lui rendirent tous les honneurs dûs à son rang; & nous voyons que dans la même année elle fut Maraine de Henri, Prince de Galles, qui depuis succéda à la Couronne (c). L'inclination s'étoit jointe aux raisons de politique, & ses progrès surent d'autant plus rapides qu'elle dut sa naissance à l'enjouement d'une conversation, dans laquelle Jaqueline s'étoit égayée aux dépens du Duc de Brabant. Elleav oit dit clairement à Glocester qu'elle avoit besoin d'un mari-& d'un héritier; sur quoi l'Anglois lui avoit répondu qu'il pouvoit lui offrir l'un & l'autre. Le Duc jeune & bien fait, pressa vivement la Princesse, & la conclusion no tarda gueres (d).

Mouvemens fon mariage.

1422.

Le Duc de Brabant informé de ce qui se passoit, assembla des Princes in- quelques troupes, & s'avança pour s'emparer du Hainaut; mais il échoua dans son entreprise (e). Le Roi d'Angleterre & le Duc de Bourgogne lui persuaderent d'attendre que le Pape eût décidé de la validité de son mariage. L'intérêt de-Philippe s'opposoit au nouvel engagement que Jaqueline ve-

> (a) Act. Publ. Angl. ibid. pag. 25.
> (b) Divzei Rer. Brabant. Lib. XVIII. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1432. Vossii Annal. Holl. Lib. XIX. pag. 551. Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. III.

(c) Hift. de la Patr. Tom. III. Liv. XII. pag. 451. (d) Vossii Annal. Holl. Lib. XIX. pag. 528.

(e) Beka augment. pag. 369.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 427 moit de contracter. Il ne craignoit point d'enfans du premier; la succession de la Princesse le regardoit dans co cas, & vraissemblablement Glocester auroit anéanti ses espérances. Le Duc de Bourgogne, après avoir calmé l'esprit de Jean, qui ne sut pas difficile, s'appliqua tout entier à gagner le Pape & le Duc de Betsord, strere de Glocester, qui commandoit en France; il mena pour cet esset le Duc de Brabant à Paris.

Philippe se plaignit amérement du procédé de l'Anglois? Et sit connoître à Betsord qu'il ne pouvoit se dispenser de venger son Cousin, si sensiblement attaqué dans l'honneur. Jean de Brabant lui offrit de s'en rapporter sur cette affaire au Parlement d'Angleterre. Betsord communiqua ces offres à son frere, qui répondit : qu'il n'étoit plus question de jugement sur un point décidé; que le Pape avoit prononcé en révoquant la dispense qu'on avoit surprise; qu'il n'étoit pas homme à se laisser amuser par les artissees du Bourguignon, qui méditoit de réunir à la Flandre les Etats de sa Niece; qu'il avoit pu surprendre une sille de seize ans sans beaucoup de peine; mais que le titre sur lequel il se sondoit, étant vicieux par lui-même, emportoit la nullité de tout ce qui l'avoit suivi.

Cependant Jaqueline ne pouvant obtenir une décision de Martin V, s'adressa à Benoît XIII. Le premier élu par le Concile de Constance, avoit été reconnu Pape légitime par la plus grande partie des Souverains de l'Europe. Ce Pontise avoit accordé la dispense sur la réquisition du Duc de Brabant (a). Il est vrai que sur les instances de l'Empereur Sigismond & de Jean, Duc de Baviere, l'expédition du Bres avoit été suspendue; mais ces motifs ne sublissant plus, il devoit naturellement revenir à son premier sentiment. Benoît XIII, quoique dépouillé par le Concile de Pise dès l'année 1419, conservoit son titre, & l'Espagne étoit demeurée sous son obédience. Jaqueline lui sit représenter que Martin V s'étoit laissé surprendre par les artisses du Duc de Bourgogne, que l'Empereur lui ayant démontré que le dégré de parenté

1422.

<sup>(</sup>a) Chartres de Brabant à Vilvoorden. VIe. Armoire d'en bas, Tiroir : Trai-

JAQUELINE.

1422,

des Conjoints étoit trop proche pour pouvoir admettre une dispense (a), il avoit retiré son Bref; qu'on avoit passé outre nonobstant le défaut d'autorisation, & que par consequent le mariage étoit nul de plein droit. Sur ce simple exposé, & & sans autre examen, Benoît accorda tout ce qu'on lui demandoit. Les Anglois répandirent le bruit que le Bref étoit de Martin, & l'on fit courir des Copies, où son nom étoit en tête. Le Pape surpris de ce qu'on lui imputoit, écrivit au Duc de Brabant, aux Evêgues de Cambray, de Liege & Elle épouse le d'Utrecht, pour désavouer ces Ecrits (b). La cérémonie du mariage fut encore retardée par la mort de Henri V, qui arriva le 6 Août de cette année. Mais il paroît qu'elle étoit accomplie l'année suivante, puisqu'on présenta le 7 Mars au Duc de Glocester une Requête, dans laquelle on le qualifie Comte de Hainaut, de Hollande & de Zeelande (c). Ce Prince ayant alors rassemblé cinq mille Anglois de l'aveu du Parlement, & fait naturaliser la Princesse, passa la mer avec elle au mois d'Octobre, 1423, & prit terre à Calais. Marguerite, Douairiere de Hollande, assembloit de son côté les

Et repasse la

Duc de Glo-

cefter.

1423.

forces du Hainaut, pour marcher au secours de sa fille & de son nouveau Gendre.

XLV. Mouvemens du Duc de Bourgogne.

Jean, Duc de Bourgogne, avoit été assassiné en 1419, & Philippe, son successeur, pour s'attacher de plus en plus Berford, venoit de lui donner en mariage Anne de Bourgogne, sa sœur (d). Il écrivit à son Beau-frere que Glocester non content d'avoir enlevé la femme de son Cousin, vouloit encore le dépouiller de ses Etats; que l'honneur lui désendoit de souffrir de pareils attentats, & que si la guerre dans laquelle il étoit forcé d'entrer, causoir une rupture entre les Bourguignons & les Anglois, on ne devoit s'en prendre qu'à ceux qui se faisoient un jeu de violer les droits les plus sacrés. Le Duc de Betford, à qui le secours de Philippe devenoit plus nécessaire que jamais, reprocha à son frere qu'il sacrifioir

(a) Ægid. de Roya ad ann. 1412.

(d) Ad. Publ. Angl. Tom. IV. Part. IV. pag. 91.

<sup>(</sup>b) Monstrelet Vol. II. fol. 23. verf. (c) Ægid. de Roya. ad ann. 1422. Act. Publ. Angl. Tom. IV. Part. IV. pag. 90.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. à ses intérêts particuliers ceux de sa Nation; mais celui-ci JAQUELTHE. marcha sans l'écouter, évitant cependant de passer sur les terres des Bourguignons. Il entra dans le Hainaut. Bouchain ouvrit ses portes; Bergues en sit de même. Hall resusa de le recevoir. Philippe qui s'étoit flatté que ses lettres à Betford auroient fait quelque effet, avoit négligé de s'opposer à son entrée; mais à ces nouvelles il assembla à la hâte son armée, dont il donna le commandement au Comte de Saint Pol (a), avec ordre de garder le Brabant. Il y détacha en même tems Crouy, Liste-Adam & Mailly avec quelques troupes, & fit passer d'Avray en Hollande, pour prier le Duc de Baviere de

Il publia pour-lors une Déclaration de guerre dans les formes, par laquelle il alléguoit entr'autres motifs, que le guerre à Glo-Duc de Glocester avoit refusé de se soumentre à la décission du Pape, après en être convenu par écrit. L'Anglois le désavoua par une lettre adressée au Duc de Brabant, du 12 Janvier, 1424. Philippe répondit par un démenti formel. & s'offrit de foutenir la vérité dans un combat singulier, en présence du Duc de Bersord, de l'Emperent, ou de quelque autre Prince capable d'en juger. L'Anglois accepta le défi. & fixa le jour du combat au 13 Avril. Mais le Duc de Betford, Juge du duel proposé, prononça que l'offense n'étoit pas assez grave pour en venir aux mains; ainsi le combat n'eut pas lieu (b).

Il déclare la

1424.

Cependant les Brabançons se rendirent maîtres de Brennesle-Comte (c), & s'avancerent dans le pays. Les Anglois plus de Jaqueline. foibles, & qui comptoient sur de nouveaux secours, entrerent en négociations. On conclut une treve, & Glocester passa en Angleterre, pour presser le Parlement d'effectuer ses promesses. Les habitans de Bergues avoient supplié le Duc de leur confier en partant Jaqueline son épouse, sous le

Il négocie

(a) Monstrelet. Vol. II. fol. 19. (b) Monstrelet. Vol. II. fol. 20. 21. Divzi Rer. Brabant. Lib. XVIII. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1424. Ægid. de Roya. ad ann. 1424. Vossii Annal. Holl. Lib. XIX. pag. 565. Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. III. pag. 377. Barland. Hist. Com. Cap. IV. pag. 39. Goudhoev. pag. 49.

(c) Monstrelet. Vol. II. fol. 22.

venir à son secours.

JAQUELINE.

1423.

serment de sacrifier pour sa désense teurs personnes & leurs vies (a). Mais lorsqu'ils le virent parti, & que les ennemis avançoient de tous côtés, ils oublierent leurs engagemens pour penser à leur sûreré. Les Brabançons s'étoient emparés malgré la treve de Valenciennes, de Condé, de Soignies & de Bouchain. La Comtesse Douairiere, pour arrêter cette invasion, avoit fait proposer à Philippe de traiter directement avec lui. Celui-ci avoit envoyé Lisse-Adam pour lui donner le choix de Lille, d'Oudenarde ou de Douay pour le lieu de leur entrevue, & le bruit couroit que la Comtesse avoit consenti à remettre le Hainaut & la Princesse sous la garde du Duc de Bourgogne jusqu'à la décision de l'Eglise, à condition qu'il lui donneroit une pension convenable pour son entretien; qu'on accorderoit amnistie pour le passé, & que chaque Province feroit administrée par un Conseil composé de quatre Seigneurs, dont deux sercient à la nomination du Duc de Bourgogne, & les deux autres à celle du Duc de Brabant (b).

Jaqueline refusc les propo-Suons.

Jaqueline refusa hautement de souscrire à cet accord. Mais les habitans de Bergues ne voulant pas s'exposer à la vengeance de ces Souverains, prirent les armes, chasserent les Anglois de leur Ville, & forcerent la Princesse d'accepter les conditions proposées (c). Elle résista long-tems, écrivit au Duc de Glocester sa situation, & le pressa de venir à son secours, s'il vouloit la voir encore une fois. Ces lettres portent pour adresse: A Monseigneur & Pere très-respecté, & dans la date on lit : De la traitresse & fausse ville de Bergues. le 6 de Juin (d). Elle écrivit aussi à un Seigneur qui lui avoit confeillé de demeurer dans les Pays-Bas, que le Duc avoit trop attendu, & que sous huit jours elle seroit entre les mains du Duc de Bourgogne. Ces lettres furent interceptées, & déterminerent Philippe à proffer la fin de son traité avec Marguerite. Il fomma les habitans de Bergues de remettre

(a) Idem. Vol. H. fol. 23.

(d) Monstrelet Vol. II.fol. 14.

<sup>(</sup>b) Divzi. Rer. Brabant. Lib. XVIII. pag. 238.
(c) Dynter. Chron. de Brabant. Liv. VI. fol. 208. Corps Diplomat. Tom. IL. Part. 11. pag. 180.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 471

Jaqueline à ceux qu'il envoya pour la recevoir, & la fit Jaqueline. conduire dans fon camp. Elle demanda inutilement une Ville de Brabant pour son séjour : le Duc chargea le Prince Elle est arrêd'Orange de la conduire à Gand, & la logea sous sûre garde itée & conduite

dans le Château des Comtes (a).

Glocester cependant pressoit le Parlement, qui prévenu Elle se sauve par son frere lui refusa son secours. Le Bavarois sollicitoit le de sa prison. Duc de Bourgogne d'envoyer la Comtesse en Zeelande, où les Cabeliaux s'offroient de la garder. La Princesse informée de ses instances, & craignant que Philippe ne se laissât vainere par leurs importunités, dépêcha un domestique, dont elle étoit sûre, à Theodoric de Merwede, qui se détermina à tout risquer pour délivrer sa Souveraine. Quelques-uns rapportent que ce Seigneur étoit alors avec elle, & qu'ils prirent ensemble les mesures nécessaires pour réussir dans teur entreprise (b). Il est certain que ce sut en Hollande que Merwede confia son projet à Arnoud Spiering & à Arnoud d'Aalburg, qui se chargerent de l'exécuter (c). Ces deux Gentilhommes étant partis avec peu de suite, laisserent leurs équipages dans un Village voisin, & vinrent trouver la Duchesse, à laquelle ils donnerent un habit d'homme. Elle saisit le moment que ses gardes étoient à souper, s'échappa sous ce déguisement, traversa la Ville sans être reconnue, joignit ses chevaux qui l'attendoient au Village, se rendit à Anvers pendant la nuit, & le troitième jour à Woudrichem, où Merwede la conduisie au Seigneur de Vianen, qui la mena à Oudewater.

Merwede ayant rassemblé les Hoekins, la joignit à leur Et se fait retête, & lui conseilla de reprendre les habits de son sexe & connoître pari de se faire connoître. Il la conduisit ensuite à Schoonhoven & à Goude. Ces Villes appartenant à la Comtesse sa mere, la requient avec de grandes acclamations (d). Les Kenne-

1425.

(a) Idem. fol. 25.

(b) Meyer. Annal. Fiandr. ad ann. 1425.

(c) Divæus Rer. Brabant, ubi supra.

<sup>(</sup>d) Veldenaar. pag. 124. Monstrelet. Vol. II. fol. 27. Divzus Rer. Brabanti-&c. ubi supra. Vossii Annal. Holl. Lib. XIX. pag. 571. Petit. Chron. de Holl. Tom. 1. Liv. III. pag. 377.

JAQUELERE.

1425.

mers se déclarerent pour elle, Montsoort lui vint offrir ses services, & les Trajectins renouvellerent l'ancienne alliance. Guillaume de la Koulster désendit quelque tems le Château de Schoonhoven avec les Cabeliaux qui s'y étoient refugiés; mais ils furent forcés de se rendre la vie sauve, à la réserve d'Albert ou Arnoud Beiling, qui fut condamné à être enterré vif. On raconte que ce Gentilhomme ayant obtenu un sursis d'un mois, pour mettre ordre à ses affaires, revint au jour nommé, comme un autre Regulus, & subit son supplice sur une éminence près de la Ville (a).

XLVI. Mort de Jean de Baviere.

Jean, Duc de Baviere, étoit mort dès le 6 Janvier de cette année (b). On soupçonna Jean de Woerden, Seigneur de Vliet, l'un de ses principaux Considens, de l'avoir empoisonné (c). On ajoute que ce Prince, sentant les effets du poison, fit atrêter Vliet, & sur son aveu, fit couper son corps en quartiers, qu'il fit exposer aux quatre coins de la Hollande (d). On crut même que Marguerite, Comtesse Douairiere, avoit trempé dans ce complot (e); mais il paroît par la reconciliation de Philippe & de Jaqueline qui fuivit, que l'on ignoroit les Auteurs de ce crime (f).

Le Duc de Bourgogne nommé Ruwaard.

Les Cabeliaux quoique frappés de la mort de leur Chef. écrivirent aux Villes pour les raffermir dans leur parti, & leverent des foldats de tous côtés. Jean de Baviere avoit par son testament cédé ses droits au Duc de Bourgogne (g) qui se préparoit à les faire valoir. Il n'osa cependant se nommer Comte de Hollande, & se contentant du titre d'héritier préfomptif(h), il se fit confirmer dans la dignité de Ruwaard (i).

Le Duc de Brabant inauguré Comte-

Sur les instances du Duc de Bourgogne le Duc de Brabant vint en Hollande, où les Cabeliaux lui prêterent serment. sans faire mention de la Duchesse. Ils se sondoient sur le

(a) Veldenaar. ubi supra.

(b) Beka augmenté. pag. 406. Screvel. Descript. de Haarlem. pag. 257.

(c) Magn. Chron. Belg. 340. (d) Corneri. Chron. ad h. ann.

(e) Meyer. Annal. Flaner. ad ann. 1414.

(f) Voyez le Grand Recueil des Placards. Tom. III. pag. 17.

(g) Ægid. de Roya. ad ann. 1424. (h) Manisest. dans Screvel. Descript. de Haarlem. pag. 258. (i) Voyez les Lettres dans Boxborn, sur Reigersbr Part, II. pag. 197-

mariage

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 433 mariage qu'elle avoit contracté sans le consentement de la Noblesse & des Villes, & la jugeoient déchue de ses droits par l'exemple d'Ada (a). Ce Prince confirma, en qualité de Comte les privileges des Villes, & notamment ceux que Jean de Baviere avoit accordés. Il jura de ne nommer aux charges aucun étranger, de ne point toucher aux monnoyes sans le consentement des Magistrats, & de ne rappeller les exilés que par leur avis (b). Il nomma ensuite Jacques de Gaasbeek pour son Lieutenant, fixa sa résidence à la Haye, & s'en retourna dans le Brabant (c).

Le Duc de Bourgogne arriva peu après son départ, prit Schoonhoven possession de sa dignité de Ruwaard, & reçut le serment de assignée abanla Noblesse & des Villes de son parti (d). Jaqueline étoit à Goude, attendant les secours que Glocester lui promettoit. Il avoit cependant bien de la peine à déterminer le Parlement; & l'Evêque de Winchester avoit osé lui dire en plein Conseil, qu'il ne devoit attendre ni argent ni soldats. Si ces dégoûts ne refroidissoient pas ses sollicitations, les lenteurs ruinoient absolument ses affaires. Gaasbeek, l'un des Chefs des Cabeliaux, affiegea Schoonhoven (e); mais Florent de Kuifhoek défendit la place avec tant de vigueur, qu'il le força de l'abandonner au bout de six mois, & elle ne fut rendue qu'à la treve qu'on conclut en Août pour six femaines (f).

Les Cabeliaux ayant rassemblé toutes leurs forces se proposoient d'obliger la Princesse à sortir de Goude. Elle avoit Jaqueline sur fait percer la digue de l'Yssel, & mis le Schieland sous les eaux, pour se garantir de surprise. Elle étoit par ce moyen à couvert d'un côté; mais ayant appris que l'ennemi avancoir le long du Rhin & de la Gouwe, la crainte de voir sa

JAQUELINE. 1425.

Victoire de

Tome III.

Iii

<sup>(</sup>a) Voyez ci-dessus pag. 120. 130.
(b) Voyez le grand Recueil des Placards, pag, 13. Manisest. dens Screvel.
Descript. de Haarlem. pag. 245. 255—257. dans Boxhorn. sur Reigersb. Part. II.
pag. 193. Veldennar. Chron. pag. 123.
(c) La grande Chron. Divis. XXXVIII. Chap. 27.

<sup>(</sup>d) Veldenaar. pag. 136. Reconciliat. de 1416. dans les Comtes de Langen-

dyk. Part. II. pag. 185. (e) Monstrelet. Vol. II. fol. 27. verf. Beka augmente, pag. 406.
(f) Veldenaar pag. 114. 125.

LAQUELINE.

1425.

communication coupée avec Utrecht & Oudewater, lui sit prendre le parti de rassembler les Hoekins & les Trajectins, & de marcher au devant de l'ennemi. Les armées étant en présence, Jaqueline se porta à la tête des Hoekins, leur remontra "qu'il étoit tems d'affurer la tranquillité dont ils » étoient privés depuis trop long-tems; qu'il s'agissoit, pour » y parvenir, de lui affurer un sceptre que leurs ennemis » vouloient lui arracher; qu'ils devoient apprendre aux Ca-» beliaux que leur courage étoit le même, quoiqu'ils n'eussent » qu'une femme à leur tête; qu'elle étoit résolue de partager » avec eux les dangers du combat; que le nombre ne devoit » pas leur en imposer; qu'ils trouveroient dans l'armée en-» nemie plus de spectateurs que de combattans; que la néces-» sité de vaincre étoit un gage assuré de la victoire; qu'ils » avoient à combattre pour l'honneur, pour la Patrie, pour » leurs femmes & pour leurs enfans, & qu'il étoit question » de faits & non de paroles ». Elle donne auffitôt le fignal. L'ennemi fier du nombre l'attend avec mépris. Les Hoekins indignés chargent avec tant d'impéruosité qu'ils renversent tout ce qu'ils rencontrent. Les premiers rangs portent le désordre dans le reste de l'armée : la déroute devient générale, & la nuit seule arrête le carnage. Jaqueline rentre dans Goudeavec un grand nombre de prisonniers & les enseignes des villes de Leide, Haarlem, Amsterdam & autres. Cette bataille se donna près d'Alsen dans le commencement d'Octobre (a).

Défaite des Anglois.

1426.

Le Duc de Bourgogne à cette nouvelle hâta son retour à la Haye, d'où il écrivit aux Villes pour les rassurer dans son parti (b). D'un autre côté Glocester songeant à prositer de cette victoire, sit embarquer Filwater avec ce qu'il avoit purassembler de troupes. Les Cabeliaux enleverent quelques vaisseaux dans le trajet; mais le gros de la slotte prit terre à Schouwen, & les Hoekins de Zeelande ayant joint les An-

(a) La Grande Chron, divif. XXVIII. Chap. 31. Voffii Annal. Holl. Lib.

XIX. pag. 574. Chron. de Goude. pag. 1.7.
(b) Manifest. dans Balen. Descript. de Dordrecht. pag. 525. 526. dans la Chronique de Lois à la sin. pag. 497. dans Screvel. Descript. de Haarlem. pag. 298.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 435 gloi s, ils s'établirent auprès de Bouwershaven. Philippe partit aussitôt de Rotterdam, & prit terre à la vue de leur camp. On en vint aux mains le 13 Janvier (a): on se battit avec une fureur égale jusqu'au soir; mais les milices de Veere & de Zierikzee étant arrivées sur le déclin du jour, les Anglois, fatigués de la longueur du combat, ne purent soutenir leur effort. Filwater se sauva avec peine; un grand nombre d'Anglois de distinction demeura sur la place, & l'on compta entre les Hoekins Jean de Renesse, Kostin & Raas de Haamstede, Jacques de Borselen & plusieurs autres (b). Les Bourguignons perdirent de leur côté Mailly, Salignac, Montmorency, Lallain & Persal. Le Duc de Bourgogne courut un grand danger dans ce combat, il ne dut son salut qu'à Jean de Villain, son Ecuyer, qui l'arracha des mains d'une troupe de Cavaliers qui l'avoient saisi, & son armée se trouva tellement affoiblie qu'il demeura dans l'inaction le reste de la campagne, se contentant de gagner les Zeelandois par ses caresses (c).

Quoique la perte de cette bataille entraînât celle de la Zeelande, Jaqueline loin de se laisser abbattre, profita du Siegede Haarséjour que le Duc de Bourgogne étoit forcé de faire dans ces Isles, pour s'avancer dans la Sudhollande. Elle étoit venue à bout de détacher Alkmaar du parti du Bourguignon. Les Westfrisons mécontens des impositions qu'on exigeoit pour le payement des garnisons étrangeres (d), avoient pris tumultuairement les armes, & pressé Haarlem de si près que Gaasbeek, pour les engager à lever le siege, avoit été contraint de leur remettre les amendes qu'ils étoient condamnés de payer. La Duchesse, profitant de leur ressentiment, leur avoit fait promettre de la joindre au cas qu'elle vînt assieger cette Ville (e). Elle rassembla ses partisans, & sitôt qu'elle

JAQUELINE.

1426.

(a) Veldenaar. Chron. pag. 127.
(b) Meyer. Annal. Flandt. ad ann. 1415. Divzi Rer. Brabant: Lib. XVIII. pag. 139. Monstrelet Vol. II. fol 18. Beka augmenté. pag. 406. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XII. pag. 469.
(c) Lettre de Philippe dans Boxhorn. sur Reigersb. Part. I. pag. 320,

<sup>(</sup>d) Reconciliat. de 1426. dans les Comtes de Langendyk. Part. II. pag. 186. (e) Manifest. de Kennemerl. pag. 14. Manifest. d'Alkmaar. pag. 19. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XII. pag. 470.

JAQUELINE.

1426.

Levé.

entra dans le pays, ils s'empresserent de se rendre sous ses enseignes (a). Roland d'Uitkerken, Gentilhomme Flamand, commandoit dans la place. Jaqueline à son arrivée fit abbattre le bois qui joignoit la Ville, brûla le faubourg, & commença le siege. Sur ces entrefaites Jean d'Uitkerken, fils de Roland, étant venu au sécours avec huit cens cavaliers Flamands & les milices de Leide, d'Amsterdam & de quelques autres Villes, l'obligea de décamper (b). D'autres Historiens prétendent que la Duchesse avoit intercepté une lettre par laquelle le Duc de Bourgogne mandoit à Gaasbeek qu'il avoit envoyé le Comte de Saint Pol avec un bon détachement pour surprendre Goude, pendant que les Hoekins étoient occupés à ce siege, & que la Princesse appréhendant de se trouver renfermée de ce côté, vint camper à Alfen; que d'Uitkerken résolut de l'attaquer sur le terrein même où s'étoit donnée la premiere bataille, & que les Hoekins animés par le souvenir de leur premiere victoire & par l'exemple de leur Souveraine, qui combattit elle-même de la main, renverserent l'ennemi pour la seconde sois & le poursuivirent jusqu'à Romerswaal (c). Ils ajoutent que la Duchesse traita les prisonniers comme des rebelles, leur sit couper la tête, & que six ou sept des principaux Bourgeois d'Amsterdam lui prêterent serment pour sauver leur vie (d); mais qu'ils rentrerent dans le parti de Philippe, auffitôt qu'ils se virent en liberté (e).

La Hollande ravagée par les Kennemers.

Si cependant on consulte la capitulation, & les autres écrits qui subsistent, il paroît que le siege de Haarlem sut levé en vertu d'un Traité conclu le 8 Mai (f) entre Jean de Gaasbeek, Roland & Jean d'Uitkerken; Allard de Buuren & la ville de Haarlem d'une part, & de l'autre les villes d'Alkmaar & Beverwyck, tout le Kennemerland, Texel,

<sup>(</sup>a) Reconciliat. de 1426. ubi supra. Manisest. de Kennemerl. & d'Alkmaar, ubi supra. Veldenaar. pag. 127.

ubi supra. Veldenaar. pag. 117.
(b) Monstrelet. Vol. II. fol. 28. vers.
(c) Chron. de Goude. pag. 117.
(d) Veldenaar. pag. 128. 119.

<sup>(</sup>e) Le Grand Recueil des Placards. Tom. III. pag. 17.

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité dans les Comtes de Langendik. Part. II. pag. 186.

DES PROVINCES-UNIES. Ltv. VIII. 437
Wieringen, Egmond, Schermer, Urshem, Edam & Zeevank. On convint d'une armistice pendant six semaines; mais
les Kennemers violerent bientôt cet accord. Ils se rassem-

les Kennemers violerent bientôt cet accord. Ils se rassemblerent sous les ordres de Guillaume Nagel, leur Baillis, ravagerent la Hollande, démolirent les Châteaux de Hillegaartsberg, Kralingen, Spangen, Weena & autres, appartenant aux Cabeliaux, passerent dans le Schieland, le Waterland & dans la Westsrise, où ils détruissrent les Châteaux de Nieuwburg & Middelburg, pillerent Monnikendam & Enkhuizen; mais ils ne purent entamer Medenblik (a). On peut attribuer le peu de résistance qu'ils trouverent au bruit

qui couroit alors que le Duc de Glocester étoit en mer avec une slotte considérable; ce qui retenoit le Duc de Bourgogne

avec ses forces dans la Zeelande (b).

Mais ce Prince ne paroissant point, Philippe résolut de secourir la ville de Hoorn que Nagel tenoit assiegée. Les habitans s'étoient d'abord déclarés pour Jaqueline; mais cette Princesse ayant sait couper la tête à Jean, sils de Lambert Kruif, Bourgmestre de Hoorn, pour quelques paroles peu respectueuses qu'il avoit dites sur sa conduite, le Conseil fouleva les habitans, qui jurerent de ne jamais la reconnoître pour Souveraine (c), sur quoi les Kennemers avoient résolu le siege. Kruif, scachant qu'ils avançoient le long de la vieille digue, étoit sorti au-devant d'eux, & leur avoit livré un combat très-vif entre Zwaadyk & Oosterblokker, dans lequel il avoit perdu beaucoup de monde. Affoibli par cet échec, & voyant arriver les milices de toutes les villes de la Westfrise à la réserve de Medenblik, il imagina de saire prendre des habits de soldats à toutes les femmes & de les ranger sur les murailles. Nagel surpris de trouver une garnison si nombreuse dans une Ville qu'il croyoit presque déserte, se persuada qu'il étoit arrivé du secours pendant la nuit, & leva le siege. Mais ayant appris l'artifice, il revint sur ses pas, résolu de donner l'assaur. Dans ce moment Jean

Siege de

(c) Velius Descript, de Hoorn, pag. 42.

<sup>(</sup>a) Reconciliat de 1426. dans les Comtes de Langendik, Part, II. pag. 189. 6b) La Grande Chron. Divis. XXVIII. Chap. 36.37.

JAQUELINE.

1426.

Kennemers.

de Villers, Seigneur de Lisse-Adam, entroit dans le port avec cinq cens Picards & les milices de Haarlem & d'Amsterdam. Kruif fit à l'instant ouvrir les portes & sortit sur les Défaite des affiegeans par le faubourg de Keeren. On se battit avec beaucoup d'acharnement; mais Nagel ayant été tué, les Kennemers ne penserent plus qu'à se sauver. Les Archers Picards qui passoient alors pour les meilleurs, déterminerent la victoire. La plûpart des Villes de la Westfrise y perdirent leurs bannieres, qui furent suspendues dans la grande Eglise (a). Lisse-Adam reçut deux blessures, l'une à la tête & l'autre à la cuisse, & la Vieux-Ville, Bâtard de Philippe, y sut tué. Le Duc dans le premier mouvement de sa douleur sit trancher la tête aux prisonniers, cassa les privileges de plusieurs Villes de la Wessfrise, & nommément ceux de Grootenbroek, Sybekarspel & Benningbroek (b). Les Villes de Hollande avoient toutes contribué pour cette expédition. Haarlem avoit fourni cinq mille Schilden, à quinze fols chacun, Delst quatre mille deux cens cinquante, Leide trois mille cinq cens, Amsterdam trois mille, Hoorn deux mille, Rotterdam douze cens cinquante, Enkhuizen six cens vingtcinq, & les autres Villes à proportion, jusqu'à la concurrence de trente mille Schilden (c).

Philippe maitre de la Nordhollande.

des Hoekins fur Enkhuizen.

La défaite des Kennemers fut d'une fâcheuse conséquence pour Jacqueline. L'arrivée de Philippe à la tête d'une armée composée de Flamands & de Picards l'obligea d'abandonner la partie septentrionale de la Hollande, où son parti n'étoit plus en état de se soutenir. Les Villes de la Westfrise & du Vengeance Waterland recurent le Duc de Bourgogne (d). Les Hoekins irrités d'une défection si générale, armerent une flotte & furprirent Enkhuizen, dont ils enleverent cent Bourgeois, auxquels ils firent couper la tête (e). Cette rigueur donna prétexte à Philippe de mettre des garnisons étrangeres dans

> (a) Idem. ibid. pag. 45. Monstrelet. Vol. II. fol. 28. verf.
> (b) Manifest. de Grootenbr. pag. 21--23. Manifest. de Sybekarsp. & de Benningbr. pag. 48.

(c) Ancien Registre dans Ampzing. Descript de Haarlem. pag. 39. 50a.

(d) Velius Descript. de Hoorn. pag. 48.

(e) Idem. ibid. pag. 50.

DES PROVINCES-UNIES Liv. VIII. 439 la plûpart des Villes, pour empêcher de pareilles entreprifes, & il fit bâtir une Citadelle à celle de Hoorn, qui étoit la

plus exposée (a).

Les Kenne-

Après s'être assuré du pays, il cita devant lui les Kennemers, qu'il qualifioit de rebelles (b), & ne leur pardonna mers punis. que sous de dures conditions. Les Lettres qu'il seur sit expédier, les condamnoient à mort pour avoir violé la treve. Le Prince de sa grace commua la peine, se contenta de les priver de leurs privileges & immunités, & leur enjoignit de rapporter leurs titres à l'Hôtel de Ville de Haarlem; cependant il leur rendit peu après le droit d'échevinage (c). Il les assujettit à tous les péages établis dans ses Etats; confisqua les sommes avancées sur les charges à la nomination du Comte, leur défendit les affemblées & le port des armes, ne leur permit d'avoir que des couteaux de service & sans pointe; ordonna que les portes & les murailles d'Alkmaar seroient rasées, la dégrada des droits de Ville, condamna les habitans à reconstruire à leurs dépens les Châteaux de Nieuwburg & de Middelburg, & à contribuer pour leur part huit mille Couronnes dans l'amende de cent vingt-troismille trois cens, que tous les endroits rebelles furent condamnés à payer dans six mois. Les autres y contribuerent comme il suit: Heemskerk deux mille cinq cens; Kastrikom deux mille; Uitgeest huit mille; Akersloot huit mille; Limmen deux mille cinq cens; Heilo & Oesdom quarre mille; Bergen quarre mille; Bakkum fix cens; Schoorl huit mille; Assendelst dix mille; Groet deux mille; Wormer. Ziep & Nek cinq mille; le Bailliage de Schoote, le Vlieland, Zanenzyde & le Schooterbosch huit cens; Oostzaanden deux mille; Westzaanden & Krommenye neuf mille; Velzen avec les Hoflanders six mille; Sloren, Ooosterdorp ou Osdorp, Spaarnewoude, Spaarnedamme, le Bailliage de la Cour, Zandvoort, Tetrode, Albrechtsberg, Heem-

(a) Idem. ibid. pag. 48.

(b) Maniscst. de Kennemerl. pag. 58.

<sup>(</sup>c) Voyez les Lettres dans les Comtes de Langendyk, Part. II. pag. 185-195. Et dans le Mémorial de Rose, f. 94. Manisest, dans Screvel. Descript, de Haarl-

JAQUELTHE.

1426.

stede, Akendam, Nieuwkerk & Rietwyk, ensemble deux mille; Koedyk huit cens; Ouddorp & Oterleek cinq cens; Grast mille; Schermer & Urshem quatre cens; Langendyk trois mille; le Nyeland, Eenigenburg & Valkenkogge douze cens; Schagen, Barsingerhorn & Haringhuizen deux mille; vieux Niedorp, nouveau Niedorp & Winkel trois mille; Texel sept mille; Wieringen cinq mille; Egmond & Warmenhuizen avec ses appartenances cinq mille; Edam avec le Zeevang quatre mille.

Nous avons exactement copié le rôle de cette répartition, tant pour marquer les endroits de la Westfrise impliqués dans cette rébellion, que pour indiquer l'importance de chaque lieu. Outre cette amende le Duc taxa chaque seu à payer annuellement une imposition de quatre groots (a). Il assigna sur ces sonds une pension considérable à Roland d'Uitkerken, pour le récompenser d'avoir désendu Haarlem (b). Les habitans obtinrent de nouveaux privileges (c), & d'Uitkerken eut dans la suite le gouvernement du Château de Goude (d).

Quelque juste que parut la punition de cette révolte, elle sit connoître aux Hollandois que Philippe vouloit introduire le Gouvernement arbitraire dans leur Province; les privileges & les anciens usages étoient violés par l'établissement des garnisons étrangeres & la construction des Chateaux & Citadelles, & les Villes sidéles étoient consondues avec les rebelles dans l'imposition de ces taxes. On avoit plus d'un exemple du châtiment d'une révolte par des amendes pécuniaires une sois payées, mais non par un impôt perpétuel. Ce début présagea ce qu'on devoit attendre d'un Prince puissant par lui-même, & le joug s'appésantit tellement sous le regne des Bourguignons, qu'au bout d'un siecle ces pays ne purent s'en délivrer que par une révolte générale suivie de quarante ans de guerre.

(a) Manifest. de Kennemerl. pag. 58, 59.

(b) Ibid. pag. 848.

(d) Manifest. de Westerwoude. pag. 37.

Cependant

<sup>(</sup>c) Manifest de Haarlem, dans Screvel pag. 259.

DESPROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 441

Cependant Jaqueline n'avoit plus que Goude, Schoonven & Zevenbergen qui tinssent son parti. Cette derniere place, située sur les frontieres du Brabant, parut d'une si grande importance à Philippe, qu'il crut devoir la réduire la Siege & prise premiere. Mais avant d'employer la force il mit en œuvre la gen. séduction. Cette Ville appartenoit à Gerrit de Stryen. Philippe lui envoya Gaasbeek, son parent, qui, sous prétexte de négocier une treve, fut reçu dans la place. Celui-ci, après avoir fait de grands éloges de la fidélité & de la valeur de Stryen, lui fit entendre que le Duc admiroit la vertu dans ses ennemis mêmes; qu'il n'épargneroit rien pour gagner un 1erviteur tel que lui; qu'il étoit fâché de le voir s'opiniâtrer à sa perte; qu'il le connoissoit trop pour espérer qu'il pût changer de parti; qu'il seroit satisfait, s'il lui promettoit de demeurer neutre; que la faveur de Philippe seroit le prix de sa complaisance, & que par ce moyen il assuroit la fortune de sa Maison, qu'une rigidité mal-entendue entraîneroit peut-être avec lui dans de grands malheurs. » Si l'amitié » vous faisoit parler, lui répondit Stryen, mon honneur vous » feroit plus cher que ma vie : eh ! qu'aurai-je encore à con-» server après l'avoir perdu? Si vous aviez consulté le vôtre, " vous ne vous feriez pas chargé d'une commission qui nous est également injurieuse. Croyez-vous que votre Duc avec » ses richesses puisse faire mon bonheur, quand la perte de » ma gloire me rendroit réellement misérable? Dites à Phi- lippe que le Ciel même ne pourroit m'ébranler fur le devoir » que j'ai juré à ma Souveraine légitime. Qu'il sçache que » celui qui périt en suivant la vertu, est au-dessus de la form tune!

Cette reponse détermina le Duc de Bourgogne, qui bloquoit cette place depuis trois mois, à l'assieger dans les formes. Les habitans se désendirent avec vigueur dans les commencemens; mais se voyant sans espoir de secours, leur courage commença à se rallentir. Philippe s'en étant apperçu, leur fit faire des propositions avantageuses. Les Bourgeois les communiquerent à Stryen, qui refusa de les entendre, & sit ses efforts pour les engager à se désendre jusqu'à l'extrémité. Tome III. Kkk

1426. XLVIII.

JAQUELINE-1426.

Ceux-ci le voyant déterminé à se faire enterrer sous ses murailles, capitulerent sans sa participation, & le livrerent au Duc, qui le fit renfermer dans un Château de la Zeelande, où il demeura le reste de sa vie (a).

Contributions le siege de Goude.

Le Duc de Bourgogne penfa pour lors au fiege de Goude. des Villes pour II demanda à la Province de Hollande vingt mille Schilden, qui furent répartis proportionnellement fur les Villes. Haarlem en porta quatre mille six cens vingt-deux, Leide trois mille trois cens cinq, Amsterdam deux mille huit cens trentetrois, Rotterdam huit cens trente-trois, Enkhuizen cent, &c (b). Ceux de Schellinghout & quelques Villages du Delfland ayant refusé de payer leurs contributions & massacré l'Escoutet de Delst, furent punis par des amendes (c). Le Duc passa ensuite, en Flandre pour presser les secours qu'il attendoit de ces pays.

Le Duc de Glocester abandonne Jaqueline.

Tout concouroit alors à détruire le parti de la Duchesse. Martin V avoit prononcé sur la validité de son mariage avec le Duc de Brabant; & non content de l'avoir légitimé, il avoit fait défense à Glocester d'épouser Jaqueline, quand même elle deviendroit Veuve (d). Une prévoyance si singuliere prouve affez quel étoit le crédit du Duc de Bourgogne auprès du Pontife. La fanté du Duc de Brabant s'affoiblissant tous les jours, Philippe craignoit que sa Veuve n'anéantit ses ospérances, en réhabilitant son mariage avec l'Anglois. Jaqueline interjetta appel de ce Jugement au Pape mieux con-Mort de Jean, seillé & au futur Concile (e). Glocester reçut indisséremment la Bulle (f); mais la mort de Jean, qui arriva le 17 Mars, 1427 (g), rechauffa fon ambition, & nous voyons qu'il follicita si vivement les Anglois qu'il obtint dans le mois de Juillet un secours de vingt mille marcs d'argent (h). Les

Due de Brabint.

1427.

(b) Ancien Registre dans Ampzing Descript de Haarlem. pag. 502.

(c) Mémorial de Rose, sol. 40. vers. 47. (d) Veldenaar, pag. 123. (e) Le Grand Recueil des Placards. Tom. III. pag. 149.

(f) Monstrelet. Vol. II. fol. 32.

<sup>(</sup>a) Vossii Annal. Holl. Lib. XX. pag. 591. Monstrelet. Vol. 11. pag. 19. Veldennar. pag. 119.

<sup>(</sup>g) Idem. fol. 33. (h) Act. Publ. Angl. Tom. IV. Part. IV. pag. 28. Monstrelet. Vol. II. fol. 29.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 443

Hoekins se réveillerent de leur côté; mais le parti du Bourguignon avoit jetté des racines trop profondes; les Cabeliaux étoient partout en possession des charges & des dignités. Philippe écrivit aux Villes, qui n'hésiterent pas à lui promettre fidélité sans parler de la Duchesse. D'un autre côté le Duc de Betford se donna tant de mouvemens, qu'il engagea son frere à renoncer à ses prétentions sur Jaqueline (a). Ce Prince se laissa enfin déterminer d'autant plus facilement qu'il étoit alors amoureux d'Eleonore Cobham, fille d'honneur de Jaqueline, qu'il avoit emmenée en Angleterre, lorsqu'il avoit laissé cette Princesse à Bergues (b). Les difficultés qu'il prévoyoir à rétablir la Comtesse dans ses Etats, & là liberté d'épouser sa Maîtresse que la Bulle lui procuroit, firent taire fon ambition. Nous voyons cependant que l'année suivance Jaqueline est encore appellée par les Anglois Duchesse de Glocester (c); ce qui nous oblige d'observer que quelques Auteurs mettent l'époque de ces événemens en 1428, & se fondent sur des raisons assez probables; mais nous avons fuivi le plus grand nombre (d).

Philippe, Comte de Saint Pol, frere du Duc de Brabant, lui succéda dans ses Etats patrimoniaux. Le Duc de Bour- de Hainaut. gogne se rendit à Valenciennes aussitôt qu'il eut appris la mort de Jean. Les Etats du Hainaut affemblés dans cette Ville, se laisserent persuader par les Comtes de Namur & de Luxembourg & l'Evêque de Tournay, partisans du Bourguignon, & le reconnurent, fans parler de Jaqueline (e).

Philippe, maître de cette Province, partit en diligence pour l'Ecluse, où son armée s'assembloit. Les Hoekins se rallioient en Hollande, & tenoient des assemblées secretes dans quelques Villes. Le Duc à son arrivée sentit la nécessité de s'opposer à ces commencemens. Il fit arrêter à Dordrecht les principaux d'entre eux, leur sit couper la tête, & résolut

JAQUELEHE.

1427.

Siege d'Amersfoort.

Kkkij

<sup>(</sup>a) Monstrelet. Vol. II. fol, 19. verf.

<sup>(</sup>b) Idem. fol. 23. 32. 33. (c) Ac. Publ. Angl. Tom. IV. Part. IV. pag. 137. (d) Conf. PHift. de la Patr. Tom. III. Liv. XII. pag. 482. (e) Vossii Annal Holland. Lib. XX. pag. 598, Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv. III. pag. 380.

le siege d'Amersfoort, qu'il regardoit comme leur place JAQUELTHE. d'armes.

1427.

Rodolphe de Diephout & Zweder de Cuilenburg se disputoient alors l'Evêché d'Utrecht. Ce dernier, chassé de sa Cathédrale, avoit transporté son siege à Dordrecht, & s'étoit mis sous la protection du Duc de Bourgogne. Son Compétiteur, maître du Diocese, s'étoit déclaré pour Jaqueline, & les Hoekins s'assembloient sous ses auspices à Amerssoort. Philippe résolut de chasser l'Evêque de son Eglise, & Lisse-Adam étant arrivé avec Bournonville à la tête des Picards & des Artesiens, il investit cette Ville. Les Ducs de Cleves & de Gueldre lui envoyerent quelques troupes; les milices de Haarlem, d'Amsterdam & de Grootebroek (a) s'avancerent par le fleuve jusqu'à Spaakenburg, & se posterent à Bunschoten pour garder le passage par lequel son armée tiroit ses munitions de guerre & de bouche (b). Les Bourgeois d'Amsterdam avoient armé un de ces gros bâtimens appellé Katte, pour garder l'Ems, ensorte que rien ne pouvoit entrer dans la Ville (c). La breche étant ouverte, le Duc ordonna l'assaut, & par une témérité sans exemple, il se mit à la tête de l'attaque, monta l'échelle & combattit de la main. Ses troupes animées par son exemple firent des prodiges de valeur. Ceux d'Amersfoort furent trois fois chassés de leurs murailles; mais leurs femmes les seconderent si bien qu'ils reprirent trois fois leurs postes. Elles ne cessoient de jetter sur les assaillans de l'huile & de l'eau bouillante, & rouloient sur eux des poutres & des pierres d'une pésanteur énorme (d). Enfin le Duc, témoin oculaire du carnage des siens, fit sonner la retraite après un combat qui duroit depuis plus de cinq heures. Saveuse & Dubois y furent tués, & le nombre des morts étoit si grand qu'on sut huit jours à les enterrer. Philippe rebuté de cette perte leva le siege, & revint en Hollande (e).

Levé.

<sup>(</sup>a) Manifest de Grootebr. pag. 20. Velius Descript de Hoorn. pag. 51.

<sup>(</sup>b) Veldenaar. pag. 130.
(c) Manifest. &c. pag. 641. Ægid. de Roya. ad ann. 1427.
(d) Vossii Annal. Holl. Lib. XX. pag. 597. Petit Chron. de Holl. ubi supra.
Veldenaar. pag. 130. Velius Descript. de Hoorn. pag. 51.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 445

Pendant que les Bourguignons étoient occupés à ce siège, Guillaume de Brederode ayant rassemblé une petite slotte, s'approcha de Texel, qui faisoit partie du Domaine de la Douairiere de Hollande (a), & porta les habitans à se débattus par mer. clarer pour sa fille. Les Villes maritimes de Hollande, dont il troubloit le commerce, armerent de leur côté, pour le chasser de la Zuiderzee. Leurs vaisseaux mirent à la voile au milieu de l'été, & rencontrerent les Hoekins près de Wieringen. Brederode, dont les bâtimens étoient plus petits, voulut profiter de la basse marée, pour attaquer sur une mor pleine de bancs & de bas-fonds un ennemi, dont les vaisseaux tiroient plus d'eau que les siens; mais la plus grande partie de sa flotte refusa de le suivre & se rangea sur la côte. Ce Général, sans penser que l'exemple ne peut rendre la valeur à des troupes découragées, ne laissa pas de fondre sur les Hollandois avec le peu de troupes qui voulurent le fuivre; mais accablé par la multitude, il demeura prisonnier avec tous ses gens. Les Hollandois les menerent à Enkhuizen, où quatre-vingt-quatre périrent par la main du bourreau; les autres furent jettés à la mer, & Brederode ne sut épargné que par respect pour le sang des anciens Comtes qui couloit dans ses veines (b). Les lâches qui n'avoient été que spectateurs du combat, subirent le même sort. Les vaisseaux de Grootebroek se distinguerent dans cette action. Le Duc en récompense diminua l'amende que les habitans devoient supporter, & rétablit leur Ville dans ses droits (c).

Cette défaite anéantit le peu d'espérance que Jaqueline avoit encore. Il ne lui restoit que Goude, Schoonhoven & Oudewater. Les Trajectins embarrassés avec leur Evêque dans une guerre domessique, ne pouvoient la secourir, & le Duc de Bourgogne, puissant par lui-niême, avoit pour lui la Noblesse & les Villes de la Hollande & de la Zeelande. Ses forces s'étant rassemblées à l'Ecluse, il marcha droit à

JAQUELINBA 1427. XLIX. Les Hoekins

Philippe marche à Goude.

1428.

<sup>(</sup>a) Privileg. de Texel. pag. 58. 62. (b) Vossii Annal. Holl Lib. XX. pag. 599. Joann. à Leydis. de Domin Brederod. Cap. XLIV. pag. 640. Velius Descript. de Hoorn. pag. 50. (c) Manifest. de Grootenb. pag. 20. 21.

1428.

Négociation avec Jaqueline. Goude au commencement du printems (a). La Duchesse, dans l'impuissance de soutenir le siege, ayant pris conseil des Nobles Hoekins qui ne l'avoient pas abandonnée, résolut d'entrer en négociation (b). Philippe persuadé que la prise de Goude ne lui donneroit rien de plus que ce qu'il étoit en état d'exiger, prêta l'oreille aux propositions. L'article le plus délicat étoit le Gouvernement qu'il vouloit conserver, & la succession qu'il songeoit à s'assurer. Il exigeoit que Jaqueline renonçât à se remarier sans son consentement. Elle sut sorcée d'accepter la condition, & les Plénipotentiaires s'étant assemblés à Delst, elle signa le 3 Juillet l'Acte de reconciliation. Nous en rapporterons les principaux articles.

Contenu du Traité. I. Jaqueline renonçoit à l'appel interjetté de la décision du Pape sur la validité de son mariage avec Jean, Duc de Brabant.

II. Philippe la reconnoissoit Comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zeelande & de Frise; & Jaqueline le nommoit Ruwaard, l'instituoit son héritier, & consentoit que la Noblesse & les Villes lui rendissent hommage & lui prêtassent serment dans ces qualités. Philippe demouroit Gouverneur des quatre Provinces, jusqu'à ce qu'elle se remariât; ce que cependant elle ne pourroit saire sans son consentement, celui de la Comtesse sa mere & l'aveu des Etats.

III. La Hollande, la Zeelande & la Frise devoient être administrées par neuf Conseillers, dont trois seroient à la nomination de la Comtesse & les six autres à celle de Philippe,

qui nommeroit trois Nationaux & trois Etrangers.

IV. Les deux tiers des impositions seroient employés à acquitter les anciennes dettes, le tiers restant partagé entre la Duchesse & le Duc; mais celles qui étoient échûes & n'étoient pas acquittées, devoient appartenir à Philippe, & l'on devoit présèver les pensions & autres fraix sur la portion de Jaqueline dans celles qui n'étoient pas échues. Les Fiess du Comté devoient être relevés par Jaqueline, & les Vassaux

(a) Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1428. (b) Monstrelet. Vol. II. fol. 37. DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 447

devoient prêter serment entre les mains de Philippe.

V. On remettoit à des Arbitres les contestations entre le Duc & la Duchesse au sujet de la succession de Jean, Duc de Baviere. Cette succession consistoit dans les Fiess de Voorne, de Woerden & du Gooiland, que le défunt possédoit en vertu d'une donation d'Albert, & peut-être aussi dans la partie de la Sudhollande qui lui avoit été cédée par la ré-

conciliation de 1419.

VI. Les Exilés de l'un & de l'autre parti pourroient revenir librement & rentrer dans la possession de leurs biens, à l'exception de la Ville & du Château de Zevenbergen qui devoient rester entre les mains de Philippe. On relâcheroit de part & d'autre les prisonniers; les hostilités & dommages feroient respectivement compensés. On excluoit de la reconciliation ceux qui seroient convaincus d'avoir trempé dans la mort du Duc de Baviere.

VII. Le Duc de Gueldre & l'Evêque d'Utrecht sont nommément compris dans cet Acte, en cas qu'ils veuillent y accéder.

VIII. Le dernier article portoit une désense expresse de faire réciproquement aucun reproche sur le passé, de se dire aucune injure, de se servir des termes de Hoekins & de Cabeliaux, sous peine de punition exemplaire contre les contrevenans (a).

Aussitôt que cet Acte sut scellé, Jaqueline accorda des Philippe re-Lettres par lesquelles elle nommoit Philippe son Ruwaard connu Ruou Lieutenant, avec pouvoir de placer & de déplacer les Officiers & Juges des Villes & du plat-pays, & ne se réservoit que la nomination des Bénéfices qui viendroient à vaquer dans les mois d'Août, Octobre, Décembre, Février, Avril & Juin (b). Le Duc & la Duchesse parcoururent ensuite les Villes de Hollande, & Jaqueline sit partout reconnoître Philippe dans les qualités de Ruwaard & d'héritier présomptif de ses Etats (c). Elle s'acquitta de ce cérémonial

Jaques ins.

1428.

<sup>(2)</sup> Voyez le grand Recueil des Placards. Tom. HI. pag. 14.

<sup>(</sup>b) Id in. I'om. IV. pag. 2. (c) Veldenaar. pag. 130.

JAQUELINE.

1428.

avec une satisfaction apparente, trouvant de la soiblesse à marquer du dépir, quand la colere est impuissante. Elle partit ensuite pour le Sudbeveland, & choisit la ville de Goes pour sa résidence (a). Les Habitans lui avoient toujours été sideles, & la Princesse leur avoit accordé de grands privileges & le droit de fortifier leurs murailles (b). Le Duc, après avoir changé les Magistrats qui avoient tenu pour la Princesse, en déclarant cependant que ce changement ne pourroit préjudicier aux privileges des Villes (c), nomma François de Borselen, Seigneur de Martensdyck, pour son Stadhouder ou Lieutenant (d), & partit pour la Flandre (e).

'Affaires d'Ucrecht.

L'importance d'une révolution qui fit passer trois de nos Provinces fous la domination des Bourguignons, & la nécessité d'en suivre l'histoire, nous ont forcés de différer à rendre compte des troubles d'Utrecht. Nous avons vu que la reconciliation accordoit à l'Evêque la liberté d'accéder à cet Acte; & vraisemblablement il en avoit profité (f). Mais les changemens antérieurs que souffrit cette Eglise, sont d'une si grande importance qu'il est nécessaire de les reprendre de

plus haut.

Frederic, après avoir siegé pendant trente ans, étoit mort le 9 Octobre, 1423 (g). Plusieurs Compétiteurs parurent fur les rangs, & chacun étoit soutenu par quelque Prince voisin. Les Chapieres se partagerent, comme nous l'avons dit, entre Rodolphe de Diephout, Chanoine de Cologne, & Zweder de Cuilenburg, Prevôt d'Utrecht. Le plus grand nombre étoit pour le premier, & Zweder même avoit déclaré, en lui donnant sa voix, qu'on ne pouvoit élire un plus digne Prélat (h). Celui-ci dépêcha sur le champ vers le Pape pour obtenir sa confirmation (i). Les Pontises de-

(a) Reigersb. Chron. Part. II. pag. 200.

(b) Boxhorn. sur Reigersb. Part. I. pag. 388. 389.

(c) Manif. d'uOdewater. pag. 259.
(d) La Grande Chron. Divif. XXVIII. Chap. 40.
(e) Monstrelet. Vol. II. f. 1.27. Vossii Annal. Holl. Lib. XX. pag. 600.
(f) Veldenaar. pag. 131. Conf. l'Hist. de la Patr. Tom. III. Liv. XII. pag. 491. (g) Instrument. Publ. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. V. pag. 403.

(h) Heda. pag. 184.

(i) Manifest, des Etats d'Utrecht, dans Matth. Anal. Tom. III. pag. 632.

puis

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII.

JAQUELINY. 1428.

puis quelque tems s'arrogeoient le droit de disposer des Evêchés, sans égard pour les Chapitres. Martin V, aussi jaloux qu'un autre de son autorité, resusa la requête du Clergé, qui lui représenta inutilement qu'il étoit en possession du droit d'élection depuis un tems immémorial (a); le Pape nomma Raban, Evêque de Spire. Mais ce Prélat préférant la paisible possession d'un Bénésice moins considérable, aux discustions dans lesquelles il falloit entrer pour obtenir le plus riche, céda ses droits à Zweder de Cuilenburg, qui permuta sa Prevôté. Le Pape sit expédier des Lettres confirmatives (b), qui formerent bientôt un Schisme dans le Diocese. Le Chapitre d'Utrecht se soumit au Pape (c); mais les peuples s'opiniâtrerent à garder Rodolphe, & remirent la décision de cette affaire au futur Concile (d). Martin jetta l'interdit sur le Diocese : quelques Eglises surent sermées; mais le plus grand nombre continua le service divin malgré les défenses de Rome (e).

Cependant Zweder s'étant rendu maître du château de Horst, força les habitans d'Amerssoort & de Rhenen à le reconnoître, & Rodolphe fut contraint d'abandonner fou Eglise. L'Intrus sit son entrée dans Utrecht en 1425, ramenant à sa suite les Exilés, quoiqu'il eût promis de n'en rétablir aucun (f). Ceux-ci commirent de grands défordres, massacrerent Barend Proes, Bourgmestre, malade dans fon lit, dans le moment même qu'il recevoit les Sacremens (g). Zweder, loin de punir les sacrileges, resusa d'écouter les plaintes qu'on lui porta; ce qui fit soupçonner qu'ils n'avoient agi que par ses ordres (h). Ces violences continuerent pen-

(a) Idem. ibid.

(c) Decret. Martini V. apud Matthæum ibid. pag. 423.

Magn. Chron. Belgic. pag. 370. 371.

(f) Liter. de 16 August. 1425. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. V. pag. 426.
& ad Rev. Amersfort. Script. pag. 267.

(g) Manifest. ubi supra. pag. 638. 639. Act. Ultraj. apud Matth. Anal. Tom. V.

pag. 431. Chron. Trajed. pag. 414--430.
(h) Manifest. ubi supra. pag. 639. Cons. l'Hist. de la Patr. ubi supra. pag. 494. Tome III.

<sup>(</sup>b) Bulla Martini V. apud Mattheum in Anal. Tom. V. pag. 423. Chron. Traject. pag. 421.

<sup>(</sup>d) Manisest. ubi supra. pag. 654-656.
(e) Script. Rud. Dier. de Muden. apud Dumbat. Anal. Tom. I. pag. 71--75.

JAQUELINE.

1428. l'Evegno avec Jaquelii. 4.

dant dix mois que le Prélat fut dans la ville: Rodolphe qu'il avoit excommunié (a), le voyant soutenu par Philippe & les Alliance de Cabeliaux (b), s'allia avec Jaqueline & les Hoekins (c).

> Cependant les Trajectins fatigués de la dureté de Zweder, résolurent de le chasser & de rappeller Rodolphe. Ils s'adresserent à Jean de Renesse, Seigneur de Rynouwen, qui dans l'été de 1426 s'étant avancé avec une bonne troupe de gens déterminés, se saisse d'une porte qu'on lui livra (d). La Noblesse & les Bourgeois le recurent à bras ouverts, & l'Oweryssel le reconnut en qualité d'Avoué ou Protecteur de l'Eglise (e). Il ôta toute Jurisdiction à Zweder (f), qui, suivi de quelques Chanoines, ses partisans, se resugia à Dordrecht, où il transporta son siege (g).

L'alliance que Rodolphe avoit contractée avec la Prin-Treve avec cesse, lui artira la haine du Duc de Bourgogne. Ce Prince étoit alors occupé devant Amersfoort, dont il faisoit le siege, & l'année suivante la Duchesse s'étant réconciliée avec lui,

on conclut une treve avec le Prélat, qui fut renouvellée plus d'une fois dans la fuite (h); & ce ne fut qu'en 1430

que la paix fut conclue.

Rétablissement du commerce.

Philippe.

Les défordres que le Schisme causoit dans différens endroits, n'empêcherent pas les Hollandois de relever leur commerce, qui languissoit depuis la guerre des Cabeliaux & des Hoekins. Ils craignoient que les Anglois ne se vengeassent des torts que les Armateurs de Zeelande leur avoient faits. En effet leurs ports étoient fermés; mais aussitôt que la réconciliation fut signée, Philippe obtint de Henri VI des Lettres en date du 1 Juillet, 1428 (i), qui rétablissoient

(a) Zweder. Orig. de Culenb. pag. 630. (b) Manifest. ubi supra. pag. 640. 641. (c) Monstrelet. Vol. II. fol. 34. vers.

(d) Chron. Traject. pag. 433. 440. Zweder de Culenb. ubi supra. (e) Liter. apud Matth. Anal. Tom. V. pag. 436. 440. 446.

(f) Act. Ultraj. nbi supra. pag. 449.

(g) Balen Descript. de Dordr. pag. 774. Beverwyck Descript. de Dordr. pag. 31+. Liter. apud Matth. Anal. Tom. V. pag. 491. 494. 496.

(h) Memorial. de Rose. fol. 21. vers. 39.41. vers. 45. Conf. Velius. Descript.

de Hoorn. pag. 51. & Veldenaar. pag. 131.
(i) Ad. Publ. Angl. Tom. IV. Part. V. pag. 139.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 451 les Hollandois dans les droits qu'ils possédoient avant les Jaquelines. troubles.

1428.

LI.

1429.

Au milieu de ces attentions politiques & des soins de la guerre, le Duc de Bourgogne pensoit toujours à son aggran- Philippe s'emdissement particulier. Il avoit acheté le Comté de Namur de Namur, de Theodoric, & ce Prince étant mort en 1429, il partit à l'instant de Bruxelles, & se mit en possession de cet Etat (a). Les Liegeois redemandoient quelques Villages qu'ils prétendoient que Theodoric avoient usurpés sur le Domaine de leur Ville. Le Duc leur répondit qu'il avoit acheté le Comté tel qu'il étoit au moment qu'il avoit traité (b). Les Liegeois profiterent d'un voyage qu'il fit en France, pour faire une course sur ses terres. Philippe chargea Crouy de prendre sa revanche, & ce Général ravagea si bien leur pays que la Ville fut trop heureuse d'obtenir la paix en renonçant à ses pré-

tentions (b).

La mort du Duc de Brabant, frere & héritier de Jean, mari de Jaqueline, ouvrit au Duc de Bourgogne une fuccession plus opulente. Ce Prince s'étoit fait adorer des Bra- sur la succesbançons par son affabilité & sa clémence; sa charité lui acquit le surnom de Pere des Pauvres, & son amour pour les Belles-Lettres s'étoit signalé par la fondation de l'Université de Louvain, où il avoit rassemblé les plus célebres Prosesseurs dans chaque science (d). Philippe étoit avec les Anglois au fiege de Compiegne, lorsqu'il reçut la nouvelle de sa morr. Il remit le commandement de ses troupes au Duc de Luxembourg, & partit sur le champ pour Louvain. Sa présence étoit d'autant plus nécessaire que Marguerite, Comtesse Douairiere de Hollande, lui disputoit cette succession devant les Etats, & prétendoit l'exclure, comme héritiere plus proche du fang. Cette Princesse étoit sœur de Jean le Hardi, Duc de Bourgogne, Cousine germaine de Jean, Duc de Brabant, & la coutume du pays prononçoir en sa fayeur.

1430. Contestation fion de Bra-

<sup>(</sup>a Monstrelet. Vol. II. fol. 41.

<sup>(</sup>b) Vossii Annal. Holl. Lib. XX. pag. 600.

<sup>(</sup>c) Barland. Hift. Comit, in Phil. Burgund. Meyer. Ann. Flandr. ad ann. #430a

JAQUELINE.

1430.

Le Duc prétendoit que les Duchés de Limbourg & de Brabant étant échus du chef de Marguerite, sa bisayeule, au Duc Philippe son grand-pere, alors Comte de Charolois, il les avoit cédés à la sollicitation du Roi de France à Antoine, son frere; mais à condition que les mâles manquant dans sa branche, ils seroient reversibles à la branche aînée.

Marguerite répondoit que l'Acte étoit nul faute d'homologation, & conséquemment qu'on ne pouvoit excipet de ses clauses. Philippe répliquoit que si un défaut de formalité rendoit caduques les réferves comprises dans la cession, on ne pouvoit par la même raison lui opposer la cession elle-même; qu'en anéantissant ce qui lui étoit favorable, on faisoit également disparoître ce qui lui portoit préjudice; qu'en détruifant le titre, en vertu duquel Antoine & ses fils avoient possédé le Brabant & le Limbourg, il étoit évident qu'ils n'avoient joui de ces pays que par la tolérance de son frere. dans la personne duquel la propriété résidoit par le droit de primogéniture; que de quelque côté qu'on envisageat cette affaire, soit à titre de succession du chef de sa Bisayeule, soit à titre de réversion en vertu de la clause apposée à la cession, Marguerite ne pouvoit y rien prétendre; & que dans l'un & l'autre cas la fuccession appartenoit incontestablement au descendant en ligne directe de l'Aîné (a).

Philippe inauguré Duc de Brabant.

Les Etats déciderent en faveur du Duc de Bourgogne, qui



Philippe, Duc de Bourgog. & Comte de Hollande, prétendant à la fuccession.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 453 fut inauguré d'un consentement unanime. Jean de Luxembourg, fils du Comte de Conversan & d'Agnès de Bourgogne, sœur des derniers Ducs de Brabant, hérita du Comté de Saint Pol (a).

Cette affaire ainsi terminée, Philippe s'appliqua à changer en une paix solide la treve saite avec les Trajectins. Le Traité Trajectine. fut signé cette année même (b). L'Evêque s'obligeoit » de venir à la tête du Magistrat une demie lieue au-devant du

» Duc lui demander pardon à genou; le Clergé devoit le » recevoir aux portes avec la croix, les cierges & les ban-» nieres, & le Magistrat consentoit qu'en signe de victoire

» l'étendart de Bourgogne fut arboré pendant trois jours sur " les touts d'Utrecht, d'Amersfoort & de Rhenen". Mais cesconditions ne furent pas exécutées. Les Villes de Hollande qui craignoient l'autorité que le Duc vouloit s'arroger sur elles, demanderent, avant de ratifier l'accord, qu'on reglât les dédommagemens des pertes qu'elles avoient souffertes

pendant la treve, & ce traité ne sut pas scellé (c).

Cependant Martin V étant mort, Rodolphe sollicita si vivement Eugene IV, fon successeur, qu'il obtint sa confirmation (d). Zweder appella de la Bulle au Concile de Basse, où il se rendit pour appuyer son droit; mais il mourut à la poursuite de ce procès, en 1433 (e), ou 1434 (f). Le petit nombre de Chanoines qui l'avoit suivi, nomma Walraven de Mœurs, que Felix V confirma après la déposition d'Eugene. Ce Prélat siegea quelque tems à Dordrecht (g); mais il n'eut aucune

(a) Vossii Annal. Holl. Lib. XX. pag. 604. Petit Chron. de Holl. Tom. I. Liv.

III. pag. 380.
(b) Pacis. Pacis. apud Matth. ad Rer. Amersfort. Script. pag. 383. C. Burman. Annal. Ultraject. pag. 401.

(c) Memorial de Rose, pag. 70. vers. Conf. l'Hist. de la Patr. ubi supra. pag.

(d) Chron. Traject. pag. 453-455.
(e) Zweder. Origin. Culenburg. pag. 648.

<sup>(</sup>f) Chron. Traject. pag. 457. (g) C. Burman. Annal. Ultraj. Part, I. pag. 456. Chron. Traject. pag. 457-461. Balen. Descript. de Dordr. pag. 774. Beverwyk Descript. de Dordr. pag.

JAQUELINE.

I 43 I. LII. Trifte fituation de Jaqueline,

autorité dans le Diocese, & mourut à Arnhem en 1456 (a). Jaqueline supportoit avec constance la perte de son autorité; mais elle ne pouvoit s'accoûtumer à la lésine avec laquelle le Duc régloit sa dépense. Elle demeuroit le plus souvent à Goes, ville du Sudbeveland, & quelquesois à la Haye, où fa solitude la faisoit réslechir sur les malheurs de ses trois mariages. Le Dauphin dans un âge trop foible pour remplir ses devoirs, n'avoit été que quelques mois avec elle; le Duc de Brabant en avoit agi en ennemi plutôt qu'en Epoux 🖡 & le Duc de Glocester l'avoit abandonnée pour une autre, après lui avoir donné une légere idée d'une situation plus heureuse. Elle étoit cependant encore plus sensible à l'épuisement de ses finances, & ce sut son indigence qui sit triompher le foible de son cœur. Elle dissipoit ses ennuis par des jeux équestres, où ses graces & son adresse paroissoient avec éclat. Un jour qu'elle avoit remporté le prix de l'arbalêtte, les Villageois la proclamerent leur Reine, & nous trouvons qu'elle goûta un plaisir singulier aux petits présens qu'ils lui apporterent (b); mais ces joyes simples & passageres nétoient qu'un foible adoucissement à ses ennuis secrets, & la puissance de Philippe qui s'augmentoit tous les jours, aggravoit ses peines. Ses amis l'abandonnoient pour faire leur cour à celui qu'elle regardoit comme son Oppresseur. Quoiqu'elle portât seule le titre de Comtesse, le Duc jouissoit de l'autorité. Les graces, les faveurs, les emplois étoient dans ses mains; & les Courtisans toujours plus serviles que ceux qui sont plus éloignés du Prince, tournoient de son côté. Aussi Philippe, afin de lui ôter les moyens de se conserver des amis, fournissoit à peine pour l'entretien de sa Maison, & la mettoit dans la dure nécessité d'emprunter lorsqu'il survenoit quelque dépense extraordinaire. Les Seigneurs Hoekins se lassoient de la secourir, & personne ne vouloit avancer ce qu'il n'espéroit pas de voir revenir.

(b) Reigersb, Chron Part. II. pag. 200.

<sup>(</sup>a) Arn. de Bevergerne. Chron. Monaster. apud Matth. Anal. Vet. Evi. Tom. V.

DES PROVINCES UNIES. Liv. VIII. 455

Telle étoit sa situation, lorsque la Comtesse sa mere lui envoya un cheval d'une rare beauté. Comme elle étoit dans amour pour l'impuissance de récompenser celui qui le lui avoit amené, Borselenelle s'adressa à Montsoort & le pria de remédier à la disette de son épargne. Ce Seigneur s'excusa sur les dépenses qu'il avoit faites pour soutenir son parti. Tous les Chess des Hoekins parlerent sur le même ton. Elle étoit réduite à déplorer son fort, lorsqu'un de ses domestiques, appellé Bias ou Gobelin, la trouvant en larmes, lui demanda permission de lui dire sa pensée. La Princesse y consentit. Il lui conseilla de s'adresser à François de Borselen, Stadhouder, dont il lui vanta les richesses & la générosité. Ce Seigneur possédoit de belles terres dans la Zeelande, & les avoit beaucoup augmentées, en forçant, par des digues, la mer à lui rendre de grands terreins qu'elle avoit engloutis (a). Le nom seul sit frémir la Duchesse, qui le connoissoit pour un des Chess des Cabeliaux, & fa fierté lui faisoit envisager comme une bassesse la demande d'un service faite à un ennemi. Elle céda cependant aux instances de Gobelin, & lui permit d'écrire à Borselen qu'elle vouloit lui parler. Le Stadhouder partit aussitôt, & se rendit auprès d'elle. Jaqueline n'osoit s'ouvrir sur le motif qui l'avoit engagé à l'appeller. Borselen qui la voyoit embarrassée dans ses discours, ne sçavoit que s'imaginer. Il résolut de s'éclaireir, & s'adressa à celui qui lui avoit écrit. Celui-ci, animé d'un véritable zéle, expliqua l'énigme sans balancer; & dès le premier mot Borselen, lui donnant ses cless, » Allez, dit-il, prenez dans » mes coffres ce que vous jugerez nécessaire, & dires à b la Duchesse que je rends grace à la fortune de m'avoir mis » en situation de l'obliger.

Un service, accompagné de manieres si nobles, ne pou- Elle l'épouse voit manquer de faire impression sur un cœur généreux, & en cachette. les soins que Borselen prit de cultiver ce premier sentiment, ne tarderent pas à porter leurs fruits. Ce Seigneur étoit agréable & bien fait, sa conversation étoit amusante, & la Du-

<sup>(</sup>a) Reigerib. Chron. Part. II. pag. 2014

JAQUELINE.

14320

chesse le faisoit souvent manger à satable. Les besoins qui renaissoient, la forçoient de multiplier les emprunts, & la reconnoissance faisoit des progrès d'autant plus rapides, que son cœur étoit combattu par la désense de se remarier sans le consentement du Duc, de sa Mere & des Etats. Elle étoit convaincue que Philippe ne permettroit jamais qu'elle épousât le Stadhouder, & la mésalliance donnoit un beau prétexte à son refus. Les obstacles insurmontables qu'elle envisageoit, irriterent sa passion; elle se persuada qu'elle pourroit cacher son mariage, & résolut de passer sur ses engagemens. Un jour qu'elle étoit seule avec son Amant, » Borselen, » lui dit-elle, je vous ai tant d'obligations que je ne peux » m'acquitter qu'en vous offrant ma main, non comme une • faveur, mais comme une récompense due aux services que » vous m'avez rendus. Si vous en êtes satisfait, je suis prête à " yous épouser ». Les transports dont Borselen accompagna ses remercimens, montrerent à la Princesse la sensibilité de son cœur. Elle sit appeller sur le champ son Aumônier, & mit le sceau à sa reconnoissance en présence de deux domestiques, sur la sidélité desquels elle comptoit (a).

1433.

Borfelen emprisonné.

Un secret entre trois personnes cesse bientôt de l'être. Les Partisans de Philippe étoient autant d'espions; ils ne tarderent pas à s'appercevoir des samiliarités de la Duchesse avec Borselen. Philippe insormé du mystere, sit enlever le Stadhouder, & le renserma dans le Château de Rupelmonde (b).

Et condamné à mort.

Quoique intérieurement ravi du prétexte que la foiblesse de Jaqueline lui donnoit pour la dépouiller entiérement, il seignoit d'être sort irrité, & faisoit répandre dans le peuple que la séduction de sa Souveraine étoit un crime capital pour un sujet (c). Son dessein étoit d'engager Jaqueline à racheter la tête du prisonnier par la cession de ses droits. Pour la presser, il signa l'ordre de saire mourir Borselen, & l'envoya au Gouverneur du Château. Le Courier avoit ordre de prendre, pour le lui remettre, le moment où il seroit avec le

(b) Veldenaar. pag. 131. (c) Idem. ibid.

Stadhouder

<sup>(</sup>a) Monstrelet. Vol. II. fol. 87. Meyer. Annal. Flandr. ad ann. 1433.

1433.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 457 Stadhouder. Le Gouverneur changea de visage à l'ouverture du paquet; Borselen soupçonna ce qui en étoit, & le pressa si vivement de lui dire la raison de l'altération que lui causoit la lecture de la lettre, que celui-ci pour réponse la jetta sur la table. Le prisonnier l'ayant lue d'un air serein, lui représenta que ses ennemis avoient surpris cet ordre de la bonté du Duc; qu'il étoit sûr qu'il se repentoit de l'avoir signé; qu'en pareille occasion un bon serviteur devoit approfondir les véritables sentimens de son maître, sans se presser d'obéir; qu'il pouvoit facilement en venir à bout, en se rendant auprès du Duc, & feignant d'avoir exécuté sa commission; que si ce Prince marquoir quelque repentir de sa sévérité, il sauveroit la vie d'un innocent & gagneroit la bienveillance de son maître; que si le Duc persistoit dans sa rigueur, il seroit le maître de revenir & de faire exécuter un Arrêt dont personne n'auroit sçu la surséance : que pendant ce voyage il pouvoit le sequestrer dans un lieu où personne ne sçauroit s'il existe. Le Gouverneur, dont Borselen avoit gagné l'amitié, approuva l'expédient. Il se rendit auprès de Philippe, qui ne put dissimuler le chagrin que lui causoit l'exactitude avec laquelle son ordre étoit exécuté. L'Officier pénétrant ce qui se passoit dans le cœur de son maître, se jette à ses pieds, lui avoue que le coupable vivoit encore, & qu'avant de frapper un coup si cruel, il avoit cru devoir s'informer par lui-même des véritables sentimens de son Prince. La sérénité qui se répandit sur le visage de Philippe acheva de le rassurer. Le Duc loua sa prudence, & le renvoya avec ordre de garder exactement son prisonnier, sans attenter à sa vie.

Cependant la Duchesse faisoit des efforts impuissans pour Tentative de se mettre en état d'enlever son Epoux. Elle avoit armé quel- Jaqueline ques bâtimens, avec lesquels elle étoit résolue de l'enlever. Philippe, informé de ses desseins, se rendit en personne à Rupelmonde avec une bonne troupe de foldats déterminés. Jaqueline à son arrivée ayant appris qu'il étoit dans le Château, & désespérant de réussir dans ses projets, sui sit demander la permission de voir Borselen, pour s'assurer par ses propres

Tome III. Mmm

JAQUELINE.

1433.

Elle le rachete par la cession de sa Souveraineté.

yeux s'il vivoit encore. Philippe sit amener le prisonnier sur une terrasse qui bordoit l'Escaut; Jaqueline transportée à sa vue, sauta à terre, sans réslechir qu'en se livrant entre les mains du Duc, elle le rendoit maître des conditions qu'il voudroit imposer à la liberté d'un Epoux qu'elle chérissoit si tendrement (a).

Le Traité de 1428 portoit expressément, que si Jaqueline venoit à se remarier sans le consentement de sa Mere, du Duc & des Etats, ses sujets seroient déliés du serment de fidélité, sans qu'il sût besoin d'aucune formalité. Le Duc exigea, en vertu de cet article, une rénonciation précise & sans reserve à tous ses droits, & la cession pleine & entiere de la proprieté du Hainaut, de la Hollande, de la Zeelande & de la Frise, sous promesse de lui rendre Borselen, d'approuver son mariage, & de lui donner des revenus sustisans pour son entretien. La perte de la Souveraineté parut un prix léger à son cœur; elle consentità tout ce qu'on voulut, & le Comte de Mœurs, Médiateur du Traité, n'eut aucune peine à négocier. L'Acte signé fut ratifié par les Etats des quatre Provinces, & le Duc donna à la Princesse les Seigneuries de Voorne, le Sudbeveland, l'Isse de Thoolen, avec les péages de Hollande & de Zeelande pour en jouir pendant sa vie, à condition que si Philippe venoit à décéder avant la Duchesse, elle rentreroit de plein droit dans les Etats présentement cévelles dignités. dés (b). Philippe donna à Borselen le Comté d'Oostervant, afin de le décorer d'un rang qui le rapprochat de sa Souveraine (c), & le créa Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or (d), qu'il avoit institué à Bruges au commencement de l'année 1430, à l'occasion de son troisiéme mariage avec Isabelle de Portugal (e); mais il lui ôta le Stadhouderat dont il étoit revêtu. Il se sit ensuite inaugurer dans toutes les

Philippe inauguré Comte.

Borfelen re-

(a) Vossii Annal. Holl. Lib. XX. pag. 613. Divzi Rer. Brabant. Lib. XVIII. Goudhoev. pag. 492.

(b) Monferelet. Vol. II. pag. 86. verf. (c) Veldenaur. pag. 131. (d) Reigersb. Chron. Part. II. pag. 202.

(2) Meyer. adann. 1429. Monftrelet Vol. II. fol. 56. verf.

DES PROVINCES-UNIES. Liv. VIII. 459

Villes, & reçut un nouveau serment en qualité de Comte, nomma Stadhouder Hugues de Lannoi, & repartit pour la Flandre.

Jaqueline se consola de la perte de ses Etats par la libre pos-Donations saisession qu'elle acquit de son Amant. Elle sit réhabiliter son tes par Jaquemariage à Saint Martensdyk, dans l'Isle de Thoolen (a), & len. donna pour-lors à Borfelen les Seigneuries d'Est & d'Ouest-Voorne, avec les villes de la Brille & de Goerede (b). Philippe consirma ces dispositions par ses Lettres du 7 Juillet; 1435 (c). Les termes, dans lesquels l'Acte de donation est exprimé, decouvrent pleinement la situation du cœur de cette Princesse, & l'on y voit la source de tous les égaremens, dont l'enchaînement la conduisit à sa perte. Elle nomme Borselen son cher & bien-aimé Compagnon, & lui donne la proprieté de ces biens, à cause du singulier amour, de la véritable inclination  $oldsymbol{arepsilon}$  pleine affection qu'elle lui porte , comme à son cher  $oldsymbol{arepsilon}$  bienaimé Compagnon & legitime Epoux, &c.

Jaqueline se vit alors réduite à la vie particuliere, & pour son humilias conserver quelque ombre d'autorité dans le lieu de sa rési- tion. dence, elle obtint la charge de Grand-Maître des Forêts de Hollande, dont les gages étoient de soixante-dix Nobles par an (d): étrange abbaissement pour une Souveraine, de tirer fon lustre d'une charge subalterne, que ses premiers sujets au-

roient dédaignée.

Borfelen posséda plusieurs années la Seigneurie de Voorne (e), & vecut jusqu'en 1470 (f). Cependant Philippe, quelques années avant sa mort, conféra cette Seigneurie au Comte d'Estampes, qui la céda en 1466 à Charles, fils de Philippe (g), sans qu'on puisse découvrir le droit qui l'autorisoit à disposer de nouveau de ces biens, après en avoir confirmé la proprieté à ce Seigneur.

(a) Reigersb. ubi supra. (b) Lettre du 1 Aout, 1434, dans les Privil, de la Brille & de Voorne. pag. 65.
(c) Privileg, de la Brille & de Voorne. ibid.

(d) Memorial de Rose, fol. 159. Merula Deserts, pag. 2. (e) Privileg. de la Brille & de Voorne. pag. 67. 69. 71. 72.

(f) Scriverii Bat. Antiqu. pag. 195.

(g) Preuves fur Commines. Tom. IV. pag. 119.

Mmmij

460 HIST, GEN. DES PROV. UNIES. Liv. VIII.

JAQUELINE.

1433. fur le pays de Voorne.

Mort de Ja-

queline.

Le Duc Albert avoit donné ces Domaines à Jean, son sils, élu Evêque de Liege. Celui-ci les avoit hypotequés au Douai-Particularités re d'Elisabeth de Luxembourg, sa semme. Philippe à la vérité ne permit pas à la Veuve d'en-prendre possession, quoiqu'il eût reconnu ses droits lors de son inauguration à la Brille en 1426 (a). Elisabeth avoit quelques partisans, par le secours desquels elle s'efforça d'entrer dans ses Domaines (b). Jaqueline & Philippe avoient des prétentions sur la succession de Jean; vraisemblablement Philippe s'en empara de force. Ce fut à ce titre qu'il en disposa en faveur de Jaqueline & de Borfelen, & quoique Elisabeth sût encore vivante, Jaqueline les donna à fon mari; ce qui occasionna dans la suite un procès qui fut jugé au défavantage d'Elisabeth (c). Mais on ne peut deviner à quel titre il donna ces mêmes Domaines. au Comte d'Estampes.

> Jaqueline passa le reste de sa vie au Château de Teilingen, & l'Histoire n'en fait plus mention. Elle soulageoit les ennuis de sa solitude en fabriquant des vases de terre, dont on a trouvé une grande quantité dans les étangs voisins de ce Château. Les Curieux les conservent soigneusement sons le nom de Cruches de la Dame Jaqueline. Elle mourut d'ennui, ou de consomption, le 8 Octobre, 1436, âgée de 36 ans (d). Son corps fut porté dans le tombeau d'Albert à la Chapelle des Comtes

de la Haye.

(a) Privil. de la Brille. pag. 62.

(b) Idem. pay. 63.
(c) VI. Mémorial de Rose, quoté C. 2. fol. 12. v. 13. 74. 15. v. 38. v. 39. 56. 576.
(d) Nevrologium Ecclesia S. Maria de Breda, apud C. P. Hoynek de Papendrecht. Anal. Belg. Tom. III. Part. I. pag. 405. Meyer. Annal. Flandr. ad ons. 1436. Veldenaar. pag. 132. Magn. Chron. Belg. pag. 375.

Fin du troisiéme Tome.



## TABLE

## DES MATIERES

DU

## TROISIEME TOME.

A.

A BBAYE d'Egmond, (origine de l') page 16. Sépulfure des Comtes de Hollande. ibid. Est brûlée par les Frisons. p. 10. Elle est relevée par Theodoric II, & donnée aux Benedictins. ibid. Donation d'Arnoud, Comte de Hollande, à cette Abbaye, p. 28. Abus corrigé par Florent II. p. 72. Particularités sur cette Abbaye. p. 84. Contestations entre l'Abbé & le Seigneur, jugées par Guillaume VI. p. 383.

A D A, fille du Roi d'Ecosse, épouse Florent III, Comte de Hollande, p. 119. Source de ses malheurs. ibid. Son mariage disproportionné avec le Comte de Loss. ibid. Elle est déclarée déchue de la Couronne. p. 121. Elle ser ésugie à Leide. ibid. Elle y est assispée. ibid. Et livrée à Guillaume son oncle. p. 122. Elle est transportée en Angleterre. ibid. Et détenue. p. 123. Cause de sa détention. p. 130. Elle revient en Hollande. p. 131. Sa mort. ibid.

ADELATDE femme de Theodoric VI, marchecontre Guillaume fon beau-frere. p. 111. Le défait. ibid. Elle marie Ada fa fille avec le Comte de Loss. p. 119. Ses intrigues pour faire ce mariage. pp. 119. & 120. Elle se sauve à Haarlem. ibid.

ADELAIDE Tante de Florent V, prend le nom de Tutrice de Hollande, p. 189. On lui affocie le Duc de Brabant. ibid. Elle fait donner la Zeelande à son fils. p. 191. Son autorité. ibid. Elle est disgraciée. p. 195.

ADELAIDE DE POELGEEST, Maîtresse d'Albert, Comte de Hollande, est assassinée dans le Palais du Comte. p. 353.

ADELBOLD, Evêque d'Utrecht, p. 31. Son caractere, & ses démêlés avec les Hollandois. ibid. Il est désait dans une bataille. p. 32. Il fait une ligue avec les Evêques de Cologne & de Liege contre Theodoric. p. 33. Il perd une bataille, & est fait prisonnier. p. 35. Il fait la paix avec Theodoric.

p. 36. Il fait construire une Eglise à Utrecht. p. 37. Sa mort. ibid.

AIX-LA-CHAPELLE est assiegé par le Comte de Hollande. p. 164.

Et est pris. p. 165.

ALBERT Empereur, mande aux Villes de Hollande son arrivée en leur pays. p. 253. Il descend à Nimegue, & cite le Comte de Hollande, ibid. Il est repoussé. ibid. Il fait un Traité avec le Comte, ibid. Et retourne en Alle-

magne. p. 254.

ALBERT Duc de Baviere, est reconnu successeur de Guillaume fon frere. p. 328. Il est reconnu Ruwaard ou Protecteur de la Hollande. p. 335. Il est unanimement reçu. p. 336. Il change les Magistrats. ibid. Il assiege les Cabe-liaux dans Delst, & punit les révoltés. p. 337. Il est ajourné en bataille rangée par le Duc de Gueldre. p. 339. Il fait la paix avec lui. ibid. Il cherche à se faire inaugurer, ibid. Il fait exclure l'Angleterre de la fuccession à la Hollande, par les Etats. ibid. Il fait un voyage en Angleterre, & revient, ibid. Il obtient des Lettres-Patentes de l'Empereur. p. 340. Il met le siege devant Gildenburg. p. 342. Il s'empare de deux autres Villes. ibid. Il accorde la paix aux Trajectins. ibid. Contestations entre lui & le Duc de Brabant. p. 343. Il fait la paix, ibid. Il se rend Médiateur entre le Comte de Flandre & les Villes révoltées. p. 346. Il lui livre un des Chefs des rebelles, & marche à son secours. ibid. Il s'entreméle de l'accommodement p. 349. Il maintient son gendre dans la posfession de la Gueldre. p. 350. I resuse d'entrer dans une ligue con tre la France. p. 351.

ALBERT vingt-uniéme Comte de Hollande (le même que le précédent ) est reconnu unanimement. p. 352. Sa Maîtresse est afsassinée dans son Palais. p. 352. Il poursuit ses meurtriers. p. 354. Il rappelle à la Cour Jean son second fils, élu Evêque de Liege. ibid. Il marche contre les assassins de sa Maîtresse. p. 355. Il prend le Château d'Altena. ibid. Il fait raser tous les Châteaux des Hoekins. ibid. Il exile le Comte d'Ooftervant. ibid. Il le rappelle & les Hoekins. p. 356. Il fait de grands préparatifs contre la Frise. p. 357, Il reçoit de puissans secours p, 358. Il bat les Frisons, & ravage leur pays pendant cinq femaines. p. 361. Il reçoit en grace ceux de Delft, p. 362. Il ost reconnu Seigneur de Frise. ibid. Il assemble de nouveau une armée pour réduire les Fritons révoltés. p. 363. Il les bat. ibid, Il envoye Brederode contre les Frisons révoltés de nouveau. p. 365. Mauvais état de ses Finances, ibid. Il en demande compte à Jean d'Arkel, qui lui déclare la guerre. p. 366, Il le cite devant son Conseil. p. 367. Il le bannit, & confique ses biens, ibid. Ligue d'Arkel contre lui. p. 369. Il tait la paix avec lui. p. 370. Conditions de cette paix. ibid. Sa mort. ibid. Son caractere. ibid. Sa femme & ses enfans, ibid, Son intolvabilité. p. 371. Sa femme renonce à sa succession. ibid. Cérémonie de cette rénonciation, ibid.

ALEMAAR réduit en cendres par les Westfrisons. p. 79.

ALOUD Grand Baillif de la Sudhollande à la place de Renesse. p. 242. Il se présente pour siéger, & est refusé. ibid. Il demande un duel pour décider ses prétentions. p. 243. Il s'empare de Kraayeftein. p. 244. Il y est massacré. p.

AMSTEL (Egbert d') est vexé par l'Evêque d'Utrecht. p. 104. Il fait un Traité avec lui. ibid.

AMSTEL (Gifelbert Seigneur d') se met à la tête des Kennemers. p. 192. Il investit Utrecht. ibid. Il change le Magistrat & en chasse l'Evêque. p. 193. Il se retire & renvoye les Kennemers. ibid. Il fait de nouveau la guerre aux Trajectins, & les défait. p. 202. Il est battu & pris. p. 203. Ses biens font configués. ibid. Il fe réconcilie avec le Comte de Hollande & avec l'Evêque d'Utrecht. p. 204. Il conspire contre Florent, & se sauve en pays étranger. p. 218. Il revient en Hollande, & en est chasse, p. 237.

AMSTERDAM (la Seigneurie d') donnée par Florent V à Jean Perlyn. p. 204. La Ville est réunie à perpétuité au Comté de

Hollande. p. 322.

ANDRÉ Evêque d'Utrecht est forcé par Florent d'abandonner la Ville. p. 80. Il y est rétabli par l'Empereur. ibid. Sa mort. p. 81.

Ansfrid ou Ausfrid Evêgue d'Utrecht descendant de Charlemagne. p. 30. Fonde l'Abbaye d'Heylingenberg. p. 31. Sa réputation de sainteté, ibid.

ARKEL (Jean d') est nommé

à l'Evêché d'Utrecht par Clement VI, p. 315. Il rétablit ses finances. ibid. Il se retire à Grenoble. ibid. Il revient dans le Hainaut. p. 316. Il dégage l'Owerissel. p. 323. Il fait acquisition de quelques Châteaux, & retourne en France. ibid. Il revient à Utrecht, & envahit la Hollande. p. 324. Il renouvelle la treve. ibid. Il abandonne son Diocèse. ibid. Et part pour Rome. p. 325. Il en revient. p. 331. Il est battu par Guillaume V. p. 332. Il ravage la Hollande. ibid. Il demande la paix. ibid. Il est reconnu Métropolitain de la Hollande, la Zeelande & la Frise.

p. 333. Sa translation à l'Evêché de Liege. p. 340. ARKEL (Jean d') Stadhouder & Receveur général de la Hollande, déclare la guerre au Comte. p. 366. Il refuse de comparoitre au Conseil. p. 367. Il est banni & ses biens confisqués. ibid. Il investit Oudewater, & leve le siege. ibid. Il s'empare & détruit quelques Châteaux. ibid. Il entre dans le Kenpenerwaard, ibid, Il réduit Nieuwport en cendres. ibid. Ligue contre lui. p. 368. Il en fait une contre Albert, Comte de Hollande. p. 369. Il est contraint de se renfermer dans son Château, & y est assiegé. ibid. Il fait la paix. p. 370. Guillaume Comte de Hollande, recommence la guerre contre lui. p. 376. Défunion entre lui & son fils. p. 377. Il se réconcilie avec lui. p. 378. Leurs sujets se révoltent. ibid. Il perd Gorinchem, ibid. Et le reprend. ibid. Il en assiege le Château. ibid. Il transporte les Seigneuries d'Arkel & deGorinchem au Duché de Gueldre. *ibid*. Il se retire dans le Brabant. p. 385. Il est arrêté & rensermé dans une prison. p. 386. Il est relâché. p.

391. Sa mort. ibid.

ARKEL (Guillaume d') fils de Jean d'Arkel, Stadhouder, fait une treve avec Guillaume VI, Comte de Hollande, à l'insqu de son pere. p. 375. Cause de la défunion entre le pere & le fils, ibid. Il se réconcilie avec son pere. ibid. p. 376. Suite de cette réconciliation. ibid. Il céde au Comte de Hollande le pays d'Arkel. p. 385. Conditions de ce Traité, ibid. Il se ligue avec Jean, Evêque de Liege. p. 400. Sa mort. p. 401.

ARKEL (Otton d') un des Chefs des Cabeliaux, fa puiffance, fon caractere. p. 337. Jugement severe qu'il rendit p. 338.

ARLINDE sœur de Theodoric II, Abbesse des Religieuses d'Egmond, transsérées à Bennebroek. p. 20. Extinction de cette Communauté. ibid.

ARNOUD BEILING est condamné à être enterré vis. p. 432. Résolution extraordinaire de ce Gentilhomme, ibid.

ARNOUD de HOORNE. Voyez Hoorne.

ARNOUD, troisième Comte de Hollande, son caractere. p. 24. Il succède à son pere de plein droit. p. 26. Il se réputoit Membre & Vassal de l'Empire. ibid. Il se rend à la Diete de Magdebourg. ibid. Il est rappellé par les troubles de la Westfrise. ibid. Il est attaqué par les Frisons réunis aux West-

frisons, & périt. p. 27. Ses donations à l'Abbaye d'Egmond. p. 28. Sa semme. ibid. Ses enfans. ibid.

par la mort de Baudouin VI, son pere. p. 54. Sa mort. p. 57.

ARSBERG (Henri d') Grand Maître de l'Ordre Teutonique, ramene les Chevaliers de cet Ordre en Allemagne, p. 314. Il eft

déposé. ibid.

ARTAVELLE (Philippe) Braffeur de biere, se met à la tête des Flamands révoltés. p. 346. Il est investi dans Gand par le Comte. ibid. Il met son armée en suite. p. 347. Il marche à la tête des Bourgeois de Gand au-devant de l'armée Françoise. ibid, Il est pris & pendu. ibid,

AVESNES (Bochart d') voyez

BOCHART.

AVESNES (Jean d') fils de Bochart d'Avesnes & de Marguerite de Flandre, épouse la sœur du Comte de Hollande. p. 169. Il est installé Comte de Hainaut. p. 171. Il en est dépouillé par sa mere. ibid. Il appelle Guillaume à fon fecours. p. 172. Il est remis en possession du Hainaut, ibid. Il est reconnu Régent de Hollande. p. 231. Il envoye une Ambassade en Angleterre. p. 232. Il marche au secours de Medenblik, après avoir appaisé les troubles de Zeelande. p. 233. Il fait lever le siege de Middelbourg. p. 234. Et celui de Medenblik. ibid. Il renonce à la Régence. p. 236. Et part pour le Hainaut. p. 237. Il revient à la Haye, & reprend la Régence. p. 246. Son autorité absolue, ibid.

DES MATIERES.

Il conclut une Ligue contre les Affassins de Florent. p. 247. Il est soupçonné d'avoir abrégé les jours de son pupile. p. 248. Sa liaison avec la France. p. 250. Il est proclamé Comte de Hollande. ibid. Voyez JEAN II.

AUTRICHE (Rodolpho, tige de la Maison d'). p. 178.

B

BALDERIC, fils du Comte de Cleves, Evêque d'Utrecht, & Précepteur d'Otton I, Empereur, obtient de lui de grands privileges pour fa ville & pour son Eglise. p. 21. Sa mort. p. 22.

BATAVES (ancien Gouvernement des) p. 5. Ils forment une espece de République. p. 6. Leur alliance avec Rome leur attire la haine des autres Germains. ibid. Ils se liguent avec les Frisons & les Saxons. ibid. Ils se donnent un Chef. ibid. Ils reconnoissent la suzeraineté des Rois de France. ibid. Leur liberté en soustre. ibid. Leurs pays sont partagés entre différens Comtesses. 7. Puis réunis en un seul érige en Souveraineté, ibid.

BAUDOUIN IV, Comte de Flandre, obtient de l'Empereur Henri II, la ville de Valenciennes & l'Isse de Walcheren. p. 41.

BAUDOUIN V, Comte de Flandre, chasse les Hollandois de la Zeelande. p. 42. Il en est chassé par Florent, & se résugie en France. p. 47. Il recouvre ses Etats. ibid. Il devient Vassal de l'Empire. p. 53. Il donne à son fils Tome III.

Robert le Comté d'Alost. p. 54. Sa mort. ibid.

BAUDOUIN VI, Comte de Flandre, succéde à son pere. p. 54. Il prend les armes contre son frere, & est tué dans la bataille. ibid.

BAUDOUIN, fils du précédent, hérite du Hainaut. p. 54. Il est forcé par Robert Comte de Flandre, son frere, de renoncerà ses prétentions sur la Flandre. p. 58.

BAUDOUIN frere de Florent III, est élu Evêque d'Utrecht. p. 105. Il cite ses vassaux. p. 106. Il confisque la Veluwe. ibid. 11 en chasse le Comte de Gueldre. ibid. Il termine les distérends entre Theodoric & Guillaume ses neveux. p. 112. Il assege Coeverden. p. 113. Il s'en rend maître, & le donne. ibid. Il ravage le pays de Drenth. ibid. Il fait la paix. ibid. La paix est rompue. ibid. Il est battu. p. 114. Sa mort. ibid.

BEATRIX de Flandre, épouse Florent V, Comte de Hollande.

P. 191.

BENOIST XIII, Pape, dépofé par le Concile de Pile. p. 427. Accorde un Bref pour annuller le mariage de Jaqueline, Comtesse de Hollande, avec Jean Due de Brabant. p. 428.

BENTHEM (le Comte de) attaque la Drenth. p. 82. Il est défait, & demeure prisonnier. ibid.

Il est assassiné. p. 83.

BERNULPHE Evêque d'Utrecht par la nomination de l'Empereur. p. 38. Il ratifie le Traité conclu par son prédécesseur avec Theodoric III, Comte de Hollande.

Nan

p. 40. Il obtient de l'Empereur la confirmation de la donation du Teisterbant. p. 42. Sa mort. p. 47.

BERTHE fille de Florent I, Comte de Hollande, épouse Philippe I, Roi de France. p. 59.

BLANKENHEIM (Frederic de) Evêque d'Utrecht, fait alliance avec les Frisons, contre Albert, Comte de Hollande. p. 359. Sa

mort. p. 447.

BOCHART D'AVESNES, Prevôt de l'Eglise de Liege, Oncle & Tuteur de Marguerite, fille de Baudouin IX, Comte de Flandre, abuse de sa pupille. p. 167. Il part pour Rome, & obtient des dispenses pour l'épouser. p. 168. Il est assassiné en revenant de Rome. ibid.

BONIFACE VIII, Pape, refuse la démission de l'Evêque d'Utrecht. p. 256. Il charge l'Evêque de Munster de l'y rétablir. ibid.

RORSELEN (Wolfert de) se met à la tête de la Noblesse de Hollande mécontente, & fait une Ligue avec la Flandre. p. 207. Il est soupçonné d'être entré dans la conspiration des Seigneurs contre Florent V. p. 221. Il prétend à la Régence de Hollande. p. 230. Il revient à Dordrecht, quoiqu'il cut été banni. p. 233. Il y fait armer des vaisseaux. ibid. Il reçoit Jean I, Comte de Hollande, à Veere. p. 235. Il s'empare de l'esprit du jeune Comte. p. 236. Il dépouille son Tuteur de son autorité. ibid. Il mene son Pupille contre les Westfrisons révoltés, & les réduit. p. 237. Il brûle le village de Voorne. p. 238. Son autorité & ses intrigues. p. 239. Il se débarrasse de Brederode & de Renesse. ibid. Il asses ex prend Ysselstein. p. 241. Ses richesses le rendent insupportable. p. 242. Il s'allie à la Maison de Voorne. ibid. Il cause des troubles dans Dordrecht. ibid. Il bloque la ville. p. 243. Sa disgrace. p. 244. Il se sauve avec le Comte de Hollande qu'il emmene. ibid. Il est arrêté. p. 245. Sa mort. ibid. Son caractere. ibid.

BORSELEN (Florent de) se reconcilie avec Florent V.p. 209.

BORSELEN (François de) se rend maître de Medenblik au nom du Duc de Brabant, mari de Jaqueline, Comtesse de Hollande. p. 405. Il est nommé Stadhouder par le Duc de Bourgogne Ruwaard. p. 448. Sagénérosité pour Jaqueline, source de l'amour qu'elle prend pour lui. p. 455. Il épouse Jaqueline. p. 456. Il est arrêté & condamné à mort. ibid. Il en reçoit la nouvelle sans altération. p. 457. Il suggere au Gouverneur qui le pardoit, un expé-dient pour lui auver la vie. ibid. Réussite de ce moyen, ibid. Il est rendu à Jaqueline. p. 458. Il est décoré de nouvelles dignités, ibid. Philippe lui ôte le Stadhouderat. ibid. Donations que lui fait Jaqueline. p. 459.

BOUVINES (Bataille de) p.

137.

BREDERODE (Maison de) descendant d'Arnoud, Comte de Hollande. p. 18.

BREDERODE (Theodoric de)

Chef de l'Ambassade pour ramener Jean I d'Angleterre, arme une flotte. p. 232. Il est éloigné du jeune Comte par Borselen. p. 236. Et exclus du Conseil. p. 239.

BREDERODE (Particularités sur

Jean de ) p. 391.

ABELIAUX (Origine des) p. 326. Ils prennent les Châteaux des Hoekins. p. 327. Ils fe liguent pour Guillaume contre l'Impératrice. p. 328. Ils déférent la tutele de Guillaume à Mathilde sa femme. p. 325. Ils reçoivent Albert Protecteur de la Hollande. p. 336. Hostilités contre eux, ibid. Ils levent des troupes, & choisissent des Généraux. P. 337. Ils forcent les prisons du Comte à la Haye, & emmenent les prisonniers. ibid. Ils sont affiegés dans Delft, & punis. ibid. Ils excitent de nouveaux troubles à la mort d'Albert. p. 373. Ils renversent le Château de Hecmstede, P. 374. Guillaume VI en fait mourir quelques-uns. ibid. Ceux de Dordrecht complottent pour détruire les Hoekins. ibid. Ils font bâtir un Fost dans la Ville. p. 375. Ils y font attaqués & contraints de se sauver. ibid. Ils font la paix avec les Hoekins, ibid. Ils font des mouvemens en Hollande à la mort de Guillaume VI. p. 399. Ils nomment le Duc de Bourgogne Ruwaard. p. 432. Ils prêtent serment au Duc de Brabant. ibid. Ils font battus par Jaqueline. p.

CAMBRAY est investi par les

Anglois & leurs Alliés. p. 311. CHARLEMAGNE Roi de France donne des Gouverneurs aux Bataves. p. 6. Mauvaise politique des Princes de son Sang. p. 7.

CHARLES le Bon, Comte de Flandre, gouverne ses peuples en pere. p. 76. Il fait juger Stralem son Chancelier par les Etats. ibid. Il est assassiné, & son Palais pillé. p. 77, Plusieurs Princes prétendent à sa succession, ibid.

CHARLES IV, Roi de France; conclut la paix entre la Flandre & la Hollande. p. 282. Il meurt sans enfans. p. 297. Philippe de Valois lui succède. ibid.

CHARLES IV, Empereur; fouscrit au partage des biens de la Maison de Baviere, entre les enfans de Marguerite, Comtesse

de Hollande. p. 325.

CHARLES VI, Roi de France, marche au secours du Comie de Flandre. p. 348. Il défait l'armée des révoltés. ibid. Il fait pendre leur Chef. ibid. Il promet du secours à la Duchesse de Brabant. p. 350. Ses armées inondent la Gueldre. ibid. Il force le Duc à demander la paix. p. 351. Il marie Isabelle sa fille à Richard II, Roid'Angleterre, p. 358. Il marie Jean de Touraine son second fils, avec Jaqueline fille de Guillaume VI, Comte de Hollande. p. 385.

CLEMENT III, Pape, fait prê-

cher une Croisade. p. 108.

COUCHE merveilleuse de la Comtesse de Henneberg. p. 179. Silence des Auteurs contemporains fur ce fait. p. 180. Explication de l'énigme. p. 181. CONRAD II, Duc de Suabe,

Nnnij

468

est élu Empereur. p. 37. Il nomme un Evêque à Utrecht. P. 38. Sa mort à Utrecht. p. 40.

CONRAD, Evêque d'Utrecht, acheve de bâtir le Fort d'Yffelmonde. p. 59. Il y est assiegé par Theodoric. p. 62. Et obligé de capituler. ibid. Sa mort. p. 64.

CONRAD III, Empereur, rend la Frise à l'Evêque d'Utrecht. p. 80. Lui donne le Westergo, p. 81. Il donne l'investiture de l'Evêché d'Utrecht à Herman de Hoorne. p. 84. Sa mort. p. 85.

CONRADIV, élu Roi des Romains, prend les rênes du Gouvernement à la mort de l'Empereur Frederic II. p. 166. Il ne tire aucun fruit de la mort de Guillaume son Rival. p. 178.

C OURTRAY (Combat de) p.

258.

Cuilenburg (Zweder de)

D.

## DAMIETTE. (Siege de)

DELFT. (Origine de la ville de) p. 56. Elle est assiegée par le Duc Albert. p. 337.

DEWENTER Capitale de l'Overyssel assiegée par le Comte de Gueldre. p. 109. & 149.

Dons GRATUITS des villes de

Hollande. p. 283.

DORDRECHT. (Commencement de la Ville de) p. 29. Elle est assiegée par l'Empereur Henri III, & se rend. ibid. Elle est surprise par l'Evêque de Liege. p. 45. Et reprise par Theodoric. ibid. Antiquité de cette Ville. p. 52. Elle

est brûlee par l'Evêque d'Utrecht p. 127. Nouveaux troubles dans cette ville. p. 242. Elle est afficgée par le Duc de Brabant. p. 161. Le siege est levé. p. 163. Elle fait une entrée magnifique à Guillaume III. p. 271. Privilege exorbitant de cette ville. p. 284. Ligue des villes contre elle à cette occasion. ibid. Elle abuse de ses nouveaux privileges, & ils sont supprimés. ibid. A la tête de douze Villes elle forme une Ligue particuliere. p. 328. Emeute excitée par les Cabeliaux. p. 374. Le Magistrat partagé en deux factions. ibid. Complot pour détruire les Hoekins, ibid. L'Escoutet est assaffiné, ibid. La ville reconnoît Jean de Baviere, Comte de Hollande. p. 404. Ligue des Villes contre elle. ibid. Elle est affiegée. p. 405. Levée du fiege. p. 406.

DRENTH. (Affaires de la) p. 81. 82. Troubles. p. 112. 113. Elle est ravagée par l'Evêque d'U.

trecht. ibid.

E.

E DOUARD I, Roi d'Angleterre, en guerre avec les Flamands. p. 197. Il marie Alphonse son fils aîné avec Marguerite de Hollande. ibid. Réslexions sur le Traité fait à cette occasion. p. 198. Il marie Elisabeth, sa fille, avec Jean, fils de Florent V, Comte de Hollande. p. 199. Nouveau Traité pour ce mariage. p. 200. Il se rend Médiateur entre le Comte de Gueldre & le Duc de Brabant. p. 201. Il fait reconnoître aux Écossois la suzeraineté de

P'Angleterre. p. 212. Il arrête le mariage d'Edouard fon fils avec Philippine de Flandre. p. 213. Il rompt avec le Comte de Hollande. ibid. Préjugés contre lui à l'occasion du meurtre de Florent. p. 220. Il rend compte à Jean son gendre, & fait faire la célébration de son mariage. p. 232. Il le renvoye en Hollande. p. 235.

ÉDOUARD II, Roi d'Angleterre, est déposé par le Parlement. p. 286. Il remet les orne-

mens Royaux. ibid.

EDOUARD III est proclamé Roi d'Angleterre du vivant de fon pere. p. 286. Il épouse Philippine, fille du Gomte de Hollande, ibid. Il prétend à la Couronne de France. p. 297. Les Etats de France décident contre lui: ibid. Il fait une Ligue contre la France. p. 298. Il renouvelle avec Guillaume IV l'alliancefaite avec son pere. p. 308. Il se rend à Anvers. ibid. L'Assemblée de sa Ligue est rompue. ibid. Prétexte de cette rupture. ibid. Il est nommé Vicaire de l'Empire. p. 309. Il renonce à cette dignité. ibid. Il reçoit de l'Empereur le commandement de ses armées. p. 309. Il signifie sa mission aux Princes des Pays Bas ses confédérés. p. 310. Il marche contre la France. ibid. Il investit Cambray. p. 311. Il abandonne ce fiege pour entrer en France, ibid. Il ravage le Hainaut, ibid, Il repasse la mer. ibid Il demande la Hollande en partage pour Philippine fa femme. p. 320. Il reconnoît Guillaume V, Comte de Hollande. p. 334.

EDOUARD, frere de Renoud, Duc de Gueldre, le fait prisonnier, & se saisit du Gouvernement. p. 338. Il déclare la guerre à Albert, Protecteur de Hollande. p. 339. Il fait la paix avec lui. ibid. Conditions de cette paix.

ibid. Sa mort. p. 349.

EGMOND (les Seigneurs & l'Abbé d') ont des contestations jugées par Guillaume VI. p. 283. Ils tirent leur origine des anciens Rois de Frise. ibid. Ils prennent le titre d'Avoués de l'Eglise d'Egmond. ibid. Ils sont accusés d'avoir conspiré contre Guillaume VI. p. 386. Jean est condamné à perdre la tête. p. 390. Ils se résugient dans le Château d'Ysselstein. ibid. Ils y font affieges. p. 391. Ils cédent la Ville & le Château à Guillaume, & sortent du pays. ibid. Ils y reviennent & surprenent le Château d'Ysselstein. p. 400. Ils en sont chassés, ibid. Ils se liguent avec Jean de Baviere, élu Evêque de Liege. ibid.

EGMOND (Jean d') est fait prisonnier au siege de Gorinchem. p. 401. Il attaque les Trajectins contre la foi donnée. p. 415.

EGMOND (Jean d') fils de Marie d'Arkel, est reconnu héritier de Renoud, Duc de Gueldre. p. 425.

ETAPE (Droit d') accordé à la ville de Dordrecht. p. 284.

EUGENE III fait prêcher une Croisade par l'Abbé Bernard. p.

EUGENE IV, Pape, succede à Martin V, & consirme Rodolphe dans l'Evêché d'Utrecht. p. 253. Il est déposé, ibid.

en fuite, & l'obligent à se retirer

à Bruges. p. 347.

FLORENT, fils de Theodorie III, Comte de Hollande, obtient le Gouvernement du Kennemer-

land. p. 40.

FLORENT I, sixième Comte de Hollande, fuccéde à Theodoric LV, son frere. p. 46. Il est proclamé par la Noblesse. ibid. Il est attaqué par les Allemands & les Flamands, ibid, Il se ligue avec l'Empereur. p. 47. Il recouvre la Zeelande. ibid. Il affiege Tournay & le prend. ibid. Il est mis au ban de l'Empire. p. 48. Ligue contre lui, ibid. Il convoque la Noblesse. ibid. Il appelle les Frisons à son secours. ibid. Il défait les Allemands, P. 49. Il est attaqué de nouveau par le Marquis de Brandebourg & ses Alliés. p 50. Il remporte la victoire, & est tué. ibid. Sa femme & ses enfans. ibid.

FLORENT II, huitième Comte de Hollande, furnommé La Gros. p. 66. Son mariage. p. 69. Incertitude fur le nom de fa femme. ibid. Il estremis en possession de la Zeelande par l'Empereur, p. 70. & 71. Son caractere. p. 72, Avanture singuliere qu'il a avec un Gentilhomme Frison. ibid. Il fait rentrer les Westfrisons révoltés dans la soumission, p. 73. Son avarice. ibid. Sa mort. p. 74. Ses

enfans, ibid.

FLORENT, frere de Theodorie VI, Comte de Hollande, se met à la tête des Westfrisons révoltés, p. 178. Il se réconcilie avec son frere. p. 79. Il souleve les Trajectins. p. 80. Il s'empare d'Utrecht, ibid. Il est assassiné, ibid.

FELIX V, Pape, confirme Walraven de Mœurs dans l'Evê-

F.

ché d'Utrecht. p. 453.

FERDINAND Comte de Flandre redemande au Roi de Franco Aire & Saint Omer. p. 134, Il dissipe fa flotte. ibid. Il renouvelle alliance avec le Comte de Hollande. p. 135. Il reprend les villes qu'il avoit perdues. ibid. Il est chassé de Lille par le Roi de France. ibid. Il reçoit du secours du Roi d'Angleterre. ibid. Il rentre en Flandre. p. 136. Il met le fiege devant Aire, ibid. Il leve le siege, ibid. Il assiege Bruxelles. ibid. Il y force le Duc de Brahant, ibid, Il est fait prisonnier à la bataille de Bouvines. p. 138. Il rachete sa liberté. p. 139.

FLAMANDS (contestations entre les ) & les Hollandois. p. 41, Ils envahissent l'isle de Walcheren. p. 46. Ils en sont chassés, ibid. Ils s'emparent de nouveau de cette Isle. p. 125. Ils ont des différends avec l'Angleterre. p. 197. Terminés par Florent, ibid. Ils passent en Hollande. p. 160. Ils envahissent la Zéclande. p. 261, Ils s'emparent d'Utrecht, p. 263. Ils sont chassés des Villes de Hollande. p. 264. Ils sont chassés de Middelbourg. p. 268. Ils se révoltent contre Louis, leur Comte. p. 345. Leur division en deux partis. ibid. Ils s'accommodent avec le Comte. p. 346. Ils se soulevent de nouveau. ibid. Ils font foutenus par les villes de Hollande, ibid. Ils mettent l'armée du Comte

DES MATIERES.

FLORENT III, dixiéme Comte de Hollande, Favori de l'Empereur. p. 91. Siege comme Prince de l'Empire à la Diete de Roncaille, p. 92. Il obtient un péage à Geervliet. ibid. Les Flamands s'en plaignent. ibid. Motifs de l'aigreur entre Florent & le Comte de Flandre. p. 93. Occasion de la guerre entre eux. ibid. Il se marie. ibid. Il arme une flotte contre les Flamands, ibid, Il protege l'Evêque d'Utrecht. p. 94. Il affiege Groningue. p. 95. L'Archevêque de Cologne Médiateur appaise les troubles. ibid. Contestations entre lui & l'Evêque d'Utrecht, jugées par l'Empereur. ibid. Il fait une Ligue avec les Comtes de Gueldre, de Bergues & de Cleves contre les Flamands. p. 97. Il équippe une flotte. ibid. Il met le fiege devant Amerstein. ibid. Il est défait dans une bataille. p. 98. Il se rend prisonnier, ibid. Il obtient sa liberté, ibid. Il fait un traité de paix avec Philippe, Comte de Flandre, ibid, Il marche contre les Westfrisons. p. 103. Il est obligé de décamper. ibid. Il se ligue avec le nouvel Evêque d'Utrecht, fon frere, contre les Frifons. p. 105. Il entre dans leur pays, ibid, Il leur accorde la paix. p. 106. Il arbore la Croix. p. 108. Il passe dans la Terre Sainte. ibid. Sa mort. ibid. Ses enfans. ibid.

P

FLORENT de Hollande, frere de Guillaume I, & Prevôt d'Utrecht, envahit le pays de Voor-

ne. p. 118.

FLORENT IV, quatorziéme Comte de Hollande, est reconnu. p. 147. Il appanage ses freres. ibid. Il fonde un Monastere de filles. ibid. Il entre dans la Ligue du Comte de Gueldre contre l'Evêque d'Utrecht. p. 148. Il ravage l'Evêché. p. 149. Il marche contre ceux de Stade. p. 157. Et les soumet. ibid. Sa mort. p. 158. Sa semme. p. 159. Ses enfans. ibid.

FLORENT, Oncle de Florent V, est déclaré son Tuteur. p.

187. Sa mort. p. 189.

FLORENT V, scizième Comte de Hollande, est reconnu, sous la tutele de son Oncle. p. 187. Il fait la paix avec les Flamands. p. 188. Mort de son Tuteur. p. 189. Adelaide sa tante s'empare du Gouvernement, ibid, On lui afsocie le Duc de Brabant. ibid. Il prend le Gouvernement de ses Etats. p. 101. Son mariage avec Beatrix de Flandre, ibid. Il donne la Zeelande au fils d'Adelaïde. Les Kennemers se révoltent contre lui. ibid. Il fait la guerre aux Westfrisons. p. 194. Action à Keilo. p. 193. Incertitude' sur cette guerre. ibid. Il attaque de nouveau les Westfrisons, & les défait. p. 176. Il retrouve le corps de son pere. ibid. Il termine les différends entre l'Angleterre & la Flandre, p. 197. Il marie Marguerite sa fille avec Alphonse d'Angleterre. ibid. Réflexions sur ce Traité, p. 198. Il marie Jean fon fils avec une Princesse d'Angleterre. p. 199. La mort d'Alphonse, & de Marguerite donne occasion à un nouveau Traité. p. 200. Il marie Jean avec Elifabeth d'Angleterre. ibid. Il prend parti dans la guerre d'Utrecht. p.

472 202. Il assiege le Château de Vreeland. p. 203. Et le prend. ibid. Il reprend ses anciens projets sur la Westfrise.p. 205. Il défait les Westfrisons. p. 206. Il fait élever quatre Châteaux dans la Westfrise. ibid. Il reçoit les Députés de la Frise, & leur accorde la paix. p. 206. Il joint à ses titres celui de Seigneur de Frise. p.207.La Noblesse mégontente se ligue avec les Flamands ibid. Ils envahissent la Zeelande, ibid. Il va au secours de Middelbourg. p. 208. Il est fait prisonnier. p. 209. Il est relâché. ibid. La paix est rétablie. ibid. Il appaise les troubles d'Utrecht. p. 210. Il institue l'Ordre de Saint Jacques. ibid. Il prétend au Royaume d'Ecosse p. 212. Il y renonce. ibid. Il rompt avec l'Angleterre, & s'allie avec la France. p. 213. Conspiration contre lui- p. 215. Incertitude sur les motifs de cette conspiration. p. 215. 216. Examen de ces motifs. p. 219. & suiv. Son enlevement. p. 225. Sa mort. p. 227. Son caractere. p. 228.. Ses enfans. p. 229.

FREDERIC, fils de Ludolphe & d'Elisabeth, fille d'un Roi des Huns, Tige de la Maison d'Au-

triche. p. 6.

FREDERICI, Empereur, juge les contestations entre Florent III & l'Evêque d'Utrecht. p. 95. Il connoît aussi des contestations sur les digues. p. 96. Il évoque celles du Comte de Gueldre avec l'Evêque d'Utrecht. p. 107. Il charge l'Archevêque de Mayence d'accommoder leurs dissérends. ibid. Il se croise. p. 108.

FREDERIC II, Roi de Sicile,

est élu Empereur. p. 132. Il est excommunié par Honoré III, & déclaré déchu de l'Empire. p. 161. Il s'embarque pour la Terré Sainte. ibid. Il fait une treve avec les Sarrasins, & revient dans ses Etats. ibid. Il est excommunié par Gregoire IX. p. 162. Sa mort. p. 166.

FREDERIC de ZIERIK est ély Evêque d'Utrecht. p. 279. Sa

mort. p. 190.

FREDERIC de BLANKENHEIM Evêque d'Utrecht. Voyez Blan-

kenheim.

FRISE (la) est annexée à la Hollande. p. 78. Elle est rendue à l'Evêque d'Utrecht. p. 80. La Frise à l'Est de la Zuiderzee est donnée par l'Empereur au Comte de Gueldre. p. 229. Révolution dans la Frise. p. 293. Elle soussire beaucoup d'une inondation. p. 296. Elle est troublée par deux nouvelles sactions. p. 358. Expédition de Jean de Baviere dans la Frise. p. 420. Il en est reconnu Seigneur. p. 422. Nouveaux troubles. p. 424.

FRISONS (les) s'allient avec les Bataves. p. 6. Abandonnés par leurs Souverains ils se choisissent des Désenseurs. p. 7. Ils resusent de reconnoitre Theodoric II, Comte de Hollande. p. 19. Ils sont désaits & se soumettent. ibid. Ils se révoltent de nouveau contre Theodoric III, & se soumettent. p. 29. Ils assiegent Alkmaar, & s'en rendent maîtres. p. 103. Ils obligent le Comte à décamper. ibid. Ils sont repoussés. p. 104. Ligue contre eux. p. 105. Ils sont attaqués par les

Alliés.

DES MATIERES.

Ils secouent le joug des Hollandois, ibid.

G.

GAASBEEK, Lieutenant du Duc de Brabant dans la Hollande, affiege Schoonhoven. p. 433. Il leve le siege au bout de six mois. ibid.

GERVLIET (Péage énorme de) cause des brouilleries entre les Flamands & les Hollandois. p. 92. & 110.

GERARD II, Comte de Gueldre, est chassé de la Veluwe par l'Evêque d'Utrecht, p. 106. Il assiege Dewenter. ibid. Sa mort.

P. 107.

GERARD III, Comte de Gueldre, est nommé Tuteur de Florent IV. p. 148. Il est, attaqué par l'Evêque d'Utrecht, ibid. Il fait une Ligue contre lui. ibid. Il met le siege devant Dewenter, p. 149. Il fait la paix avec l'Evêque. ibid.

GERLOF & TIEBOLD, tige des Comtes de Hollande. p. 7.

GERTRUDE, veuve de Florent I, Comte de Hollande, fait reconnoître son sils. p. 51. Elle défait Robert de Flandre. p. 53. Elle l'épouse. p. 54.

GISELBERT est chassé par Otton I, Empereur, des deux Lorraines que Charles le Simple lui avoit données. p. 22. Il se résugie en France. ibid. Sa mort. ibid.

GODELBALD, Evêque d'Utrecht demande à Saint Norbert des Religieux pour établir la réforme dans le Monastere de Middelbourg. p. 71. Il exci.e sécre-

000

la garnison au fil de l'épée, ibid.

Tome III.

Alliés, ibid. Ils demandent la paix, p. 106. Conditions de cette paix.

ibid. Ils fuivent Guillaume I dans la Terre Sainte, p. 142. Ils assie-

mandent & obtiennent la paix,

p. 278. Ils reçoivent ordre de

l'Empereur de reconnoître le

Comte de Hollande pour leur

Souverain, p. 293. Ils reçoivent

du Roi de Dannemark un Gou-

verneur, & l'assassinent. ibid.

Leurs Chets font enlevés & emmenés en Dannemark. p. 294.

Ils font foumis par Guillaume III.

ibid. Formulaire de leur hommage. p. 265. Ils se révoltent contre

Guillaume IV. p. 317. Ils font re-

culerles Hollandois. ibid. Ils rem-

474 tement les Westfrisons & les Fri-

fons à la révolte. p. 78.

GODEFROY le Barbu, Duc de Lorraine, est envoyé par l'Empereur contre Theodoric. p. 33. Il est fait prisonnier, & remis en

liberté. p. 35.

GODEFROY (fils du précédent)
Duc de Lorraine, chasse son frere
de la haute Lorraine. p. 42. L'Empereur le fait arrêter. p. 43. Il est
relâché & se sauve à Nimegue.
ibid. Il y brule le Palais bâti par
Charlemagne. ibid. Il accourt au
secours de Florent, Comte de
Hollande. p. 46. Il est battu &
abandonne ses Etats. ibid. Il y est
rétabli par l'Empereur. p. 47.

GODEFROY le Bossu, Duc de Lorraine, (fils du précédent) succede à son pere. p. 47. Il envahit la Hollande. p. 55. Il fait une course dans la Westfrise. ibid. Il y jette les fondemens d'une nouvelle forteresse. p. 56.

Sa mort. p. 59.

GODEFROY de RHENEM,. Evêque d'Utrecht, assiege Groningue, l'abandonne & se sauve.
p. 94. Sa mort & son caractere..
p, 104. Ses démêlés avec la Maison d'Amstel, ibid. Il avoit fait
bâtir quatre Châteaux pour défendre les frontieres de son Diocese. p. 105. Année à laquelle on
doit rapporter sa mort. ibid.

GOVERS de MIRCALOO dernier Abbé d'Egmond. p. 17.

GLOCESTER (le Duc de) Voyez Humfroy, Duc de Glogetter.

GREGOIRE VII', élu Pape en 2073. p. 59. Menace l'Empereur de l'excommunication. p. 60. Il

est accusé d'un grand nombre decrimes. ibid. Et déposé par le Conscile de Worms. ibid. Il assemble un Concile à Rome, & excommunie l'Empereur. ibid. Il fait prêcher une Croisade. p. 67. Véritable motif de cette Croisade. ibid. Il avoit introduit une treve, qu'il nommoit Treuga Dei. ibid. Vertu de cette treve. ibid.

GREGOIRE IX, Pape, excommunie l'Empereur Frederic II. p. 162. Il offre la Couronne Impériale au Roi de France. ibid.

GRONINGUE (la ville de) se révolte contre son Evêque. p. 81. Cette révolte est appaisée. ibid. Elle se révolte de nouveau. p. 113. Elle fait la paix & la rompt. ibid. Elle bat l'Evêque. p. 114. Révolte dans la ville. p. 264. Occasion de cette révolte. ibid.

GUELDRE (la) est érigée en Duché. p. 309. Elle obtient de l'Empereur le droit de battre monnoye. .ibid. Troubles dans cette Province. p. 338. Elle déclare la guerre à la Hollande. ibid. Nouveaux troubles. p. 349. Appaisés par Albert. p. 350. Renouvellés pour Graave. ibid. Terminés par le Roi de France. p. 350. Elle est ravagée par les Hollandois. p. p. 379. Elle passe dans la Maison d'Egmond. p. 425.

Guillaume, frere de Wichard III, Voogd de Gueldre, est élu Evêque d'Utrecht par les Chapitres. p. 47. Ses nouvelles prétentions. p. 51. Il abuse de la jeunesse de l'Empereur. ibid. Il se fait donner deux Diplômes. ibid. Le second lui donnoit tout le Comté de Hollande. p. 52. Il

part pour la Terre-Sainte. p. 54. Deretour de son pélerinage, il investit le Duc de Lorraine du Comté de Hollande, p. 55. Il entreprend de bâtir le fort d'Ysselmonde. p. 59. Sa mort. ibid.

GUILLAUME, fils du Duc de Normandie, est nommé d'autorité par le Roi de France au Com-

té de Flandre. p. 78.

GUILLAUME, frere de Theodoric VII, se révolte contre lui. p. 110. Il se jette sur le Kennomerland. ibid. Il entre dans l'Isle de Walcheren. ibid. Il est battu par fa belle-fœur. p. 111. Il fait la paix avec fon frere. p. 112. Il est qualifié par Theodoric de Comte de Frise, il id. Ses démêles avec Henri de Kuinder. ibid. Il est arrêté. p. 114. Les Hollandois facilitent son évasion. p. 115. Il se réconcilie avec son trere, ibid. Il conclut une Ligue contre l'Evêque d'Utrecht, ibid. Il est appellé par la Noblesse pour succéder à Comte de Hollande. p. 121. Voyez Guillaume I.

GUILLAUME I, treiziéme Comte de Hollande, est troublé par le Comte de Loss. p. 123. Il se retire en Zeelande, ibid. Il met ordre à la défense de la Hollande. p. 124. Il est obligé de se sauver de la Zeelande déguifé. p. 125. Il y est rappellé, ibid. Il retourne en Hollande à la tête d'une armée. p. 126. Il défait le Comte de Loss. p. 127. Il rase le Château d'Asperen, ibid. Il fait un Traité de paix avec l'Evêque d'Utrecht. ibid. La Noblesse se réconcilie avec lui. p. 128. Il fait un Traité

475 défavantageux avec le Comte de Loss. p. 119. Incertitude de ce Traité, ibid, Il demeure maître de tout le pays entre le Honte & les Lauwers. p. 130. Il obtient de l'Empereur un Diplôme qui le confirme dans la possession de la Hollande. p. 132. Il fait un Traité avec l'Angleterre. p. 133. Il passe en Ecosse pour se faire Roi. ibid. Motifs de son prompt retour, ibid. Il renouvelle avec le Comte de Flandre le Traité conclu entre leurs Prédécesseurs. p. 145. Il marche au fecours des Flamands. ibid. Il engage l'Empereur à passer dans les Pays-Bas. ibid. Il est fait prisonnier à la bataille de Bouvines. p. 138. Il rachete sa liberté. p. 139. Il marie Florent fon fils, ibid. Il fait une Ligue avec le Duc de Brabant. p. 140. Il prend parti contre le Roi d'Angleterre. ibid. Il marche contre lui. ibid. Il revient dans ses Etats. p. 141. Il se croise, ibid. Il son frere. p. 120. Il est proclamé -s'embarque pour la Terre Sainte. p. 142. Il fait le siege du Château' d'Alcazar. p. 143. Il l'emporte. ibid. Il arrive à Acre. ibid. Il monte le premier sur la muraille au siege de Damiette. p. 145. Il revient dans ses Etats. p. 146. Sa mort, ibid. Ses Enfans. ibid. Privileges accordés par ce Prince.

> GUILLAUME II, quinziéme Comte de Hollande, est proclamé sous la tutele d'Otton III, Evêque d'Utrecht son oncle. p. 160. Il marche au fecours du Comte de Cleves. ibid. Il est élu Roi des Romains, ibid. Occasion de cette élection. p. 161, 164.

Qoo ij

Il remet le Gouvernement de la Hollande à son frere. p. 164. Il est reconnu par les villes de Cologne, de Mayence & de Strafbourg. ibid. Il affiege Aix-la-Chapelle. ibid. Il engage Nimegue à la Gueldre. p. 165. Il force Aixla-Chapelle à capituler, ibid. Et y est couronné, ibid. Il assiege & prend Keiserswerth. p. 166. Ilen récompense le Commandant. ibid. Son mariage, ibid. Il revient dans ses Etats. p. 167. Il transporte sa Cour à la Haye. ibid. Il est troublé par les Flamands, ibid. Origine de ces troubles, ibid. Il marie Ta sœur à Jean d'Avesnes. p. 169. Il confisque les Etats de Marguerite. ibid. Il défait son armée. p. 170. Il s'empare de Valenciennes. p. 171. 172. Il fait une derniere tentative pour se faire Empereur. ibid. Il appaise les troubles d'Utrecht. p. 173. Il se trouve en danger à Utrecht. p. 174. Il en est fort irrité contre les habitans, ibid, Il marche contre les Westfrisons \* révoltés. p. 175. ll est tué.p. 176. Son armée est dispersée. ibid. Son caractere. ibid. Loix & privileges donnés par ce Prince, ibid. Sa femme & ses enfans. p. 178.

GUILLAUME Evêque d'Utrecht excite de nouveaux troubles. p. 256. Il abandonne fon Diocese. ibid. Il y est ramené. ibid. Il ravage les terres d'Amstel & de Woerden. p. 257. Et la Hollande. ibid. Ses troupes sont battues.

ibid. Sa mort, ibid.

de Jean II, ravage la Flandre, p. 258. Il est défait par les Flamands. 2. 259. Il est affiegé dans Middelbourg. ibid. Et capitule. ibid. Il passe dans l'Isle de Schouwen. ibid. Il assemble une flotte, & fait le siege de Bridorp. p. 261. Il le leve, ibid. Il est défait par les Flamands & se sauve à Zierikzee. ibid. Il y est investi. p. 262. Il va de nouveau au secours de Zierikzee. p. 265. Il reçoit du secours de la France p. 266. Il défait les Flamands fur mer. p. 268. Il fait le Comte de Flandre & l'Evêque d'Utrecht prisonniers. ibid. Il délivre Zierikzee. ibid. Il est inauguré Comte de Hollande. p. 271. Voyez Guillaume III.

GUILLAUME III, dix-neuviéme Comte de Hollande, fils de Jean II, est inauguré. p. 171. H se rend à Paris, & y négocie la paix, ibid. Il épouse Jeanne, fille du Comte de Valois. ibid. Et retourne dans ses Etats. p. 272. Il convoque un Tournoi à Haarlem. ibid. Il appanage Jean son frere. ibid. Il fait un nouveau Réglement pour les impôts, ibid. Il fait une treve avec le Comte de Flandre. p. 273. Et la paix avec le Duc de Brabant, ibid. Il entreprend une négociation avec l'Angleterre, qui échoue, ibid. Il est attaqué dans le Hainaut par le Comte de Flandre. p. 274. Et fait un Traité défavantageux avec lui, ibid. Il marche contre les Frisons. p. 277. Il réunit les terres d'Amstel & de Woerden à son Domaine. p. 279. Il envoye du secours à l'Evêque d'Utrecht.ibid. Il marche contre Robert, Comte de Flandre. p. 280. Il brûle Rupelmonde. ibid. Et se retire. ibid. Il fait la paix avec la Flandre. p.

281. Dépenses extraordinaires de ce Prince. p. 282. Il parcourt lui-même ses Provinces pour lever les dons gratuits des Villes. p. 283. Il supprime les privileges des Kennemers. ibid. Il augmente ceux de Dordrecht. p. 284. Inftruit de l'abus qu'ils en font, il supprime les nouveaux. ibid. Il marie Phi lippine sa fille au Prince de Galles. p. 285. Il ramene le Prince en Angleterre. p. 286. Il marie Marguerite sa fille à l'Empereur. p. 287. Il s'apprête à marcher au secours de son gendre. p. 289. Son départ est retardé. ibid. Il joint le Roi de France qui marche au secours du Comte de Flandre, ibid. Il fait des tentatives inutiles pour raccommoder son gendre avec le Pape. p. 290. Il présente Jean de Diest au Pape pour l'Evêché d'Utrecht. p. 291. Autorité du Comte dans ce Diocese. ibid. Il punit les Chapitres révoltés, ibid. Il réduit l'Evêque à une pension. p. 292. Il punit la mutinerie des Trajectins. ibid. Il fait raser le Château de Hagestein. ibid. Il obtient de l'Empereur la Souveraineté sur la Frise. p. 293. Il soumet les Frisons. p. 294. Formulaire de leur hommage. p. 295. Il y exerce la justice. p. 296. Il céde la Zeelande à son fils. p. 297. Il entre dans l'alliance de l'Angleterre contre la France, ibid. Sa mort. p. 298. Discours qu'il tient à son fils dans ses derniers momens. p. 299. Ses entans. p. 300' Sa puissance. ibid. Son caractere. p. 301. Sa justice. ibid. Son surnom de Bon, ibid.

GUILLAUME IV, vingtiéme

Comte de Hollande, fils de Guillaume III, est inauguré. p. 307. Il renouvelle l'alliance avec les Anglois. ibid. Il abandonne la Ligue. ibid. Il déclare la guerre à la France. ibid. Il fait une courle dans la Picardie. ibid. Il remet le commandement de ses troupes à Jean de Beaumont, son Oncle. p. 312. Son activité. ibid. Il se rend à la Cour de l'Empereur. ibid. De-là en Angleterre, ibid. Il repasse la mer sur la flotte Angloite. ibid. Il bat celle des François, ibid. Il descend sur les côtes de Flandre, ibid. Il forme le fiege de Tournay. ibid. Il s'empare de plusieurs Villes. ibid. S'il a combattu contre les Infidéles ? p. 312r 313. Il marche au secours des Chevaliers Teutoniques. p. 313. Motif de cette expédition, ibid, Il est remercié, & revient sur ses pas. p. 314. Il refuse la Couronne Impériale. ibid. Et l'érection de son Comté en Duché, ibid. Il est nommé Tuteur de l'Evêché d'Utrecht, pendant la vacance du siege. p. 315. Il marche contre les Trajectins. p. 316. Il les bat en deux rencontres. ibid. Il investit la Cathédrale, ibid. Il est blessé au talon. ibid. Il accorde une treve, & fait la paix, ibid. Il Il leve le siege. p. 317. Il marche contre les Prisons. ibid. Et est battu. ibid. Il est tué, ibid. Nouveautés dans les Fiefs introduites par ce Comte. p. 319.

GUILLAUME neveu de Guillaume IV, & fils de Marguerite Impératrice & Comtesse de Hollande, est reconnu son Lieutenant, p. 322, Il marche contre PEvêque d'Utrecht. p. 322. Il est vaincu & renouvelle la treve. p. 324. Il se fait inaugurer Comte de Hollande. p. 325. Il est totalement dépouillé par sa mere. p. 326. Il est de nouveau proclamé Comte, ibid. Il est battu par la slotte Angloise. p. 327. Il sait reconnoître Albert son frere pour son successeur. p. 328. Il bat la slotte Angloise. p. 329. Il passe en Angleterre. ibid. Il épouse la fille du Duc de Lancaster. ibid. Il se réconcilie avec Marguerite sa mere. ibid. Voyez Guillaume V.

GUILLAUME, fils du Duc de Juliers, épouse Catherine fille du Duc Albert. p. 350. Il est mis en possession de la Gueldre. ibid. Il a dispute avec la Duchesse de Brabant au sujet de la ville de Graave. ibid. Il déclare la guerre au Roi de France. ibid. Il est contraint de demander la paix. p. 351.

GUILLAUME V, fils de Marguerite, Comtesse de Hollande, est inauguré Comte de Hollande. p. 331. Il fait une Ligue contre l'Evêque d'Utrecht, ibid. Il ravage l'Evêché. ibid. Il fait la paix avec l'Evêque. p. 332. Il le reconnoît Métropolitain de la Hollande, la Zeelande & la Frise, p. 333. Il prend parti dans les affaires de Brabant, ibid. La Seigneurie de Henfden lui est cédée, ibid. Il passe en Angleterre, p. 334. Il se réconcilie avec Edouard. ibid. Egarement de son esprit, ibid. Il est ensermé. p. 335. Sa mort. p.

GUILLAUME, Comte d'Ooftervant, fils d'Albert Duc de Baviere, Protecteur, & depuis

Comte de Hollande, affiege & prend la ville de Damme. p. 349. Il est soupçonné d'avoir favorisé l'affassinat de la Maîtresse de son pere. p. 352. 353. Il se déclare le défenieur des meurtriers. p. 354. Il se refugie dans le Château d'Altena. ibid. Il y est joint par les Hoekins, ibid. Il se sauve à Boisle-Duc. p. 355. Il obtient de fon pere la permission d'en sortir, & est exilé. ibid. Il passe à la Cour de France. ibid. Il y bâtit un Château. p. 356. Il est rappellé par Albert. ibid. Il est chargé de la guerre contre les Fritons. p. 363, Il les met en fuite, & reçoit leur hommage au nom de son pere. ibid. Il appaife une révolte à Groningue. p. 364. 365. Il part pour la Lombardie. p. 365. Albert le charge de l'exécution de la Sentence prononcée contre Jean d'Arkel. p. 367. Il assemble un bon corps de troupes, & se met en campagne, ibid. Il fait alliance avec les Trajectins. p. 368. Il afsiege le Château d'Arkel. p. 369. Il fair la paix avec ce Seigneur, p. 370. Voyez Guillaume VI.

GUILLAUME VI, vingt-quatriéme Comte de Hollande (le même que le précédent) est inauguré. p. 373. Il fait mourir quelques Cabeliaux. p. 374. Il régle lés différends entre les Cabeliaux & les Hoekins dans la ville de Dordrecht. p. 375. Il recommence la guerre contre d'Arkel. p. 376. Il afficge trois Châteaux appartenant à ce Seigneur. ibid. Il les prend, & les fait démolir. p. 377. Il fait une neve avec d'Arkel. ibid. Il reprend les armes.

Etats. ibid. Il la fait reconnoître son héritiere. ibid. Sa mort. p. 398. Ses qualités. ibid. Sa femme. ibid. Ses enfans. ibid. Guy, Comte de Flandre, en-

vahit la Zeelande. p. 207. Il fait Florent V prisonnier. p. 209. Il le relâche & fait la paix. ibid. Il fait une nouvelle invasion en Zeelande. p. 212. Ses troupes sont battues. p. 213. Il se retire dans

fon pays. ibid.

GUY, Comte de Flandre (fils du précédent) fait une invafion dans le Hainaut. p. 258. Ilenvahit la Zeelande. ibid. Il afsiege Middelbourg & le reçoit à capitulation. p. 259. Il investit Zierikzee. p. 260. Il traite de la paix avec le Comte de Hollandeibid. Il lui déclare de nouveau la guerre. p. 161. Il envahit la Zeelande. ibid. Il investit Zierikzee. p. 262. Il envahit la Nordhollande. ibid. Il s'empare d'Utrecht. p. 263. Il l'abandonne. p. 265. Et cherche en vain à surprendre Zierikzee. ibid. Il est défait sur mer & fait prisonnier par les François. p. 168. Il recouvre la liberté. p. 272. Robert III lui succede. ibid.

Guy de Hainaut cst élu Evêque d'Utrecht. p. 257. Il chasse son Compétiteur de l'Oweryssel. p. 258. Il mene les Trajectins ausecours du Comte de Hollande son frere. p. 260. Il est fait prifonnier. p. 261. Il recouvre sa liberté. p. 172. Il affiste au Concile de Vienne. p. 176. Il refuse le Chapeau de Cardinal. ibid. Il marche au secours du Comte de Hollande. p. 277. Il confisque la tourne avec Jaqueline dans ses Veluwe. p. 278. Samort. ibid.

p. 383. Il recommence la guerre avec la Gueldre. p. 384. Il fait la paix avec le Duc. p. 385. Et réunit par le Traité le pays d'Arkel an Comté de Hollande. ibid. Conspiration contre lui. ibid. & p. fuiv. Il fait arrêter Jean d'Arkel. p. 386. Il marie Jaqueline fa fille avec Jean de Touraine, fils de Charles VI, Roi de France. ibid. Il se rend Médiateur entre les Princes de France. p. 388. Sa négociation a peu d'effet. ibid. Il fait condamner les d'Egmond pour haute trahison. p. 390. Il les affiege dans le Château d'Yffelstein. p. 391. Il prend la détense des Trajectins. p. 391. Il appaise les troubles d'Utrecht. p. 393. Il fait célébrer le mariage de Jaqueline avec le Duc de Touraine, devenu Dauphin. p. 394. Il passe en Angleterre avec l'Empereur. ibid. Leur négociation est infructueuse. ibid. Il est force de sortie de Londres. p. 195. Il amene le Dauphin à Compiegne. ibid. Il part pour Paris. p. 196. Et s'en

sauve précipitemment. ibid. Il re-

wid. Il s'empare de Gorinchem.

p. 378. Il appelle les Trajectins à

fon secours. ibid. Il marche con-

tre le Duc de Gueldre. p. 379. Et le défait, ibid. Il fait construire

un Fort vis-à-vis Louvestein. p.

380. Il fait une treve avec la

Gueldre. ibid. Il fait une Ligue contre les Liegeois. p. 381. Et les

défait. ibid. Il termine les affaires

du Brabant, par l'entremise du

Duc de Bourgogne. p. 382. 383.

Il juge les contestations entre

l'Abbé & le Seigneur d'Egmond.

H.

HAARLEM (Emeute à)

HARFLEUR assiegé & pris par

les Anglois. p. 390.

HASPRE, ville du Hainaut, ravagée par les François. p. 311,

HAYE (la). Guillaume II, Comte de Hollande, y transporte sa Cour. p. 167.

HEEMSKERK (le Château de) est réuni au domaine du Comte

de Hollande. p. 336.

HENRI l'Oiseleur, frere d'Otton I, Empereur, se révolte & se resugie en France. p. 22. Il obtient la Lorraine de l'Empereur.

HENRI II, Empereur, oblige les Chapitres d'Utrecht de lui déférer la nomination de l'Évêque. p. 37. Il y nomme Bernulphe. p. 38. Il donne à Baudouin IV, Comte de Flandre, Valenciennes & l'Isle de Walcheren. p. 41.

HENRI III, Empereur, affiste aux funérailles de l'Empereur Conrad son pere, à Utrecht, & lui succède. p. 40. Il confirme la donation du Teisterbant faite à l'Evêque d'Utrecht par Conrad II. p. 42. Il met le fiege devant Dordrecht. ibid. Il s'en rend le maître, & de plutieurs autres Forts. ibid. Il marche contre Theodoric, p. 43. Il est obligé de se retirer à Utrecht.. p. 44. Il repasse en Hongrie. ibid. Il en revient vainqueur. p. 47. Il fait une Ligue avec Florent Comte de Hollande. ibid. Sa mort. ibid.

HENRI IV, Empereur, fuc-

céde à Henri III, son pere. p. 47. Il fait la paix avec les Flamands. ibid. Il met la Hollande au ban de l'Empire. p. 48. Il vient à Utrecht. p. 51. Il donne deux Diplômes à l'Evêque. ibid. Le second contenoit une donation de tout le Comté de Hollande. p. 52. Il resuse du secours à Richilde, veuve de Baudouin VI, Comte de Flandre. p. 59. Il est menacé de l'excommunication par Gregoire VII. p. 60. Il fait assembler un Concile à Worms. ibid. Il est excommunié par celui de Rome, ibid.

HENRI V, Empereur, succéde à Henri IV son pere, & reconnoît pour Pape Paschal II. p. 70. Il fait un Traité avec le Comte de Hainaut. ibid. Il rend à Florent les Isles de Zeelande. ibid. Il fait la paix avec le Comte de Flandre, p. 71. Il porte ses armes dans les Pays-Bas. p. 75. Il passe l'hyver à Utrecht. ibid. Ligue de l'Evêque contre lui. ibid. Il assiege Cuilenburg. ibid. Il leve le siege & retourne en Allemagge. p. 76.

HENRI Landgrave de Thuringe, est élu Empereur du vivant de Frederic II, sur les instances du Pape. p. 162. Il est appellé le Roi des Clercs. ibid. Sa moit. p.

163.

HENRI de VIANDEN Evêque d'Utrecht, foutient son élection les armes à la main. p. 173. Il sait prisonniers les Seigneurs d'Amstel & de Woerden. ibid. Il ravage la Veluwe. p. 174. Il prend partidans la guerre de l'Archevêque de Cologne contre le Comte de Juliers. p. 190. Sa mort. p. 191.

HENRI

HENRI, Duc de Brabant, est associé à la tutele de Florent V. p. 189. Sa mort. ibid.

HENRI III, Roid'Angleterre, fils de Jean, Roi d'Angleterre,

est proclamé. p. 141.

HENRI IV, Roid'Angleterre, soutient les Frisons révoltés. p. 366. Il fait une descente en France. p. 389. Il affiege & prend Harfleur. p. 390. Il remporte une victoire fanglante sur les François. ibid. Il repasse en Angleterre. ibid.

HERIBERT de BEYRUM élu Evêque d'Utrecht par les Chapitres. p. 81. Appaise la révolte de Groningue, ibid. Il est assiegé par Theodoric. p. 82. Expédient dont il se sert pour faire lever le siege. ibid. Sa mort. p. 84.

HERMAN, frere de l'Archevêque de Cologne, est tué dans un Tournoi par Theodoric IV. p. 44. Ligue pour venger sa mort.

ibid.

HERMAN de HOORNE est élu Evêque d'Utrecht. p. 84. La Diete de Nimegue décide pour son élection. p. 85. Il est installé par Theodoric. ibid. Le Légat du Pape confirme fon élection. ibid.

HOEKINS (Origine des) p. 326. Leurs Châteaux sont raiés par les Cabeliaux. p. 327. Ils font une Ligue contre Guillaume, proclamé Comte de Hollande. p. 328. Ils font battus. p. 329. Leur faction se déclare pour Albert au sujet de la succession de Guillaume V. p. 335. Et l'emporte ibid. Ils font des actes d'hostilité contre les Cabeliaux, & ont le des-fus. p. 336. Ils sont assassiner la Fort. ibid. Il met le siege devant Tome III.

Maîtresse du Duc Albert. p. 353. Les Assassins sortent de la Haye. ibid. Ils joignent Guillaume, Comted'Oostervant, refugié dans le Château d'Altena. p. 354. Leurs Châteaux sont rasés. p. 355. Ils sont exilés, ibid. Et rappellés. p. 356. Affociation pour les détruire dans la ville de Dordrecht. p. 374. Ils font la paix avec les Cabeliaux. p. 375. Ils s'affurent de quelques places à la mort de Guillaume VI. p. 400. Ils prennent le parti de Jaqueline fa fille. p. 402. Ils se joignent aux Anglois amenés par le Duc de Glocester. p. 434. Vengeance qu'ils exercent sur Enkhnizen. p. 438. Ils se rallient en Hollande. p. 443. Ils sont battus par mer.

HOLLANDE (la) mise au ban de l'Empire. p. 47. Ce nom paroît pour la premiere fois dans un Diplôme de l'Empereur. p. 52. Elle souffre de l'inondation. p. 104. 291. 296. & 422. De la famine & de la peste. p. 180.

HOLLANDOIS (les) favorisent la descente des Anglois en France. p. 289. Ils sont conduits par le Duc de Baviere dans la Frise. p. 420. Ils en sont chasses. p. 421. Ils y sont rappellés. p. 422.

Honoré III, Pape, fait prêcher une Croisade. p. 141. Il excommunie Frederic II, Empereur. p. 161. Conditions de son absolution. ibid.

HOORNE (Arnoud de) est nommé par le Pape à l'Evêché d'Utrecht. p. 341. Il fait creuser

Woerden. ibid. Il prend quelques autres places. ibid. Il fait la paix avec le Duc Albert. p. 341. Il réduit la Noblesse. ibid. Il est transféré à l'Evêché de Liege. ibid.

HUMFROY, Duc de Glocefter, frere de Henri V, Roi
d'Angleterre, épouse Jaqueline,
Comtesse de Hollande. p. 428. Il.
passe la mer avec elle, & prend
terre à Calais. ibid. Le Duc de
Bourgogne lui déclare la guerre.
ibid. Il passe en Angleterre pour
demander du secours au Parlement. ibid. On le lui resuse. p.
431. Il rassemble quelques troupes, & prend terre à Schouwen.
p. 434. Il est battu par le Duc de
Bourgogne. p. 435. Il abandonne
Jaqueline. p. 443.

I,

AOUELINE, fille de Guillaume VI, Comte de Hollande, épouse Jean de Touraine, second fils de Charles VI, Roi de France. p. 385. Son mariage est célébré. p. 394. Elle est inaugurée Comtesse de Hollande. p. 399. Elle épouse en secondes nôces Jean Duc de Brabant. p. 402. Elle affiege Dordrecht à la tête des Hollandois. p. 405. Elle est rappellée par son mari. p. 406. Elle quitte le Brabant pour défendre ses Etats. p. 407. Elle fait un Traité avec Jean de Baviere. ibid. Elle se réconcilie avec le Duc de Brabant, ibid, Ils sont défunis de nouveau. p. 412. Caufe de cetto défunion. p. 413. Elle abandonne son Mari. p. 416. Et retourne avec sa mere dans le Hainaut. ibid. Elle prend la réso-

lution de faire annuller son mariage. p. 418. Elle en projette un autre. p. 419. Elle passe en Angleterre. p. 425. Elle obtient de Benoît XIII un Bref qui annulle. son mariage avec le Duc de Brabant. p. 418. Elle épouse le Duc. de Glocester, frere de Henri V, Roi d'Angleterre. ibid. Elle repasse la mer avec lui, ibid. Elle refuse de souscrire à l'accord fait entre Marguerite sa mere & le Duc de Bourgogne. p. 430. Elle écrit au Duc de Glocester pour l'engager à venir à fon secours. ibid. Elle est arrêtée & conduite à Gand. p. 431. Elle se sauve de fa prison. ibid. Elle se fait reconnoître par les Villes de Hollande... ibid. Elle renouvelle l'ancienne alliance avec les Trajectins. p. 432. Elle remporte une victoire contre les Cabeliaux. p. 433. Elle s'avance dans la Sudhollande, p. 435. Elle met le siege devant Haarlem. p. 436. Et le leve, ibid... Elle interjette appel du jugement de Martin V, sur la validité de fon mariage avec le Duc de Brabant. p. 441. Elle est abandonnée par le Duc de Glocester. p. 443-Elle fait un Traité avec le Duc de Bourgogne. p. 446. Elle le nomme Ruwaard & héritier préfomptif de ses Etats. p. 447. Elle choisit la ville de Goes pour sa réfidence. p. 448. Sa fituation. p.. 454. Ses amusemens. ibid. La nécessité où elle se trouve d'emprunter. ibid. Origine de sonamour pour Borfelen. p. 455. Ellel'épouse en secret. p. 456. Tentative qu'elle fait pour enlever son Mari, qu'on avoit arrêté. p. 457. Elle se livre au Duc de Bourgogne. p. 458. Elle rachete Borselen Il les cite devant son Tribunal, par la cession de sa Souveraineté. ibid. Donations qu'elle lui fait. p. 459. Son humiliation. ibid. Sa mort. p. 460. Cas que les Curieux font des Cruches de la Dame Jaqueline. ibid.

JACQUES D'OUDSHOORN est élu Evêque d'Utrecht. p. 291. Sa mort, ibid.

JARDIN de Hollande (Origine de l'emblême du ) p. 377.

JEAN D'AVESNES, Voyer Aveines.

JEAN, Roi d'Angleterre, rend Ada au Comte de Loss. p. 131. Il fait un Traite avec Guillaume I, Comte de Hollande. p. 133. Il chasse les Evêques de ses Etats. p. 134. Il est excommunié par le Pape Innocent III. ibid. Il est attaqué en Flandre par Philippe II, Roi de France. ibid. Sa flotte prend ou dissipe celle de France. ibid. Il fait une descente dans le Poitou. p. 136. Il revient en Flandre. p. 137. Il est défait à la bataille de Bouvines. p. 139. Il en perd une au même tems en Anou. ibid. Il se reconcilie avec le Pape. ibid. Il fait une treve avec la France. ibid. L'Angleterre se fouleve contre lui. p. 140. Il défait les Rébelles. ibid. Sa mort. P. 141.

JEAN de NASSAU, Evêque d'Utrecht, est chassé de la Ville par le Seigneur d'Amstel, p. 193. II implore le secours du Duc de Gueldre, ibid. Sa modération, p. 194. Il prend Amersfoort, ibid. Il est rétabli dans Utrecht. ibid. Il est en guerre avec les Seigneurs d'Amstel & de Woerden. p. 201. bannit Woerden & con i ue leurs biens. p. 203. Il le reconcilie avec eux. p. 204. 205. Son élection est annullée par le Pape.

JEAN II, Duc de Brabant, entre en Hollande. p. 261. Il fait le fiege de Dordrecht. ibid. Il leve le fiege. p. 263. Il fait la paix avec le Comte de Hollande. p. 263.

JEAN I, dix septieme Comte de Hollande, est reconnu. p. 230. Partage sur le choix d'un Régent. ibid. Ambassade à ce sujet en Angleterre. ibid. La Régence est divilée. p. 231. Jean d'Avelnes est reconnu Régent, ibid. Nouvelle Ambassade en Angleterre. p. 232. Célébration de son mariage avec Elisabeth, fille du Roi d'Angleterre, ibid. Il arrive en Zeelande. p. 235. Motifs de son débarquement en Zeelande. ibid. Il réduit les Westfrisons révoltés. p. 238. Il fait bâtir un Mausolée pour son pere. ibid. Il condamne Renesse au bannissement. p. 240. Il fait alliance avec la Flandre. ibid. Il fait la paix avec l'Evêque d'Utrecht. ibid. Il rappelle Jean d'Aveines. p. 246. Sa mort. p. 248. Soupçons contre Jean d'Avefnes. ibid. Ses Etats passent dans la Maison d'Avesnes. p. 249.

JEAN II, dix-huitiéme Comte de Hollande, ( V. Avesnes. ) est proclamé. p. 250. Il passe en Zeelande. p. 252. Il marche à Zierikzee contre les Rebelles. ibid. Sa flotte est dispersée. ibid. Il fait une treve. ibid. La treve est rompue. ibid. Il est cité par l'Empereur. p. 253. Il fait reculer les Impériaux.

Pppij

ibid. Il fait un Traité avec l'Empereur. ibid. Il ravage la Zee-lande. p. 254. Il marche contre les Rebelles. p. 255. Il envoye le Comte d'Oostervant, son fils, contre Renesse. ibid: Il fait faire le procès à Renesse, & confique ses biens. ibid. Il fait le Comte Jean, son fils, Gouverneur de la Zeelande. ibid. Il part pour le Hainaut, ibid. Il en revient en diligence. & marche au secours du Château de Ter Goes. p. 256. Il défait totalement les Rebelles. ibid. Il repart pour le Hainaut. ibid. Il se rend à Utrecht pour solliciter l'élection à l'Evêché en faveur de son frere. p. 157. Il chasse fon compétiteur de l'Oweryssel. p. 258. Il repart pour le Hainaut. ibid. Il revient en Hollande. p. 260. Il fait un Traité de paix avec Guy de Flandre, ibid, Il tombe malade à la Haye. p. 261. Il se fait porter dans le Hainaut. ibid. Il fait publier une amnistie. p. 2.68. Sa mort. p. 270. Sa femme & ses enfans, ibid...

JEAN de BEAUMONT, frere de Guillaume III, Comte de Hollande, est chargé de terminer les dissérends entre la Nordhollande & la ville de Dordrecht. p. 284. Il commande la slotte qui mene la Reine d'Angleterre dans ses Etats. p. 286. Il se rend Médiateur entre Guillaume IV, son neveu, & l'Evêque d'Utrecht. p. 316. Il prend l'administration du Hainaut à la mort de Guillaume IV. p. 320. Il est même; reconnu par la Hollande & la Zeelande. ibid.

JEAN de BRONKHORST est élur Évêque d'Utrecht. p. 291. Il se démet volontairement. ibid.

JEAN de DIEST est nommé par le Pape à l'Evêché d'Utrecht. p. 291. Il vit dans une entiere dépendance du Comte de Hollande. ibid. Il est réduit à une pension. p. 292. Sa mort. p. 315.

JEAN de BAVIERE, second fils d'Albert, Duc de Baviere & Comte de Hollande, élu Evêque de Liege, est rappellé par son pere. p. 354. Il quitte l'Etat Ecclésiastique. p. 355. Il se rend Médiateur entre Albert & Jean d'Arkel. p. 370. Chassé de son siege par les Liegeois, il vient en Hollande demander du secours à Guillaume VI, son frere. p. 380. Il rentre dans sa Cathédrale en Conquérant. p. 382. Vengeance qu'il exerce contre la Ville & les Chanoines. ibid. Il sefait nommer Ruwaard après la mort de son trere. p. 400. Il se ligue avec les Maisons d'Arkel & d'Egmond. ibid. Il follicite des dispenses pour épouser Jaqueline sa niece. p. 402. Il se porte Tuteur de la Princesse, ibid. Il entreprend de la dépouiller de ses Etats. ibid. Il demande à l'Empereur, Elisabeth. de Luxembourg, sa cousine, en mariage, ibid. Il obtient du Pape. Martin V la permission de se marier. p. 403. L'Empereur lui donne des Lettres qui l'envoyent en possession des biens de Jaqueline. ibid. Il prend le titre de Comte de Hollande. p. 404. Il surprend Rotterdam. p. 406. Il fait un Traité avec Jaqueline. p. 407., Il est re-

connu héritier présomptif & Lieutenant de Jaqueline. p. 409. Il viole leTraité.ibid.Ligue des Villes contre lui. p. 410. Elles lui déclarent la guerre. p. 411. Il assiege Leide. ibid. Conditions de la capitulation. p. 414. Il réunit par ce Traité le Burggraviat de Leide au Comté de Hollande. p. 415. Ses vues sur Utrecht, itid. Et sur le Brabant. ibid. Il s'empare de Gertrudenberg. p. 416. Il en assiege la Citadelle. ibid. Il fait un Traité avantageux avec le Duc de Brabant. P. 418. Le Château de Gertrudenberg lui est rendu. p. 420. Son expédition contre la Frise. ibid. Il fait un Traité avec les Schieringers. p. 421. Il est chassé de la Frise. ibid. Il se prépare à y rentrer. p. 422. Il en est reconnu Seigneur. ibid. Il la perd. p. 424. Sa mort. p. 432. Incertitude fur les Auteurs de sa mort. ibid.

JEAN, Duc de Bourgogne, épouse Marguerite de Hollande, fille d'Albert. p. 370. Il entre dans la Ligue contre les Liegeois. p. 381. Il dispute au Duc d'Orleans les rênes du Gouvernement de la France. p. 387. Il le fait assassiner. p. 388. Il se retire dans ses Etats. ib. Il revient à Paris, & est rétabli dans le Conseil. ibid. Il est condamné comme atteint & convaincu de l'assassinat du Duc d'Orleans. ibid. Il appelle les Anglois à son fecours, p. 389. Il se rend en Hollande, & fait reconnoître Jaqueline Comtesse. p. 399. Il obtient des dispenses pour la marier au Duc de Brabant son cousin. p. 401. Il se porte Mediateur entre

Jaqueline & Jean de Baviere. p. 407. Sa mort. p. 418.

JEAN, Duc de Touraine, second sils de Charles VI, Roi de France, épouse Jaqueline, sille de Guillaume VI, Comte de Hollande. p. 386. Il est élevé à la Cour de son beau pere. p. 387. Célébration de son mariage. p. 394. Il devient Dauphin. ibid. Il vient à Compiegne avec le Comte de Hollande. ibid. Sa mort. p. 396.

JEAN, Duc de Brabant, épouse Jaqueline de Hollande, veuve de Jean, Duc de Touraine. p. 402. Il met le siege devant Dordrecht. p. 405. Il le leve. p. 406. Il retourne dans ses Etats. ibid. 11 y rappelle Jaqueline. p. 409. Il néglige les fujets de sa femme. p. 410; Désunion entre lui & Jaqueline. p. 413. Il en est abandonné. p. 416. Le Comte de Berg est afsassiné dans son appartement. p. 418. Il se sauve à Harlaar. ibid. Traité désavantageux qu'il sait avec Jean de Baviere. ibid. Il demande du secours aux Princes Allemands, pour ramener ses sujets dans le devoir. p. 419. Il entre avec eux dans Bruxelles. p. 420. Il y est fait prisonnier par le Comte de Saint Pol. ibid. Il est élargi-& rétabli. p. 423: Il entreprend. de s'emparer du Hainaut, & il y échoue. p. 426. Il est inauguré: Comte de Hollande par les Cabeliaux. p. 432. Il nomme Jaques. Gaasbeek pour son Lieutenant. p. 433. Et s'en retourne dans le: Brabant. ibid. Sa mort. p. 442.

INCENDIE à Amsterdam. p. 422.

INNOCENT II, Pape, affranchit les Abbayes d'Egmond & de Rhinsburg des visites de l'Ordinaire. p. 84.

INNOCENT III, Pape, excommunie Jean, Roi d'Angleterre. p. 134. Il le déclare déchu de la Couronne. ibid. Il le réconcilie à une dure condition. p. 139.

INNOCENT IV, Pape, excommunie l'Empereur Frederic I. p. 162. Il offre la Couronne Impériale à tous les Princes. ibid. Le Comte de Hollande l'accepte. p.

INONDATION en Hollande & en Frise. p. 104. En Westfrise. p. 205. En Hollande. p. 291. Dans la Hollande, la Frise & la Zeelande. p. 296. A Dordrecht. p. 341. En Hollande. p. 412.

Institution de l'Ordre de Saint Jacques, p. 210. de l'Ordre Teutonique, p. 313. De la Toi-

fon d'or. p. 458.

ISABELLE de France, femme d'Edouard II, Roi d'Angleterre, passe à la Cour de France. p. 285. Elle veut engager le Roi de France à placer le Prince de Galles son fils sur le Trône de son pere. ibid. Elle est refusée & obligée de fortir de France, ibid. Elle se retire à Valenciennes. ibid. Elle passe à Dordrecht, où elle marie le Prince de Galles avec la fille du Comte de Hollande. ibid. Elle s'embarque pour l'Angleterre. ibid. Elle assiege Bristol. p. 286. Elle revient à Londres, & fait proclamer son Fils Roi d'Angleterre. ibid.

K. EISERSWERTHame-

gé & pris. p. 166.

KENNEMERLAND (le) donné en appanage à Robert, frere de

Theodoric VII. p. 109.

KENNEMERS (les) se liquent contre les Westfritons. p. 103. Ils ravagent les Terres d'Amitel, p. 124. Ils se soumettent au Comte de Loss. p. 125. Ils quittent son parti, & il les défait. p. 126, Cause de leur révolte. p. 192. Ils prennent le Seigneur d'Amstel pour Chef. ibid. Ils entrent dans Utrecht. ibid. Leur retraite. P. 193. Leur défaite. p. 194. Ils sont déchus de leurs privileges. p. 183. Ils ravagent la Hollande, p. 436, Ils assiegent Hoorn. p. 437. Ils sont defaits. p. 438. Ils sont punis par le Duc de Bourgogne comme rebelles. p. 439.

Keno Ten Broek, Chef des Vetkoopers, remporte une victoire fur les Sahieringers. p. 420, Il est reconnu Seigneur d'Emb-

den. p. 421.

KUYLEMBOURG affiegé par l'Empereur. p. 75. Il est obligé à lever le siege. p. 76.

L.

EIDE est assiegé par les Frisons. p. 19. Et par les Ken-

nemers. p. 121.

LIEGE (Troubles de) p. 380. Les Liegeois chassent leur Evêque de son Diocese. p. 381. Ligue contre eux. ibid. Leur désaite totale. ibid.

LORRAINE (Troubles en) p. la fille de Philippe V, Roi de France. ibid.

12. 42. Loss (le Comte de) épouse Ada, Comtesse de Hollande. p. 119. Il forme une Ligue contre Guillaume I. p. 123. Il se rend maître de la Sudhollande. p. 134. 125. Il chasse Guillaume de la Zeelande, & en est chassé. ibid. Il est victorieux auprès de Leide. p. 126. Il est totalement défait par Guillaume. p. 127. Il fait une descente dans l'Isle de Schouwen. p. 128. Il fait un Traité avantageux avec Guillaume. p. 129. Incertitude de ce Traité. ibid. Il se retire dans fon Comté. p. 130. Il fait un Traité avec l'Angleterre. p. 131. Motif de ce Traité. p. 131.132. Il renouvelle ses prétentions. p. 148.

LOTHAIRE, Empereur, met Bes Assassins de Florent surnommé Le Noir, frere de Theodoric VI, Comte de Hollande, au ban de l'Empire, & confisque leurs biens. p. 80.

Louis d'Outremer, fait la guerre à l'Empereur Otton; entre dans l'Alface, & est battu. p. 22. Il fait la paix avec l'Empereur. ibid. Vrai motif de cette paix. ibid.

Louis le Gros, Roi de France, nomme d'autorité au Comté de Flandre. p. 77.

Louis de France, fils de Philippe II, passe en Angleterre, s'empare de Londres, & est proclamé Roi. p. 140. Il est excommunié par le Pape. p. 141. Il revient en France. ibid.

Louis de Nevers succède à Robert III dans le Comté de Flandre.p. 281. Son mariage avec

Louis, Duc de Baviere, est élu Roi des Romains. p. 287. II épouse Marguerite, fille du Comte de Hollande. ibid. Il est menacé de l'excommunication par le Pape Jean XXII. p. 188. Il se rend en Italie. ibid. Il est secouru par Guillaume III, Comte de Hollande. ibid. Il force le Pape à fortir de l'Italie. p. 289. Il est couronné Empereur, ibid. Il fait déclarer Jean XXII intrus, & élire Nicolas V. ibid. Il marche au fecours du Comte de Flandre contre les Villes rebelles. ibid. Il affemble le College des Princes au sujet des droits de la Princesse Marguerite sa semme, à la succesfion du Comté de Hollande. p. 320. Il prononce en sa faveur. p. 321. Il rappelle l'Impératrice en Allemagne. p. 322. Sa mort. p. 325. Partage de ses biens entre les enfans, ibid.

donne occasion à de nouveaux troubles en Flandre. p. 344. Il fait un accommodement avec les Flamands, qui se révoltent de nouveau. p. 346. Il se résugie à Lille. ibid. Il reçoit des secours d'Albert & d'autres Princes, & investit Gand. ibid. Il est mis ensuite, & forcé de gagner Bruges. p. 347. Il implore le secours de Charles VI, Roi de France, & l'obtient. p. 348. Il se bat en duel contre le Duc de Berry. ibid. Il meurt de ses blessures. ibid.

Louis, Dauphin de France, fils de Charles VI, déclare la guerre au Duc de Bourgogne.

p. 389. Sa mort. p. 394.

Luitgarde, mere de Theodoric III, prend le gouvernement des Etats de son fils. p. 29. Elle soumet les Rebelles. ibid.

LUDOLPH, fils d'un Sénateur de Constantinople, épouse la fille du Roi des Huns. p. 9.

LUPPOLD, tige de la Maison de Borselen. p. q.

М,

ARGUERITE, fille de Baudouin IX, Comte de Flandre, est séduite & abusée par Bochart d'Avesnes, son Oncle. p. 167. Il en a deux fils. ibid. Sa mort la laisse sans état. p. 168. Elle se sauve en France. ibid. Elle épouse Guy de Dampierre, Gentilhomme Bourguignon. ibid. Les enfans qu'elle a de Guy de Dampierre disputent aux fils de Bochart leur légitimité. ibid. Le Roi de France & le Légat du Pape font le partage de la succession. p. 169. Elle envahit la Zeelande. ibid. Elle implore le secours de Louis IX, Roi de France, & est refusée. p. 171. Elle traite avec Charles. Duc d'Anjou, frere du Roi, & lui céde le Hainaut. ibid. Elle lui livre Valenciennes. ibid. Elle obtient la paix par l'entremise du Roi de France & du Pape Innocent IV. p. 172.

MARGUERITE, vingt-unième Comtesse de Hollande, fille de Guillaume III, & semme de Louis Duc de Bayiere, Empereur, est nommée Comtesse par le College des Princes. p. 320. Elle se rend dans le Hainaut. p.

321. Elle est inaugurée, ibid. Elle fait alliance avec Philippe V, Roi de France. ibid. Elle est rappellée par l'Empereur. p. 322. Elle fait reconnoître Guillaume, fon fils, pour son Lieutenant. ibid. Et repart pour l'Allemagne. p. 323. Elle céde à Guillaume la Hollande, la Zeelande & la Frise. p. 325. Elle l'en dépouille & reprend le Gouvernement. p. 326. Elle appelle le Roi d'Angleterre à son secours. ibid. Elle passe en Angleterre & l'obtient. p. 327, Elle attaque Guillaume avec la flotte Angloise, & le bat. ibid. Elle l'attaque de nouveau par mer, & est battue. p. 329. Elle se sauve en Angleterre. ibid. Elle se réconcilie avec Guillaume, ibid. Sa mort. p. 330.

MARGUERITE, fille de Philippe, Duc de Bourgogne, veuve de Guillaume VI, Comte de Hollande, conclut le mariage de Jaqueline avec Jean, Duc de Brabant. p. 401. Elle fait célébrer ce mariage à la Haye. p. 402. Elle vient du Hainaut pour rétablir la paix entre son gendre & sa fille. p. 416. Elle la ramene avec elle dans le Hainaut, ibid. Elle affemble des troupes pour marcher au secours de sa fille & du Duc de Glocester son nouveau gendre. p. 428. Elle négocie avec le Duc de Bourgogne. p. 419. Elle envoye à Jaqueline un cheval d'une rare beauté. p. 455.

MARINUS SANUTO Vénitien, tente en vain de former une Croi-

fade. p. 301.

MARTIN V, Pape, élu par le Concile de Constance, accorde des dispenses pour le mariage de Jaqueline avec le Duc de Brabant. p. 402. Il nomme Raban, Evêque de Spire, à l'Evêché d'Utrecht. p. 449. Il jette un interdit fur ce Diocese, ibid. Sa mort. p.

MEDENBLIK, Château bâti par Florent V. p. 206. Est affiegé par les Frisons, p. 233. Le siege est levé. p. 234.

MIDDELBOURG, Château bâti par Florent V. p. 206. Est assiegé par les Flamands. p. 208. Il est secouru par Florent. ibid. Il est assiegé de nouveau par les Flamands. p. 234. Le siege est levé. ibid. Il est assiegé par Guy de Flandre, & pris. p. 259. Les Flamands en sont chassés. p. 268.

N

N ORDHOLLANDE (la) est conquise par les Flamands. p. 262. Ils en sont chassés. p. 264.

NORMANDS (les) font des incursions dans les Provinces maritimes de l'Empire d'Occident. p. 6. Ils se maintiennent long-tems dans le pays d'Utrecht. p. 20. Ils sont chasses de l'Evêché. p. 21. Ils font des incursions dans la Hollande. p. 30. Ils en sont chasses par Godefroy, Avoué de Gueldre. ibid. Ils reviennent en Hollande, y ont quelques avantages, & s'avancent jusques à Utrecht. ibid. Ils se retirent. p. 31.

O

RDRE de Saint Jacques, institué par Florent V. p. 210. Tome III,

des dispenses pour le mariage de Jaqueline avec le Duc de Brabant. p. 402. Il nomme Raban, p. 458.

Des Templiers. p. 174. Teutonique. p. 313. De la Toison d'or.

OOSTERVANT (Guillaume Comte d'.) Voyez Guillaume,

Comte d'Oostervant.

OOSTERVANT (Jean Comte d') fils de Jean II, Comte de Hollande, foumet Schouwen, Walcheren, le Sudbeveland & Berg-op-zoom. p. 254. Il est surnommé Jean fans merci, ibid. Il fait le siege de Puydoren. p. 255. Sa mort. p. 258.

OTTON I, Empereur, fait plufieurs donations à l'Eglife & à la ville d'Utrecht. p. 21. Il chaffe Giselbert des deux Lorraines, que Charles le Simple lui avoit données. p. 22. Il céde la Lorraine à

Henri son frere. ibid.

OTTON III, Empereur, donne à Theodoric II, Comte de Hollande, la propriété des pays qu'il ne tenoit que comme Fiefs de

l'Empire. p. 23.

OTTON II, Comte de Gueldre, fait une Ligue contre l'Evêque d'Utrecht. p. 107. Il fait la paix, & rentre dans la Veluwe. ibid. Il fe rend maître de Dewenter. p. 115. Il est fait prisonnier, p. 116. Il reconnoît pour suzerain le Duc de Brabant. ibid.

OTTON, Duc de Saxe, élu Empereur, confirme Guillaume I dans la possession de la Hollande. p. 132. Il marche au seçours du Comte de Flandre, p. 136. Il joint le Roi de France au pont de Bouvines, & lui livre bataille. p. 137. Il est contraint de prendre la suite, p. 138. Il se retire en Allemagne. p. 139. \*

Qqq

OTTON II, Evêqued Utrecht, entre dans le Salland & bat le Duc de Gueldre. p. 148. Il est afsiegé dans Dewenter. p. 149. Il fait un Traité de paix avec lui. ibid. Il prend parti dans les troubles de Groningue, & dans la révolte de ceux de Drenth. p. 150. Son armée est totalement défaite. p. 151. Il est tué. p. 152.

OTTON III, Evêque d'Utrecht. est donné pour Tuteur à Guillaume II, Comte de Hollande, son

neveu. p. 160.

OTTON III, Comte de Gueldre, est appellé pour être Tuteur. de Florent V. p. 190. Il remporte. une victoire complette contre Adelaide, ibid. La tranquillité de sa Régence est troublée, ibid. Il remet le Gouvernement entre les mains de Florent, p. 191. Il retourne dans la Gueldre. ibid.

ELLEGRIN, un des fils de Theodoric VI. Comte de Hollande, tige des Comtes de ce nom. p. 193.

PETRONELLE, mere de Theodoric VI, se brouille avec l'Empereur. p. 75. Elle veut faire son fils Comte de Flandre. p. 77. Elle remet le Gouvernement au jeune Prince. p. 78. Elle fonde l'Abbaye de Rhinsburg, P. 84. Elley est inhumée. ibid.

PHILIPPE I, Roi de France, arme pour rétablir la Princesse Richilde dans ses Etats. p. 57. Il est mis en suite par les Hollandois. p. 57. & 58. Il fait la paix mariage avec Berthe, fille de Floirent I & de Gertrude. ibid.

PHILIPPE Comte de Flandre (Cause de l'inimitié entre) & Florent III, Comte de Hollande. p. 93. Il le défait, & le prend prifonnier. p. 98. Il le fait conduire à Bruxelles, ibid. Il fait avec lui un Traité de paix, ibid. Sa mort en Palettine. p. 109.

PHILIPPE II, Roide France. fe charge de l'exécution du Decret du Pape contre Jean, Roi. d'Angleterre. p. 134. Sa flotte esti prise ou dissipée. ibid. Il entre en Flandre & prend plusieurs Villes. ibid, Ilbrûle les environs de Dam. p. 135. Il fait bâtir une Citadelle à Lille, ibid. Il revient à Paris. ibid. Il marche contre les Anglois. descendus en Poitou. p. 136. Il laisse Louis son fils pour leur tenir tête, & repasse en Flandre. 🌬 137. Il marche vers Tournay, & est joint par Otton à Bouvines. ibid. Il gagne la bataille, & fair les Comtes de Hollande & de Flandre prisonniers. p. 138. Il renvoye l'Aigle de l'Empereur à Frederic son Compétiteur. p. 139. Il retourne à Paris, ibid. Les Anglois lui offrent la Couronne. p. 140. Louis son fils s'empare de Londres. ibid. Et est proclamé Roi d'Angleterre. ibid. Il est contraint: de revenir en France. p. 141.

PHILIPPE le Bel, Roi de France, déclare la guerre au Comtede Flandre. p. 280. Hest contraint

de se retirer. ibid.

PHILIPPE, Ducde Bourgogne, est inauguré Comte de Flandre... p. 329. Il continue la guerre conavec eux. p. 59. Occasion de son tre les Flamands révoltés, ibidIl leur accorde une amnistie générale par l'entremise des Duchesses de Brabant & de Bourgogne, sa semme. ibid. Sa mort. p. 381. Jean son sils sui succede. ibid.

PHILIPPE Comte de Saint Pol frere du Duc de Brabant, mari de Jaqueline, Comtesse de Hollande, est nommé Ruwaard, p. 417. Il se rend à Louvain, & convoque les Etats. ibid. Il leve le grand étendard de Brabant. p. 419. Il marche au secours de Gertrudenberg, ibid. Il force les Allemands de fortir de Bruxelles, & s'assure du Duc de Brabant, son frere. p. 420. Il le rétablit dans les Etats. p. 423. Il le réconcilie avec ses sujets. p. 424. Il succede au Duc de Brabant, & est reconnu Comte de Hainaut, p. 443. Sa mort occasionne une contestation au sujet de la succession au Duché de Brabant. p. 451.

PHILIPPE, Duc de Bourgogne, fils de Jean, fait ses efforts pour empêcher le mariage de Jaqueline avec le Duc de Glocester, p. 426. Raisons de cette oppolition. p. 427. Il se donne de nouveaux mouvemens. p. 428. Il déclare la guerre au Duc de Glocester. p. 429. Il négocie avec Marguerite, merc de Jaqueline. ibid. Il se sait nommer Ruwaard: p. 432. Il prend possession de sa dignité. p. 433. Il bat les Anglois amenés par le Duc de Glocester au lecours de Jaqueline. p. 435. Il se rend maître de la Nordhollande. p. 438. Il fait bâtir une Cidelle à Hoorn. p. 439. Il punit les Kennemers comme rehelles. ibid. Il assiege Zevenbergen. p. 441.

Les Bourgeois de cette ville capitulent fans la participation du Gouverneur. p. 442. Il fait contribuer les Villes pour le siege de Goude, ibid. Il affrege Amersfoort. p. 443. Et leve le siege. ibid. Il revient en Hollande, ibid, Il marche à Goude. p. 445. Il fait un Traité avec Jaqueline. p. 446. Contenu de ce Traité. ibid. Il est reconnu Ruwaard, & héritief des Etats de Jaqueline. p. 447. Il nomme François deBorfelen pour son Stadhouder, & part pour la Flandre. p. 448. Il soutient Rodolphe, Evêque d'Utrecht, contre son Compétiteur. p. 450. II fait une treve avec lui. ibid. Il obtient de Henri VI, Roi d'Angleterre, le rétablissement du commerce. ibid. Il s'empare du Comté de Namur. p. 451. Contestation entre Marguerite, Comtesse Donairiere de Hollande, & lui, au sujet de la succession du Duché de Brabant. ibid. Il fait la paix avec les Trajectins. p. 453. Léfine avec laquelle il regle la dépense de Jaqueline. p. 454. Il fait arrêter Borfelen son mari. p. 456. Il le condamne à mort. ibid. Il exige de Jaqueline la cession de la propriété de ses Etats, pour lui rendre Borfelen. p. 458. Il décore Borfelen de nouvelles dignités. ibid. Il lui ôte le Stadhouderat. ibid. Il se fait inaugurer Comte de Hollande. p. 459. Il nomme un Stadhouder. ibid.

PURMERENUE. (Origine de ).

Poudre à canon (Premier usage de la) dans les Pays-Bas.

Qqqij

Q.

QUESNOI (Château du) Ville du Hainaut. p. 335. Guillaume V, Gomte de Hollande y est ensermé. ibid. Il y meurt. p. 351.

R

ABAN, Evêque de Spire, est nommé par le Pape Martin Và l'Evêché d'Utrecht. p. 449. Il céde ses droits à Zweder de

Cuilenburg, ibid.

RENESSE (de) Grand Baillif de la Sudhollande est disgracié. p. 239. Et banni. p. 240. Il redemande son rétablissement, & est refusé. p. 251. Il se révolte de nouveau. p. 252. Il appelle l'Empereur. ibid. Il arme inutilement les Zeelandois pour seconder les Allemands. p. 254. Il s'enfuit, & se jette dans le Château de Puydoren. p. 255. Il y est assiegé, & s'évade. ibid. On lui fait son procès. ibid. Son parti est entierement abbatu. p. 256. Il sauve la vie à Guillaume de Hollande, fils de Jean II, son ennemi. p. 259. Il engage les Flamands à pafier en Hollande. p. 260. Il conseille au Comte de Flandre de sortir d'Utrecht. p. 265. Il en sort lui-même. p. 269. Sa mort. ibid.

RENOUD IV, Comte de Gueldre, déclare la guerre à Guillaume VI, Comte de Hollande. p. 379. Il est inauguré Seigneur d'Arkel. ibid. Il est défait par les Hollandois. ibid. Il fait une treve. p. 380. Il est attaqué dé nouveau par le Comte de Hollande. p. 384; Il demande, & fait la paix avec lui. p. 385. Clause de ce Traité. ibid. Il vient visiter le Comte de Hollande. ibid. Il fait un Traité avec Jean de Baviere. p. 410. Fausse démarche contre Amersfoort. p. 412. Sa mort. p. 424. Jean d'Egmond lui succède. p. 425.

425. RÉVOLUTION dans la Suisse. p. 179. En Angleterre. p. 284.

RHINSBURG (Abbaye de) fondée par Petronelle, mere de Theodoric VI. p. 384. Particularités sur cette Abbaye. ibid. Petronelle y est inhumée. ibid.

RICHARD II, Roi d'Angleterre, épouse Habelle de France, fille de Charles VI. p. 358.

RICHILDE, veuve de Baudouin VI, Comte de Flandre, est nommée Tutrice de ses deux sils. p. 55. Elle mécontente les Flamands. p. 56. Elle irrite la Noblesse par son mariage avec Osborn, jeune Anglois. ibid. Elle se sauve sur les Terres de France. p. 57. Elle obtient du secours de Philippe I. ibid. Il est désait. ibid. Elle est abandonnée par la France. p. 58. Et par l'Empereur. p. 50.

P. 59.

ROBERT de Flandre, fils de Baudouin V, Comte de Flandre, veut s'emparer de la Hollande.
p. 53. Il est battu par Gertrude, Comtesse Douairiere de Hollanlande. ibid. Il l'épouse, & est nommé Tuteur du jeune Theodoric V, Comte de Hollande. p. 54. Il est surnommé le Frison. ib. Il entreprend d'exclure ses neveux du Comté de Flandre, ib. Il est obli-

gé d'abandonner ses prétentions. p. 55. Il est attaqué & battu par le Duc de Lorraine. ibid. Il met en fuite l'armée Françoise. p. 57. 58. Il force Baudouin fon frere de renoncer à ses prétentions sur la Flandre. ibid. Il remet Theodoric en possession de ses Etats. p. 61. Il fait le voyage de la Palestine.

ROBERT III, Comte de Flandre, fait une treve avec le Comte de Hollande. p. 272. Il entre dans le Hainaut avec une bonne armée. p. 274. Il fait un Traité avantageux avec le Comte de

Hollande. ibid.

RODOLPHE, Châtelain de Coeverden chasse Egbert de Groningue. p. 150. Il prend le Fort de Glimmen, ibid. Il est forcé de fortir de Groningue. p. 151. Il se réfugie dans le pays de Drenth. ibid. Il est excommunié par l'Evêque d'Utrecht, & déclaré déchu de fa Châtellenie. ibid. Il défait l'Evêque. ibid. Il abandonne Coeverden. p. 153. Ille reprend. ibid. Il demande une treve, ibid. Il va trouver l'Evêque. p. 154. Il est arrêté, & mis à mort. ibid.

RODOLPHE, Comte de Hapsbourg, est élu Empereur. p. 178. Il est la tige de la Maison d'Autriche, ibid. Il dispose du Comté de Hollande en faveur de différens Seigneurs. p. 198. Il ne refpectoit rien pour recouvrer l'argent qui lui étoit nécessaire pour se soutenir. p. 199. Il accorde à Jean d'Avesnes des lettres qui l'envoyent en possession du pays de Waes & d'autres. ibid.

RODOLPHE de DIEPHOUT

dispute l'Evêché d'Utrecht à Zweder de Cuilenburg. p. 444. Il fe déclare pour Jaqueline. ibid. Il est forcé par son Compétiteur de quitter son siege. p. 449. Il fait alliance avec Jaqueline & avec les Hockins. p. 450. Il'est rappellé par les Trajectins. ibid. Il conclut une treve avec le Duc de Bourgogne, ibid.

S.

SAINT POL, frere du Duc de Brabant. Voyez Philippe, Comte de Saint Pol.

SAXONS (les) s'allient avec

les Bataves, p. 6.

SCHIERINGERS (Commencement de la faction des ) p. 357. Ils implorent le secours de Jean de Baviere. p. 421. Ils font un Traité avec lui. ibid. Ils rappellent les Hollandois. p. 422. Îls reconnoissent Jean de Bayiere Seigneur de Frise, ibid.

SIARDA Chef des Schieringers est battu par les Vetkoopers. p. 420. Il appelle le Duc de Baviere à son secours, & offre de le reconnoître pour Souverain. ibid. Il l'appelle de nouveau à son secours. p. 421. Il est forcé de signer l'accord fait entre les deux partis. ibid. Il rappelle les Hol-

Jandois. p. 422.

SICCO OU SIWARD, fils d'Arnoud, Comte de Hollande, tige des Comtes de Brederode & de Teilingen. p. 28. Il se brouille avec Theodoric III, fon frere. p. 29. Il se sauve en Frise & souleve les Frisons. ibid. Il se réconcilie ayec son frere, ibid. Il est nommé

Lieutenant de Theodoric dans le Kennemerland. ibid. Il marche au fecours de son frere. p. 33. Sa mort. p. 37.

SIEGER A LA VERITÉ SE-CRETTE. Signification de ce ter-

me. p. 242.

Sieges. De Leide. p. 19. De Dordrecht. p. 42. & 45. De Tournay. p. 47. D'Ystelmonde. p. 62. De Cuilenburg. p. 75. D'Utrecht. p. 82. D'Amerstein. p. 97. D'Alkmaar, p. 103. De Dewenter. p. 106, D'Utrecht. p. 116, De Bois-le-Duc. ibid. De Leide. p. 121. De Ten Busch. p. 124. Du Château d'Asperen. p. 127. De Tournay. p. 135. De Bru-xelles. p. 136. Du Château d'Alcazar. p. 143. De Damiette. p. 144. De Dewenter. p. 149. De Groningue. p. 151. D'Aix-la-Chapelle. p. 164. De Keiserswerth. p. 166. De Valenciennes, p. 187. Du Château de Vreeland. p. 203. De Middelbourg. p. 208. De Medenblik. p. 233. De Muiden. ibid. De Middelbourg. p. 234. D'Ysselstein. p. 241. De Middelbourg. p. 259. De Bridorp. p. 261. De Zierikzee. p. 265. De Vollenhoven. p. 276. De Bristol. p. 286. De Cambray. p. 311. De Tournay p. 312. D'Utrecht. p. 316. D'Oudewater. p. 323. De Muiden & de Weesp. p. 332. De Zoest, ibid. Du Château de Nieveld, ibid. De Heemskerk, p. 336. De Delft. p. 337. De Woerden. p. 341. De Gildenburg. p. 342. D'Oudenarde & de Dendermonde. p. 345. De Gand, p. 346. De Damme. p. 349. De Graave. p. 350. D'Altena. p. 355. de Staveren, p. 365. D'Oudewater, p. 367. Du Château d'Arkel, p. 369. Des Châteaux de Gasperne, Hagestein & Everstein, p. 376. De Saint Tron & du Château de Bouillon, p. 381. De Harsleur, p. 391. Du Château d'Ysselstein, p. 400. De Gorinchem, p. 401. De Dordrecht, p. 405. De Leide, p. 41 L. Du Château de Gertrudenberg, p. 416. d'Elsenen, p. 424. De Dockum, ibid. De Schoonhoven, p. 433. De Hoorn, p. 437. De Zevenbergen, p. 441. D'Amerssoort, p. 444.

SIGISMOND, Empereur, arrive en Hollande. p. 394. Il passe avec Guillaume VI, Comte de Hollande, en Angleterre. ibid. Leur négociation est instructueuse, ibid. Il est forcé d'abandonner Londres. p. 395. Il promet sa fille Elisabeth en mariage au Duc de Baviere. p. 403. Il envoye le Duc en possession des biens de

Jaqueline sa niece. ibid.

STADE, ville située sur la frontiere des Frisons & des Saxons. p. 154. Brouillerie des habitans avec l'Archevêque de Brême. ibid. Origine de ces troubles. ibid. Sentiment des Critiques sur le sujet de cette querelle. p. 155. L'Archevêque y introduit l'Inquisition. p. 156. La ville est afficegée par Florent IV, & soumise à l'Archevêque. p. 157.

STRALEM, Chancelier de Charles le Bon, Comte de Flandre, est accusé de concussion. p. 76. Il est jugé par les Etats. ibid. Ses parens sont assussiner le Comte. p. 77. Ils se sortisent dans le Château de Bouch. ibid. Ils y sont investis, ibid. Ils se sauvent à la saveur de la nuit, ibid.

Suisse (Révolution dans la) p. 178. Cause de cette révolution. p. 179.

T.

Pays-Bas par une nouvelle doctrine qu'il se mêt en tête d'y établir. p. 71. Précis de cette doctrine, ibid. Les Ecclésias fiques l'acquient de crimes de toute espece. ibid. Il est assassiné. Saint Norbert Fondateur de l'Ordre de Prémontré a bien de la peine à détruire cette hérésie. ibid. Elle se glisse dans le Monastere de Middelbourg. ibid. Saint Norbert a ordre de l'Évêque d'Utrecht d'y mettre la résorme, ibid.

TEILINGEN (la Maison de) issue d'Arnould, Comte de Hollande. p. 28. Elle finit dès le regne de Guillaume V. ibid.

TEMPLIERS (l'Ordre des) fondé par Hugues de Paganis & Godefroy de Saint Omer, pour lagarde du Saint Sepulchre, & la défense des Pélerins. p. 274. Ils prennent le nom de Templiers. ibid. Ils vivoient en commun comme des Moines. p. 275. Philippe le Bel entreprend de les détruire. ibid. Ils sont arrêtés. ibid. Ils font condamnés au feu. ibid. L'Ordre est supprimé par le Pape dans le Concile de Vienne. ibid. Leurs biens passent aux Chevaliers de Malte. ibid. Ils sont massacrés à Zierikzee. ibid. Ils sont traités moins séverement en Allemagne. p. 276. L'Archevêque

de Mayence les déclare innocens. ibid.

TETTA, TIETBURGE, ou TEUTBURGE fille de Gozewin, Westfrison d'origine, & négoziant fort riche, épouse Sicco, frere de Theodoric III, Comto de Hollande. p. 29. Ce mariago est cause de la brouillerie des deux freres. ibid.

TEUTONIQUE (l'Ordre) infititué à Jerusalem dans le même tems & dans les mêmes vues que celui des Templiers. p. 313. Leur Grand Maître les ramene en Allemagne. p. 314. Où il est déposé par les Chevaliers Teutoniques. ibis.

THEODORICI, premier Comte de Hollande, avec la Souveraineté de la Hollande, reçoit de Charles le Simple les fiefs de son Domaine & autres droits, prig. Il obtient une donation de la Westfrise, pris. Il marche contre les Huns. pris. Il assiste & combat aux Tournois que Henril'Oifeleur inventa pour tenir ses soldats en haleine. ibid. Incertitude sur son mariage & sur le tems de sa mort, pris. Il avoit de son vivant remis le Gouvernement de la Hollande à son fils. ibid.

THEODORIC II, deuxième Comte de Hollande fait la guerre aux Frisons. p. 19. Il les soumet. ibid. S'étant encore révoltés, il les défait entièrement. ibid. Il publie contre eux une loi singuliere. ibid. Il releve l'Abbaye d'Egmond. ibid. Il en transfere les Religieuses à Bennebroek. p. 20. Il y met des Benedictins. ibid. Il est impliqué dans la guerre de l'Emmoliqué dans la guerre de l'Emmond.

pereur contre les Huns. ibid. Il remporte sur eux une victoire complette. ibid. Il est mêlé dans les troubles de Lorraine. p. 22. Il est battu par Otton. ibid. Il fait la paix avec l'Empereur. ibid. Il reçoit de l'Empereur Otton sil la propriété des pays qu'il ne tenoit que comme Fiess de l'Empire. p. 23. Sa semme. p. 24. Ses ensans. ibid. Caractere de son successeur.

THEODORIC III, quatriéme Comte de Hollande, monte sur le trône de son pere à l'âge de douze ans. p. 29. Il soumet les Frisons révoltés. ibid. Il conclut un Traité avec eux. ibid. Il fait bâtir un Fort qui fut le commencement de la Ville de Dordrecht. P. 32. Il établit un péage sur les marchandises qui passoient sur le Waal & la Meuse. ibid. Il est attaqué par l'Evêque d'Utrecht & remporte fur lui une fanglante victoire. ibid. Il est cité devant l'Empereur, & condamné. p. 33. Les Evêques d'Utrecht, de Cologne & de Liege font une Ligue contre lui, ibid. Il appelle Sicco son frere à son secours. ibid. Discours qu'il fait à ses soldats effrayés. p. 34. Son artifice pour effrayer l'ennemi. ibid. Il défait les Episcopaux. ibid. Il fait l'Evêque d'Utrecht prisonnier. ibid. Il est réconcilié avec l'Empereur. ibid. Il fait la paix avec l'Evêque d'Utrecht. p. 36. Il demeure en possession de Dordrecht & de Bodegrave. ibid. Il affiste à la Diete comme Prince de l'Empire. p. 37. Il y est qualisié de Comte de Frise. ibid. Il part pour la Palestine. p. 38. Et

remet le Gouvernement de ses Etats à Theodoric son fils. *ibid*. Sa mort. p. 40. Sa semme & ses enfans. *ibid*.

THEODORIC IV, cinquiéme Comte de Hollande, est reconnu fans peine par les peuples. p. 40, Il est chassé de la Zeclande. p. 42. Il profite des troubles de Lorraine. p. 43. Il s'allie avec le Ducde Lorraine pour attaquer l'Empereur. ibid. Il ravage les pays d'Utrecht & de Liege. ibid. L'Empereur marche contre lui. ibid. Il met l'armée de l'Empereur en déroute. ibid. Il reprend les places qu'il lui avoit prises. p. 44. Il assiste à un Tournoi à Liege. ibid. Il pense y périr. ibid. Il est obligó de se réfugier dans Dordrecht. ibid. Il rompt avec les Evêques de Liege, de Metz & de Cologne. ibid. Il les défait & leurs Alliés. p. 45. Sa mort. ibid.

THRODORICV, septiéma Comte de Hollande, succède à son pere à l'âge de quatre ans. p. st. Gertrude sa mere prend les rênes du Gouvernement, ibid. Robert de Flandre est nommé son Tuteur. p. 54. Il est remis par son Tuteur en possession de ses Etats. p. 61. Il obtient du fecours des Anglois. ibid. Il affiege Yffelmonde, & le prend. p. 62. Il épouse Othilde fille du Duc de Saxe. ibid. Incertitude fur fon regne, ibid, Sa mort. p. 64. Sa donation à l'Abbaye d'Egmond. p. 65. Il s'y dit Comte de Hollande par la grace de Dieu, ibid. Sa femme & les enfans. ibid.

THEODORIC VI, neuviéme Comte de Hollande, fous la Ré-

gence

gence de Petronelle sa mere. p. 75. Il prend le gouvernement de ses Etats. p. 78. Désunion entre lui & son frere Florent, surnommé le Noir. ibid. Il disperse les Westfrisons révoltés. p. 79. Il revient en Hollande victorieux. ibid. Il châtie les Kennemers, ibid. Il seréconcilie avec son frere. ibid. Il exécute la Sentence de l'Empereur contre les Assassins de Florent. p. 80. Il fait une Ligue contre l'Evêque d'Utrecht. p. 81. Il met le siege devant Utrecht. p. 82. Il fait la paix avec l'Evêque. ibid. Il se croise, & part pour l'Asie. p. 83. Il passe par Rome. P. 84. Il installe Herman nommé à l'Evêché d'Utrecht, dans sa Cathédrale. p. 85. Il taille en pieces les Westfrisons révoltés. ibid. Sa mort. ibid. Ses enfans. ibid. Son crédit. p. 86.

THEODORIC VII, onziéme Comte de Hollande, se fait reconnoître. p. 109. Il appanage ses freres. ibid. Il veut se soustraire au joug de la Flandre. ib. Iléchoue dans son projet. ibid. Il vient en Flandre relever ses Fiefs. p. 110. Guillaume son frere se révolte contre lui. ibid. Il mande ses Vasfaux. ibid. Il obtient de l'Empereur la confirmation du péage de Geervliet. ibid. Il est attaque par Baudouin, Comte de Hainaut. p. 111. Il marche en Zeelande. ibid. Il bat les Flamands dans l'Isle de Walcheren. ibid. Il fait la paix avec son frere. p. 112. Il lui donne un appanage. ibid. Il se réconcilie avec lui. p. 115. Il met le siege devant Utrecht. ibid. Il le leve. ibid. Il est fait prisonnier. p. 116.

Tome III.

Il figne un Traité de paix, ibid. Il devient Vassal de l'Eglise d'Utrecht. ibid. Conditions dures qu'il est obligé d'accepter. p. 117. Il céde Dordrecht au Duc de Brabant. ibid. Sa mort. p. 118. Ses Enfans. ibid.

THEODORIC de Hollande, Prevôt d'Utrecht, est nommé Evêque de cette Ville par les Chapitres. p. 114. Il est placé sur son siege par Theodoric VII, Comte de Hollande, son srere, & reconnu par le Bas-Evêché. ibid. Sa mort. ibid.

THEODORIC, fils de Henri, Seigneur de Perwys, est élu Evêque de Liege par les Chanoines à l'âge de dix-huit ans. p. 381. Son pere assemble une armée, & met le siege devant Saint Tron & devant le Château de Bouillon. ibid. Son pere & lui sont tués dans une bataille. ibid.

THIEBOLD & GERLOF sont choisis pour Désenseurs par les Frisons abandonnés de leurs Souverains. p. 7. Les Historiens modernes sont descendre d'eux les premiers Comtes de Hollande. ibid.

TOURNAY oft affiegé par les armées de Henri III, Empereur & de Florent I, Comte de Hollande. p. 47. Lambert, Comte de Louvain, le défend avec vigueur, & est tué. ibid. La garnison est contrainte de capituler. ibid. Il est affiegé par le Comte de Saint Pol & pris. p. 135.

Tournots (les) sont inventés par l'Empereur Henri l'Oiseleur, pour tenir ses soldats en haleine, & les accoutumer aux

Rrr

TABLE 498

exercices militaires. p. 17. Transmigration des Hollandois, des Brabançons, des Flamands & autres peuples des Pays-Bas, en Allemagne. p. 83.

ALENCIENNES, ville du Hainaut, est donnée par Henri II, Empereur, à Baudouin IV, Comte de Flandre. p. 41. Marguerite de Flandre la livre à Charles, Duc d'Anjou. p. 171. Guillaume II s'en empare. p. 172. Elle est affiegée par le même Comte de Hollande en 1264. p. 187. Jean d'Avesnes, Comte de Hainaut & de Hollande, y meurt. p. 270. Son épitaphe donne à la Hollande l'épithete de srès-riche, ibid. Isabelle de France, femme d'Edouard II, Roi d'Angleterre, s'y refugie. p. 285. Guillaume III y meurt. p. 300. Marguerite, Comtesse de Hollande, y meurt. p. 330. Guillaume VI y est enterré. p. 398.

VANDER AARE est élu Evêque d'Utrecht par les deux Chapitres. p. 114. Il est arrêté par Guillaume, Comte d'Oostfrise, frere de Theodoric VII. p. 315. Il est remis en liberté. ibid. Ligue contre lui, ibid. Il a recours à Henri, Duc de Brabant. p. 116. Il fait la paix avec Theodoric, qui, par ce Traité, devient Vafsal de l'Eglise d'Utrecht. ibid.

VELSEN (Gerard de) d'une des plus illustres Maisons de Hollande refuse d'épouser une Demoiselle que Florent V avoit aimée. p. 216. Il se retire dans ses terres, ibid. Il épouse la niece de Herman

de Woerden, niece de Giselber d'Amftel. ibid. Il est appellé à la Cour par Florent, & envoyé en Ambassade. ibid. Histoire de la Dame de Velfen avec Florent. ibid. & p. 217. De retour, il est piqué au vif de l'insulte que lui a fait Florent. ibid. Il forme une conspiration contre lui, ihid, II enleve Florent. p. 218. Il le tue. ibid. Il fe fauve dans le Château de Croonenbourg, ibid. Il y est force & livre à ceux de Leide. P. 219. Sa mort. ibid. Les Châteaux de Croonenbourg & de Velsen sont rasés jusques aux fondemens. ibid. Examen des motifs de cetro conspiration. ibid. & p. suiv.

VELUWE (la) confiquée par Baudouin, Evêque d'Utrecht. p. 106. Ravagée par les Alliés. p. 107. Rendue au Comte de Gueldre. ibid. Et déclarée mouvante de l'Eglise d'Utrecht. ibid. Ravagée par Henri de Vianden, Evê-

que d'Utrecht. p. 174.

VERNENBURG (lean de) fuc. cede à Jean d'Arkel dans l'Evêché d'Utrecht. p. 340. Sa mort. ibid.

VETKOOPERS (Commencement de la faction des ) p. 357-Leur réconciliation avec les Schieringers. p. 421. Ils se brouillent de nouveau. ibid. Ils fe réconcilient. p. 422. Leur Chef est reconnu Seigneur d'Embden, ibid.

VOEKMAAR, Evêque d'Utrecht, refuse de reconnoître Arnoud Comte de Hollande. p. 26. Il excite les Westfrisons à la révolte. ibid. Il se faisse gagner par les voyes de douceur. ibid.

VOORNE, Chef de cette Mai-

fon presque Souveraine de la Sudhollande, épouse la fille de Borfelen. p. 242.

VOORNE (Particularités for le

pays de ) p. 460.

UPSTALSBOOM (Loix d') renouvellées dans la Frise par les Grietmans, les Juges & les Chefs des Eglises, en 1323. p.

URBAIN II, Pape, fait annoneer une Croifade dans toutes les Cours, par Pierre l'Hermite, Moine d'Amiens. p. 68. Il distribue des Croix rouges & blanches qu'on portoit sur l'épaule. ibid. Origine du nom de Croisade.

ibid.

UTRECHT (Donations faites à l'Eglife d') par Otton I, Empereur. p. 11. L'Empereur lui accorde le droit de battre monnoye. ibid. Troubles dans la Ville. p.75. Elle est assiegée par Theodoric VI. p. 82. Le siege est levé. ibid. Les Chapitres divifés sur l'élection d'un Evêque. p. 84. L'Empereur en remet la décision à la Diete de Nimegue, ibid. Elle décide en faveur de Herman. p. 85. Le Légat du Pape termine les troubles. ibid. Division entre le haut & le bas-Evêché. p. 114. La cause est renvoyée par l'Empereur devant Celestin III. ibid. Mort des deux Compétiteurs. ibid. La ville est affiegée par Theodoric VII. p. 115. Le fiege est levé. p. 116. Elle est investie par les Kennemers. p. 192. Elle entre en alliance avec eux. p. 193. Elle refuse de recevoir l'Evêque. p. 194. Elle le reçoit & rétablit le Magistrat. ibid. Les troubles

recommencent. p. 209. Ils sone appailés par Florent V. p. 270. Nouveaux troubles. p. 256. lis n'ont point de fuite. ibid. La ville est prisepar le Comte de Flandre. p. 263. Il l'abandonne. p. 265. Nouveaux troubles. p. 315. Eile est affiegée par Guillaume IV. p. 3 16. Elle fait alhance avec Albert Comte de Hollande. p. 368. Nonveaux troubles. p. 392. Appailés par Guillaume V, Comte de Hollande. p. 393. Troubles à l'occasion de l'élection d'un Evêque. p. 448. & fuiv. Paix avec le Duc de Bourgogne & le Duc de Brabant. p. 453-

WALRAVEN de Mœurs, elu Evêque d'Utrecht à la mort de Zweder, obtient fa confirmation du Pape Felix V. p. 453-Sa mort.

Wazo, Evêque de Liege, se deshonore au fiege de Dordrechtp. 42. Il se ligue avec les Evêques de Metz & de Cologne contre Theodoric IV. p. 44. Ils furprennent Dordrecht, & sont défaits. p. 45.

WESTFRISE (la) donnée au Comte de Hollande par le Roi de France. p. 16. Troubles dans

cette Province. p. 26.

WESTFRISONS (les) se révoltent contre Arnoud, Comte de Hollande. p. 16. Ils se révoltent contre Florent II, & sont défaits. p. 73. Ils se révoltent contre Theodoric VI. p. 78. Hs font difpersés. p. 79. Ils ravagent la Hollande. ibid. Ils se révoltent de nouveau & sont battus. p. 85. Ils sont attaqués par les Kennemers. p. 103. Florent III marche contre

Rrrij

eux. p. 103. Ils l'obligent de décamper. ibid. Ils fe révoltent contre Guillaume III. p. 175. Guillaume marche contre eux. ibid. Ils le tuent. p. 176. Florent V leur fait la guerre pour venger la mort de Guillaume son pere. p. 194. Ils l'attaquent à Keilo. p. 195. Incertitude sur cette guerre. ibid. Ils font attaqués de nouveau par Florent V, & défaits. p. 196. Ils se révoltent contre Jean I. p. 233. Borselen marche contre eux. p. 238. Ils sont défaits, ibid. Ils te réconcilient avec le Comte de Hollande. p. 248. Ils s'assemblent à Alkmaar pour reconnoître Guillaume III. p. 271,

WEVELIKHOVEN (Florentde) est élu Evêque d'Utrecht. p. 342.

WILLBRAND est élu Évêque d'Utrecht. p. 152. Il marche contre les Rebelles de Drenth. ibid. Il ravage la Drenth, & s'empare de Coeverden. p. 153. Il fait mourir le Ches des Rebelles. ibid. Il fait la paix avec la Drenth. ibid.

WILLEBRORD premier Abbé

d'Egmond. p. 17.

WITTE de HAMSTEDE sauve la Hollande par sa résolution. p. 263. Cet exploit lui vaut le titre de FLEAU DES FLAMANDS. p.

265.

WOERDEN (Herman de) fait alliance avec Amstel contre les Trajectins. p. 202. Il est cité devant le Tribunal de l'Evêque d'Utrecht. p. 203. Il est banni & tous ses biens consisqués. ibid. Il obtient son rappel. p. 205. Il entre dans la Ligue de la Noblesse contre Florent V. p. 221. Il est sait

prisonnier. p. 225. Il se sauve en pays étranger. p. 228.

WOLFERT de BORSELEN, Voyer

Borfelen.

Y.

Y SSELMONDE (le Fort d') bâti par les Evêques d'Utrecht, p. 39. Est assiegé & pris par Theodoric V. p. 62. Et rasé. ibid.

YSSELSTEIN, Château appartenant au fils d'Arnoud d'Amstel, est affiegé par Jean I, Comte de Hollande. p. 241. Il est défendu par Berthe, semme de ce Seigneur. ibid. Courage de cette Dame. ibid. Elle capitule. ibid. Il est pris par les d'Egmond. p. 399. Il est repris par Jaqueline, Comtesse de Hollande, & démoli, p. 400.

Z.

LEELANDE (les Hollandois sont chassés de la ) p. 42. Guillaume, Oncle d'Ada, Comtesse de Hollande, y est proclamé Comte par les Etats, & Ada déchue de la Couronne. p. 121. Guillaume I s'y retire. p. 123. Il Il en est chassé par le Comre de Loss. p. 125. Le Comte de Lossen est chassé, & Guillaume rappellé. ibid. Les Flamands l'envahissent. p. 169. Ils y sont totalement défaits. p. 170. Elle est donnée par Florent V à Florent, fils d'Adelaïde. p. 189. Les Flamands l'envahissent de nouveau. p. 207. La paix y est rétablie. p. 209. Nouvelle invasion des Flamands. p. 212. Florents'y rend. ibid. Il bat les Flamands. p. 213. Nouveaux

501

troubles. p. 233. Jean I, Comte de Hollande y arrive. p. 235. Motifs de ce débarquement. ibid. Révolte. p. 246. Malheureuse expédition de Jean II. p. 252. Elle est ravagée par le Comte. p. 254. Les Flamands l'envahissent. p. 258. Ils l'envahissent de nouveau. p. 261. Ils en sont chasses. p. 269. Guillaume III la céde à son fils. p. 297. Marguerite, Comtesse de Hollande la céde à Guillaume son fils. p. 325.

ZEELANDOIS (les) établissent une pêcherie de harengs à l'embouchure de la Meuse. p. 93. Leurs Armateurs reçoivent des commissions de Florent III pour ruiner le commerce des Fla-

mands. p. 97.

ZEELANDOISE extraordinaire amenée à la Cour de France par le Comte de Hollande. p. 282.

ZIERIKZEE ville de Zeelande assiegée par le Comte de Flandre. p. 260. 265. Désense vigoureuse

de cette Ville. p. 265.

Ziric (Jean de) est élu Evêque d'Utrecht. p. 210. Il excite les Westfrisons à la révolte. p. 232. Il assiege Muiden & le prend. p. 233. Il accuse le Comte de Hollande & les Hollandois d'hérésie, & fait prêcher contre eux

une Croisade. p. 238. Son armée est taillée en pieces. p. 239. Il fait la paix avec le Comte de Hollande. p. 240. Il s'en repent & recommence la guerre. p. 241. Le Bourgmestre d'Utrecht le fait enlever & emprisonner. p. 256. Il se sauve de sa prison, ibid. Il remet son Evêché au Pape Boniface VIII. ibid. Le Pape refuse sa démission, & charge l'Evêque de Munster de le rétablir dans sa Cat6édrale. ibid. On lui refuse l'entrée de la ville. p. 257. Il ravage les Terres d'Amstel & de Woerden. ibid. Et la Hollande. ibid. Les Hollandois remportent sur lui une victoire complette. ibid. Sa mort, ibid.

ZWEDER de CUILENBURG dispute à Rodolphe de Diephout l'Evêché d'Utrecht. p. 444. Il transporte son siege à Dordrecht. ibid. Il se met sous la protestion du Duc de Bourgogne. ibid. Il contraint Rodolphe d'abandondonner son Eglise. p. 449. Il fait son entrée à Utrecht. ibid. Il est chassé de la Ville. p. 450. Et sorcé de se resugier à Dordrecht. ibid. Il appelle au Concile de Basse de la consirmation accordée à Rodolphe par Eugene IV. p. 453. Sa mort. ibid.

Fin de la Table des matieres,

## ERRATA.

P. 19 lig. 8, ses voisins. lifez ces voisins.
P. 19 lig. 8, ses voisins. lifez ces voisins.
P. 14 lig. 7, eut. lifez est.
Ibid. aux notes (b). lifez (a).
P. 29 aux notes (c) (d). lifez (a) (b).
P. 69. lig. dern. (d). lifez (e).
P. 94. lig. 19. gouloit. lifez vouloit.
Ibid. lig. 20. veurie. lifez gneurie.
P. 245. Liv. VI. lifez Liv. VII.
P. 283. lig. 1 Edouard IV. lifez Edouard III.
P. 352. Albert vingt-deuxième. lifez vingt-troisième.
P. 374 lig. dern. les Hoekius. lifez les Hoekins.
P. 385. lig. 13. Gornichem, lifez Gorinchem.





